

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

6787

At 1479

par some Mentelle of Mailhol.

.

.

. 7

. .. .

V) (i)

. . .

• •





# ANECDOTES

ORIENTALES,

## PREMIERE PARTIE,

Contenant les anciens Rois de Perse, & les différentes Dynasties Perses, Turques & Mogoles, qui se sont élevées successivement en Asie, jusqu'aux Califes & aux Sophis exclusivement.



## A PARIS,

Chez VINCENT, Imprimeur-Libraire, rue des Mathurins, hôtel de Clugny.

M DCC LXXIII.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.



#### AVERTISSEMENT.

N ne connoît guères ordinairement les Arabes, les Perses, les Tartares, que par les bons & les mauvais génies des Mille & une Nuit, & des ouvrages de cette nature. On peut même dire que ces sortes de lectures, qui, fair tes d'ailleurs avec attention, nous instruiroient assez bien des mœurs & des usages de ces nations, sont presque toujours abandonnées aux enfans qui n'en aiment que la séerie, & n'en re-tiennent que le merveilleux. Qui peut donc avoir jusqu'à présent empêché que l'on ne cherchât à connoître des peuples depuis si long-tems éclairés & polis? Des peuples qui, fitués sous un beau ciel, ont cultivé les premiers les sciences pratiques & spéculatives, les principes des lois & de la morale? Est-ce prévention? est-ce disette de monumens? Peut-être nous trompons nous: mais il nous semble que ces deux causes y ont également concouru; ou plutôt que la premiere a entraîné la seconde. Cette prévention ridicule a pourtant son excuse : elle suit assez naturellement de l'effet que produit dans les esprits la lecture des écrivains grecs & latins, & des auteurs qui nous ont fait connoître l'histoire, en travaillant seulement d'après eux. Que l'on nous permette de le dire; depuis l'immortel Bossuer, jusqu'au sage & vertueux Rollin, ils sont tous dans les mêmes idées, ou, pour parler plus juste encore, dans la même ignorance à cet égard. Telle est souvent sur les meilleures têtes le pouvoir du préjugé & de l'habi-

tude! Plein d'amour pour les Latins & pour les Grecs, dont il faifoit revivre l'esprit & les graces du stile, ce sçavant, ce laborieux, mais simple Rollin, s'étoit pénétré de leurs maximes & de leurs opinions. Comme eux, il appelle tyrans les roitelets de quelques bourgades de la Grèce; imples, les sages qui s'affranchissoient des erreurs de leur siècle; républicains fiers & généreux, ces affaifins forcenés qui souvent servoient leurs haines particulieres, en affectant de venger leur patrie; & fur-tout, à l'imitation de ses modèles. il traite de groffiers & de barbares tout ce qui n'est pas Grec ou Romain. Aussi, & les gens éclairés sont obligés d'en convenir, 'a-t-on lu les trente volumes de cet estimable Ecrivain, qu'à peine on a une idée fondée fur l'histoire. qui convienne à nos mœurs, à notre gouvernement. Ce n'a été qu'avec le tems & à la lueur du flambeau de la philosophie, que le voile de cette premiere illusion s'est déchiré. La raison s'est fait entendre aux esprits justes, & sur-tout non prévenus. Ils se sont fait à eux-mêmes ce raisonnement si simple & si naturel : « Mais, si » je condamne les philosophes anciens de n'avoir m pas accordé leur confiance à l'ignorance & à la so folie de leurs contemporains, qui comptoient \* leurs dieux par leurs passions; si j'applaudis » à la phrénésie barbare d'Armodius, d'Aristose giton, de Brutus & de tant d'autres; si je » méprife tous ceux dont je ne connoîtrai ni les w lois, ni les mœurs, ni les exploits, ni les ver-» tus. il faut donc que je devienne Polythéiste, lus que barbare moi - même. » woltoit, on abandonna le prinpour se noss en tenir qu'à ce rientaux, ce qu'il a de dange-

t son effet. On s'etoit accon-

tumé à regarder ces peuples comme des hommes qu'il importoit peu de connoître. Cette prévention, jointe à la difficulté de leurs langues. mous a laissé manquer de matériaux. Nous n'avons guères en françois d'ouvrages étendus sur ces peuples, que la Bibliothèque Orientale de d'Herbelot, & l'histoire des Huns du sçavant M. de Guignes, si recommandable par sa vaste érudizion, & plus estimable encore par les vertus de son cœur. On peut joindre à ces deux ouvrages quelques morceaux détachés, quelques traductions manuscrites qui se trouvent à la Bibliothèque du Roi, & quelques ouvrages en latin: c'est à peu près à quoi se bornent nos richesses en ce genre \*. Les étrangers l'emportent sur nous à cet égard; & beaucoup d'entr'eux se portent de bonne heure à l'étude des langues orientales: ils nous donnent même de tems en tems de magnifiques éditions des meilleurs auteurs arabes, tandis que chez nous on trouve à peine les caracteres de cette langue à l'imprimerie royale. Cependant, quoique nous n'ayons que peu d'ouvrages dans ce genre, encore ne les lit-on pas; & l'on se prive ainsi de l'utilité & de l'agrément que l'on en pourroit retirer. C'est pour y suppléer, & pour rendre l'histoire de ces peuples plus facile à suivre, & plus agréable à lire, que nous avons redoublé de soins dans la rédaction de ces Anecdotes, dont le plan embrasse plus

<sup>\*</sup> On sent bien qu'il ne conviendroit pas de placer à côté de ces ouvrages immortels l'histoire des Arabes de l'abbé de M\*\*\*, qui, en altérant les faits, en estropiant les noms, n'a fait qu'une compilation insidèle; ni les Lettres des Missionnaires, où les événemens sont présentés selon l'intérêt & la morale de leurs auteurs, &c.

d'objets qu'aucun des ouvrages que nous ayons nommés. Peut-être même ne sera-t-il pas hors de propos de rendre compte de notre travail, afin de mettre le lecteur plus à portée de pro-fiter des avantages que nous cherchons à lui pro-curer.

1º Nous nous fommes un peu écartés de la forme suivie dans la rédaction des Anecdoses des différens Etats de l'Europe. Celui qui s'est chargé de ce premier volume, a cru qu'il étoit nécellaire de procéder pour l'histoire. Orientale autrement que l'on n'avoit fait jusqu'à présent ; parce qu'en voyagant, pour ainsi dire, dans no pays peu connu, il étoit indispensable d'en indiquer les principales routes, & d'y donner des points de ralliement fürs & commodes. Tous le monde sçait ou est censé sçavoir l'histoire de France, d'Angleterre, d'Allemagne, &c. au moins a-t-on une idée des principales révolutions de ces Empires, des règnes les plus brillans de leurs princes, ôt des ulages qui caractérisent le plus chacene de ces nations. Il n'en est pas de même, à beaucoup près, par rapport à l'histoire Orientale. Les noms des pays & des peuples sont tout an plus connus d'un certain ordre de lecteurs; leurs différentes Dynasties sont presque entiérement ignorées. D'où il suit qu'il nous a paru important de suivre en grand la marche généfale de l'histoire, en se réservant de s'arrêter à tout ce qui pouvoit amuser ou inftruire. Autrement, on n'auroit donné qu'une foule de petits traits détachés, sans liaison & sans n'eût pu rapprocher faute

n'eût pu rapprocher faute afties auxquelles ils apparières pu retenir à caufe de auxquels il p'auroit pas été préparé. Cette méthode étoit d'autant plus nécessaire, que, dans la nouvelle histor e de l'Asie, de l'Afrique, &c. ouvrage estimable a beaucoup d'égards, on a passé légérement sur plusieurs Dymasties, à peine même indiquées, qui méritoient cependant d'être connues, & dont les détails nous ont fourni plus des deux tiers de ce volumes; & que d'ailleurs de long-tems, sans doute, on ne reviendra sur l'histoire orientale.

2º Pour suivre un ordre qui approchât le plus près possible de l'ordre chronologique, essentiel aux Anecdotes, après avoir, dans l'introduction, suivi dans leurs différentes branches les trois ou quatre grands peuples qui ont formé les Dynasties dont il doit être parlé, nous les avons rangés dans le corps de l'ouvrage, autant qu'il a été possible, sans couper la matiere, à l'époque de leur commencement respectif, & selon l'ordre des tems qui les ont vus naître. De cette double maniere de présenter les objets, il résulte un ensemble des révolutions qu'a éprouvées l'Asie, Lous les différentes souverainetés qui s'y sont successivement élevées & détruites. Nous en exceptons cependant pour ce volume, la Chine, les Califes & la Perse moderne, qui, sournissant trop de détails, sont renvoyés aux volumes suivants.

3° Pour remplir dans toute son étendue le titre d'Anecdotes Orientales, nous n'avons rien emprumé des écrivains Grecs, pour les anciens rois de Perse. Ce que nous en ont rapporté ces auteurs, peut être vrai; mais, outre que leur témoignage est suspect, nous n'avons estimé de véritablement oriental, que ce qui est écrit par les Orientaux. D'ailleurs, ce qu'ils en ont dit se lit

par-tout.

4° Nous avons apporté la plus scrupuleuse

attention à suivre & à rendre la prononciation orientale. Les gens véritablement instruits, ont toujours désapprouvé la méthode affez généralement suivie d'écrire & de parler d'un peuple en défigurant les noms : n'est-il pas absurde de faire l'histoire d'une nation qui, en nous lisant, ne pourroit y reconnoître ni les louverains, ni les magistrats, ni ses dignités, ni même son pays & ses villes? D'ailleurs, écrire de cette manière une hiftoire, c'est la rendre désagréable à ceux qui ont vu le pays & étudié la langue, & nuitible à ceux qui s'y transporteront, pursqu'on leur donne des notions fausses, & qu'on leur apprend des noms qu'il faudra oublier. Il n'en est pas des noms propres & de certains mots techniques, comme du reste de la langue : ils doivent être confervés. Les ' Grecs avoient ainsi la folie de tout changer, de tout adapter à leur langue : auffi n'entend-on rien à ce qu'ils disent des Perses, des Egyptiens, &c. loriqu'on veut les rapprocher des auteurs nationaux. Nos auteurs modernes, qui écrivent en latin, ont depuis quelques tems seconé le joug du pédantifine des écrivains du quinsieme & seizieme sécles, qui dénaturoient les nome, en voulant les latiniser. Pourquoi voudrions-nous habiller à la françoise des noms qui ne sont rien moins quel françois; qui, malgré leur parure emprantée, n'en seront pas moins des noms étrangers; & qui fouvent ont, dans la langue à laquelle ils appartiennent, une fignification propre, relative à quelque qualité

pue l'on a dit D. Interames, pour Grosius, pour Groot, &cc. M. d'Anavantes Cartes, est le premier qui ait off nome des lieux, tals qu'ils sont.

personnelle, ou à quelque circonstance intéressante? Mais nous ne pouvons parler du soin que nous avons pris d'écrire les noms selon l'orthographe qui leur est propre, sans exprimer ici le juste tribut de reconnoissance que nous devons à M. le Grand, Interprète du Roi, l'un des plus sçavans hommes de l'Europe dans les langues orientales, qui, pendant trente-huit ans de séjour en Turquie, en Syrie, en Egypte, n'a cessé d'étudier les langues turque, persane & arabe, s'est rendu familieres leurs plus sublimes poësies, & s'est mis ainsi en état d'écrire ces mêmes langues avec toute la pureté & l'élégance d'un des hommes les plus cultivés de l'Orient; &, comme les mêmes noms sont assez souvent écrits & prononcés différemment par les Turcs, les Arabes & les Persans, ce qui apporte aussi de la différence dans l'orthographe, nous avons défigné dans la Table les noms de ces trois langues par les lettres majuscules T, A, P\*. Nous n'avons pas poussé à cet égard l'exactitude jusqu'à la rigueur; & nous n'avons pas mis les terminaisons en toun, si commune en arabe, ni écrit tatar, au lieu de tartare. quoique ce dernier nom soit absolument ignoré des Orientaux; c'est qu'il y a des circonstances

<sup>\*</sup> Pour sentir le prix de cette sorte de mérite, il ne faut que jetter les yeux sur la nouvelle histoire des Turcs, ouvrage élégant & fidèle, dont l'auteur délicat & philosophe, mais ignorant le turc, a malheureusement négligé l'orthographe des noms: ensorte que cet ouvrage, fait pour servir de modèle aux écrivains François, paroîtroit ridicule, à beaucoups d'égards, aux moindres copittes de Constantinople. Il faut espérer que ces corrections auront lieu dans une nouvelle édition.

¥,

où l'on doit respecter l'usage, lorsqu'il est unis

5° Enfin, outre quelques courtes descriptions géographiques dans le texte, nous avons encore en soin de mettre dans des notes tout ce qui pouvoit contribuer à rendre cet ouvrage utile & intéressant.

6º S'il nous est échappé, dans le corps de l'euvrage, quelques mots orientaux un peu altérés, nous les avons sévèrement rétablis dans la

, table, ou relevés dans l'Errata.

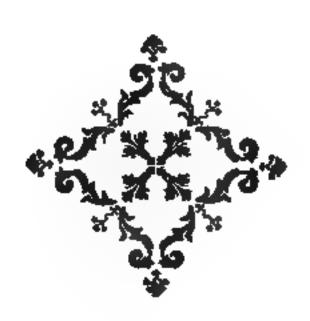



## TABLE

#### DES ARTICLES.

[Cette Table nous a paru d'autant plus nécessaire, que la plupart des Dynasties dont il est parlé dans ces Ouvrage, sont peu connues; & que peut-être il en est plusieurs d'elles que l'on ne s'attend guères d'y trouver.]

| Introduction,                                                              | Page I  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Rois DE Perse.                                                             |         |  |
| Premiere Dynastie: Pischdadiens,                                           | 9       |  |
| Seconde Dynastie: Caianiens,                                               |         |  |
| Troisieme Dynastie: Moulouk-at-Taouaif                                     | 54      |  |
| Quatrieme Dynastie: Sassaniens,                                            | 55      |  |
| Autres Dynasties, dont la plûpart n'on que sur quelque partie de la Perse. | t régné |  |
| Tahérites,                                                                 | 98      |  |
| Soffarites,                                                                | 104     |  |
| Samanides,                                                                 | 114     |  |
| Gaznévides,                                                                | 125     |  |
| Gaurides,                                                                  | 150     |  |
| Dilémites.                                                                 | 163     |  |
| Bouides & non pas Bovides;                                                 | 163     |  |
| Souverains en Perse et en St                                               | RIE.    |  |
| Seldgioucides, ou Seldgiucides,                                            | 185     |  |
| de Perse,                                                                  | 203     |  |
| du Kerman ou Cadhérites,                                                   | 235     |  |
| d'Iconium,                                                                 | 237     |  |
| d'Alep,                                                                    | 265     |  |

| xij Table des Articles.             |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Atabeks de Syrie,                   | 28£         |
| Kharizmiens ou Kowaresmiens,        | 311         |
| Souverains en Perse et da<br>Indes. | NS LES      |
| Mogols & Genghiz-Khaniens,          | 338         |
| SOUVERAINS EN PERSE ET EN           | SYRIE.      |
| Assassins, Bathéniens, &c.          | 434         |
| Carmathes,                          | 443         |
| Autres sectes d'Assassins,          | 449         |
| Mogols, dits Il-Khaniens,           | 459         |
| Turkmans ou Turkomans,              | 472         |
| Dynastie des Cara-Coiounlu,         | 474         |
| des Ac-Coiounlu,                    | 479         |
| Autres Dynasties Arabes, Curdes & 1 |             |
| Modhaftériens,                      | 485         |
| Molouk-Courts ou Curdes,            | 488         |
| Sarbédariens,                       | 494         |
| Mogols depuis Genghiz-Khan,         | 498         |
| Mogols de Zagatai,                  | 50E         |
| Suite de l'histoire de Tamerlan,    | 516         |
| Mogols du Kaschgar,                 | 535         |
| du Kaptchac,                        | 536         |
| du Touran,                          | 558         |
| Khans de la grande Bukharie;        | 56 <b>t</b> |
| de Tasckunt,                        | 572         |
| du Kharizme,                        | 577         |
| Kalmouks ou Eleuthés,               | 600         |
| Cosaques,                           | 611         |
| Sa-Poravski,                        | 612         |
| Donski,                             | 620         |
| Jaikii.                             | 622         |
| Khane de Crimee                     | 4.4         |

# ANECDOTES ORIENTALES.

## INTRODUCTION.

'ASIE est, sans contredit, la plus considérable partie de l'ancien Continent. Elle s'avance du sud au nord, de-

puis l'équateur jusqu'à dix ou douze degrés du pôle arctique; & , dans ce grand espace, on trouve depuis le peuple le plus policé, jusqu'au sauvage le plus abruti. A l'occident l'Asie avoisine l'Europe dans une étendue de cinq ou six cents lieues; elle s'étend à l'orient jusqu'à la grande mer qui baigne les côtes de la Chine, & renferme les isles du Japon.

Ses principaux souverains sont, 1º le An, Orient, Tome I.

#### " WCTION!

surt de l'ouest à l'est septentrionale; 20 le lai-Lama, maîtres de ou du moins de la te; 30 à l'orient, l'em-

pereur de la Chine; 4° au midi, le Mogol & les petits rois de l'Inde; 5° le Sophi de Perse, au sud de la mer Caspienne; 6° ensin, le Turc, qui gouverne en despote la Natolie, la Syrie, le Diarbek, & protège l'Arabie divisée en Pétrée, Déserte & Heureuse.

Si, remontant jusqu'aux premiers siécles, on prétendoit donner quelque chose de certain sur l'origine de ces dissérens peuples, on courroit grand risque de se perdre; on seroit au moins très-sur de s'égarer. Il sussir de rapporter ici en deux mots l'opinion commune, sondée sur l'Ecriture.

Quelque tems après, la sortie de l'arche, la postérité de SEM se répandit de l'Arménie dans la Perse, & de la Perse jusqu'aux Indes & en Chine. Les descendans de CHAM peuplerent les parties méridionales: Chanaan donna son nom au

pays que l'on a depuis appellé Terrepromise, Palestine & Syrie; Jestan se sixa en Arabie; Misraim, connu des auteurs profanes sous le nom de Ménès, sut le pere des Egyptiens. JAPHET ou JAPET occupa l'Asse-mineure, pendant que ses sils Gog & Magog remontoient vers le nord, d'où sont venus les Tartares que les Grecs appellent Scythes; mais, comme il est impossible de suivre le sil de tant de générations, nous nous contenterons d'indiquer seulement ici les peuples dont il sera parlé dans ce volume.

Les premiers princes que nous connoissons en Perse, sont ceux que l'Ecriture appelle tois des Elamites, & que nous nommons avec les orientaux Pischdadiens, surnom donné à quelques-uns d'eux, & qui signisse attachés à la justice. Cette dynastie, qui ne finit guères que huit cents ans avant Jesus-Christ, est suivie des Kaianiens, c'est-à-dire des Géants, métaphore par laquelle on entend de grands rois. C'est sous ces derniers princes que les Persans placent les histoires fabuleuses de quelques anciens héros, qui ressemblent assez à nos

#### INTRODUCTION:

Preux des romans de chevalerie. Tels sont Caoiin, surnommé Rezm-Khnah, ou le chercheur d'aventures; Kesvad, & surtout le sameux Rostam, qui désit des monstres affreux, & soutint des combats de trois ou quatre jours sans discontinuité. An milieu de toutes ces chimeres, on démèle cependant que ce sur le règne des guerriers, parce qu'alors on persectionna les armes en Perse, entr'autres les arcs; d'où vient cette expression encore en usage dans le pays, Keman Kaôani, un arc kaïanien.

C'est à la sin de cette dynastie qu'Alexandre s'empara se la Perse sur Darab, le dernier de ses rois. L'histoire de ce héros & des Grecs qui lui succéderent, sous le nom de Séleucides, est mal connue des Orientaux, & laisse un vuide assez considérable. Il en est de même de celle des rois Aschkaniens, qui sont les Parthes des Grecs. A ceux-ci succèdent les rois Sassaniens, que les Grecs ont nommés Artaxercides, & dont l'histoire nous conduit jusqu'aux Calises. On peut voir, dans les Anecdotes Arabes & Musulmanes, les

71

règnes & la succession de ces pontisesrois. Nous serons connoître dans ce volume les dissérentes dynasties qui se sont élevées sur les ruines de leur empire.

Telles furent les Tahérites, qui se révolterent les premiers contre les Califes, & régnerent dans le Khorasan; les Sosfarides ou Chaudronniers, qui leur succéderent dans le même pays, & devinrent plus puissans qu'eux. Après ceux-ci viennent les Samanides & les Dilémites: ces derniers prenoient encore davantage sur la Perse. Ensin les Bovides vinrent porter le dernier coup à la puissance du califat, releverent la gloire du nom Persan par l'abaissement de leurs ennemis & l'étendue de leur puissance. Cependant les Turcs & les Mogols s'étoient tour à tour emparé de la plus grande partie de l'Afie. Depuis certems, on ne voit plus de Perses former d'états florissans; on trouve seulement les Modhassériens, les Tarbédaziens & les Chourides.

Les révolutions causées en Asie par les Turcs ou Tartares, (car ils avoient une origine commune,) nous amènent à parler

de ces peuples & des Selgiucides qui en font partie, & qui formerent plusieurs branches considérables. Les uns, régnant dans l'Iram ou la Perse, étoient les plus puissans 3 d'autres donnoient des loix dans le Kerman; quelques-uns, possédant des états plus bornés, étoient désignés par le nom de leurs capitales; tels sont ceux de Damas, d'Alep & d'Iconium : ces derniers étoient aussi quelquesois appellés Selgiucides de Roum, parce qu'ils étoient maîtres d'une portion de l'Asie-mineure, récemment enlevée aux empereurs Grecs, appellés Roumi par les Orientaux. On trouve, avec & depuis eux, les Ghaznévides, qui dûrent leur commencement à un esclave; les Turcomans qui fonderent les deux dynasties du mouton noir & du mouton blanc; les Curdes, Courts ou Molokscourds; les Atabeks, qui, de gouverneurs de princes, en devinrent les maîtres; enfin les fultans du Kharisme, qui régnoient dans cette partie de la Perse qui est entre le Turquestan & la mer Caspienne.

Les Mogols, par leurs mœurs & leur origine, ne sont autres que des Tartares; & Phistorien de leur généalogie, le prince Aboulghasie, fait Tatar & Mogol jumeaux & fils d'Ilidge, descendant de Taurak, fils de Turk, sils de Japhet, Ces peuples, que l'on commence à connoître au tens de Gengis-Khan, s'emparerent de l'Asie, & la conserverent sous différens noms. Les plus petits états formés par quelques portions de ces Mogole, furent les dynasties des Dejoubeniens & des Il-Khaniens, qui s'éleverent for les ruines des Mogols dé Perse. Avant eux, les fils de Gengis-Kan avoient formé, l'un, au centre de l'Asie, l'empire qui de son nom sut appellé Zagatai, & que détruisit Tamerlan, prince de la même nation; un autre vers le nord, l'empire du Captchak, affoibli au nord par Tamerlan, & d'où sont sortis les Nogais, les Khans du Kharisme, qu'il ne fant pas confondre avec les Sultans du même pays, & ceux de Crimée. Nous y avons joint quelques autres Tartares, & même les Calmouks, sans pourtant assurer qu'ils eussent une même origine, mais à cause de la conformité des mœurs & de la proximité des pays. C'est ainsi qu'en

#### INTRODUCTION

parlant des peuples qui sont au nord de la mer Caspienne, nous avons dit deux mots des Cosaques, &c.

L'histoire des Calises, & par conséquent des Arabes, n'étant point du ressort de ce volume, nous ne considérerons ici les Arabes que comme brigands & vagabonds. Les écrivains orientaux ont cependant regardé les Assassins comme formant une petite dynastie. Nous leur avons joint les Vendials & les Carmathes, dignes de leur être assimilés par le rapport de leurs erreurs & des ravages qu'ils ont causés eta Asse.





## ROIS DE PERSE.

### PREMIERE DYNASTIE,

DITE

#### DES PISCHDADIENS.

On rapporte à l'an 2400, ou environ, avant Jesus-Christ, le commencement de cette dynastie, dans l'histoire de laquelle les Orientaux sont entrer une infinité de choses fabuleuses que nous écarterons le plus qu'il nous sera possible.

Caiaumarath, ou Kersoman, en sut le sondateur. Quelques auteurs ont cru devoir trouver en lui Adam, d'autres Noé, &c. Quoi qu'il en soit, on raconte que les habitans de la province d'Aderbidgian, éprouvant les tristes essets de l'anarchie, eurent recours à lui pour rétablir chez eux le bon ordre & l'esprit de paix. Ses vertus avoient sixé leur choix; ses grands talens le justisserent. Il érigea des cours de justice, enseigna l'art de bâtir, trouva le moyen de sabriquer des étosses; ce qui sait croire que ses nouveaux sujets n'avoient guères porté jusqu'alors que des vêtemens faits de peaux d'animaux. Le bonheur de

son petit état inspira à ses voisins le desir d'un sort pareil: pour jouir de l'avantage de ses loix, il falloit les pratiquer; en les pratiquant, il étoit naturel d'en reconnoître l'auteur pour son maître. C'est ce qui arriva: les nations voisines voulurent être comptées au nombre de ses sujets. Il devint, avec le tems, assez puissant pour sonder des villes: on lui attribue celles

de Kabulstan, de Sigistan, &c.

De deux fils qu'il eut, l'aîné, entraîné par sa passion pour l'étude, se retira de la cour, & véeut dans la contemplation: il eut ensuite le malheur d'être assassiné par quelques scélérats. Le second, appellé Siamek, sut instruit par son pere dans l'art difficile de régner avec sagesse. Quelques auteurs sont ce prince petit-fils de Caïaumarath. Son pere, ou si l'on veut son aïeul, chariné de ses vertus, & satigué des devoirs pénibles de la royauté, se retira, du consentement de son peuple, qui reçut Siamek en sa place.

Le règne de ce prince ne sut pas de longue durée. L'état n'étoit plus si paisible au-dehors. Les voisins du petit royaume du Perse avoient commencé par désirer un sort aussi heureux; ils sinitent par en être jaloux: de-là des guerres & des ineursions, pour y ensever des troupeaux, des vêtemens, &c. Siamek prit les armes, & désen-

dit sa nation. Il eut le malheur d'être percé d'un coup de slèche; il mourut peu après, en recommandant à sa semme, qu'il laissoit enceinte, d'instruire de bonne heure son-fils, au cas que ç'en sût un, à rendre heureux ses sujets, & à venger sa mort.

Caiaumarath, craignant les suites sâcheuses d'un événement qui laissoit son peuple exposé aux violences de ses voisins, reprit en main les rênes de l'état. On ne sçait pas bien quelle sut la durée de son règne, la plus grande partie de l'histoire de cette dynastie ayant été traitée par des romanciers.

Hoshang (quelques auteurs placent ici Tahmurat) monta ensuite sur le trône: il n'est pas fûr que ce fut le sils posthume de Siamek. Son grand amour pour la justice, & la sagesse de ses jugemens, le sirent furnommer Pischdad, c'est-à-dire, bon justicier, ou, comme nous disons, excellent juge. Il partagea son royaume en plusieurs provinces dans lesquelles il établit des gouverneurs, excitant par-tout l'amour du travail & l'émulation; il fit cultiver les terres, & enseigna l'usage des canaux pour les arrosemens. Il sut tué par des Barbares appellés Géants par les Orientaux; d'autres disent qu'il fut écrasé sous des rochers. En cherchant à démêler quelques faits vraisemblables parmi la foule

des exploits chimériques que l'on raconte de Hoshang, on peut conjecturer qu'il imagina de dompter le cheval, & qu'il fit la guerre avec succès contre les Ichthiophages, ou mangeurs de poissons, qui habitoient vers la mer, & dont il est parlé dans les historiens Grecs, au tems d'Alexandre. On cite aussi de lui un ouvrage qui vraisemblablement est plus moderne; mais, comme il renserme d'excellentes leçons, qu'il est de la plus haute antiquité, & qu'il seroit difficile de le placer avec plus de certitude ailleurs, nous allons en donner ici quelques traits.

» Les grands rois sont des dieux sur la » terre, & sont autant supérieurs à des » hommes d'une condition privée, en puis-» sance, en sagesse & et bonté, que Dieu » leur est supérieur à ces mêmes égards. » Que leur élévation cependant ne les » porte pas à traiter leurs sujets avec ri-» gueur. Le soleil se cache tous les jours, » mais tous les jours on n'entend pas gron-» der le tonnerre: pour un acte de ven-» geance, Dieu nous donne mille mar-» ques de bonté. Que les rois l'imitent » en faisant tout le bien qu'ils peuvent ; » & qu'ils se souviennent toujours que, » maîtres d'ôter la vie, il n'est pas en leur » pouvoir de la rendre. Sans doute ils » peuvent d'un mot faire mettre un homme

men mille morceaux; mais tout ce qu'ils pourroient dire ensuite ne le rappellemen pas à la vie. Soyez donc, ô rois! men garde contre des jugemens précipimes, & prévenez ainsi des regrets qui ne meter pas le mal.

"Les ministres sont des instrumens en"tre les mains des rois: aussi est-ce aux
"rois que les peuples attribuent leurs maux
"lorsque les ministres les maltraitent. Que
"les princes soient donc bien prudens
"dans leur choix; car il leur seroit inutile
"de rejetter sur le ministre le fardeau des
"crimes, pour appaiser un peuple révolté;
"ce seroit la justification d'un meurtrier
"qui rejetteroit sur son épée le crime
"qu'auroit commis sa main. De mauvais
"princes ont eu quelquesois de bons mi"nistres; mais des princes vertueux n'ont
"jamais laissé en place des ministres cruels
"ou injustes.

» A force de fréquenter les hommes, » on peut réussir à connoître leurs passions, » mais celles des femmes sont indéfinissa-» bles; c'est pourquoi il faut les éloigner » du commerce des hommes, afin de leur » ôter les moyens de s'abandonner à leur » légéreté naturelle: leur caractere, leur » humeur & leur constitution exigent » qu'on ne les laisse pas maîtresses d'el-» les-mêmes. Les pierres massives sont em» ployées à construire les bâtimens; le » marbre & le jaspe ornent seulement l'in-» térieur des palais; les diamans ne se pla-» cent que dans les appartemens des ri-» ches ou les cabinets des curieux. C'est » ainsi qu'à proportion que les choses » sont communes ou rares, nous les ex-» posons à la vue, ou les tenons soigneu-» sement renfermées.»

C'est à la mort de Hoshang que, suivant quelques auteurs, commence le règne de Tahmurat: il fut surnommé Diwbend, c'est-à-dire celui qui enchaîne le diable. Cette épithète donnoit tout à la fois une idée de la sagesse de son gouvernement, & de son courage à la tête des armées. Après avoir exempté son peuple d'impôts pour trois ans, il commit des magistrats à l'exécution des loix; il est dit même que ce fut lui qui créa la place de premier vifir. Plusieurs nations voisines augmenterent volontairement le nombre de ses provinces: ce sut pour s'en assurer la possession à lui & à ses successeurs, qu'il fortifia les frontieres de la Perse. Il mourut de la peste.

Dgiem, que l'on nomma ensuite Dgiemschid, en joignant à Giem le mot Schid, qui signifie le soleil, soit à cause de sa beauté, soit plutôt à cause de l'éclat de son règne, ne le céda en rien à ses pré-

décesseurs. Non-seulement il tira de son propre fonds tout ce qu'il put trouver de ressources dans l'art de gouverner; mais il ne dédaigna pas même d'appeller à sa cour des sages de différentes nations. On peut croire que ce ne sut qu'après avoir pris leurs avis, qu'il partagea ses sujets en trois classes; la premiere, de soldats; la seconde, de laboureurs; la troisieme, d'artisans. Il nous semble que l'on pourroit, d'après cela, conjecturer qu'entre ceux qu'il avoit appellés à sa cour, il y avoit quelques sages d'Egypte, puisque cette forme d'administration politique y étoit établie bien avant le règne de Dgiemschid en Perse. On rapporte aussi à ce prince l'usage des magasins où l'on réservoit, chaque année, une certaine quantité de blé, pour les années de mauvaises récoltes; le goût & la perfection de la musique, soit vocale, soit instrumentale; la correction du calendrier, par le moyen duquel il divisa le tems en année civile & année ecclésiastique, qui n'avoit qu'une année intercalaire dans l'espace de cent trente ans. L'usage du vin commença aussi à devenir plus général; voici à quelle occasion. Une dame, pour laquelle il avoit beaucoup de considération, étoit depuis longtems affligée d'un mal de tête violent, que tout l'art des médecins n'avoit pu soulager. Désespérée de son état, elle crut donner beaucoup au hasard, en risquant de boire du vin appartenant au roi, & dont il usoit lui-même sort rarement. Cet essai lui ayant d'abord assez bien réussi, elle en but de nouveau, & se trouva entiérement guérie. Depuis ce tems, on usa du vin, non-seulement pour se délivrer des maladies qui avoient paru incurables, mais

même pour les prévenir.

On dit aussi que ce fut lui qui institua le Nev-Rouz, c'est-à-dire la célébration du nouvel an, à l'occasion suivante. Dgiemschid, faisant le tour de ses provinces, arrivé dans l'Aderbidgian, se plaça un jour sur un trône, pour être vu de tout le peuple. Tout le monde, frappé de la dignité de sa personne & de l'éclat des pierreries qui couvroient sa tête, s'écria: » Nauruz! Nauruz!» c'est-à-dire, c'est aujourd'hui un nouveau jour pour nous. Le roi saisit cette occasion d'instituer une fête où les seigneurs faisoient des présens au prince, & en recevoient certaines graces à leur tour: on remettoit aussi des prisonniers en liberté. Cette cérémonie duroit six jours: le premier étoit marqué par des bienfaits que le roi accordoit au peuple; le second, par ceux qu'il accordoit aux sçavans; le troisieme, les prêtres & les conseillers privés présentoient différens

différens mémoires au sujet de leurs affaires; le quatrieme, on recevoit ceux de la noblesse & des parens du roi; le cinquieme, il s'occupoit des graces que demandoient ses enfans; le sixieme étoit consacré aux hommages que l'on devoit rendre au monarque. Dès le soir du cin-· quieme, on plaçoit à la porte de son appartement un jeune homme beau & bien fait, qui y passoit la nuit. A la pointe du jour, il entroit dans la chambre du roi sans aucune cérémonie, & lui disoit: «Je » suis Al-Mansor ou le Victorieux; je » viens ici de la part de Dieu apporter la » nouvelle année. » En achevant ces paroles, il alloit s'asseoir; & immédiatement après entroient ceux qui composoient la noblesse, portant chacun un vase d'argent, où il y avoit du froment, de l'avoine, des pois, des fèves, une canne de sucre, & deux piéces d'or nouvellement battues. Successivement le visir, le trésorier, les seigneurs, suivant leur rang, offroient au roi chacun un vaisseau d'argent. Vers la fin de la cérémonie, on mettoit devant lui un grand pain, fait de différentes sortes de grains. Le roi en mangeoit; puis, invitant tous ceux qui étoient présens à suivre son exemple, il leur adressoit ces paroles: « C'est aujourd'hui le nouveau » jour du nouveau mois d'une nouvelle An, Orient, Partie I.

» année; il est juste que nous resserriors » les liens qui nous attachent les uns aux » autres. » Vêtu d'une robe de pourpre, il bénissoit ensuite solemnellement toute l'assemblée. Les Perses appelloient le soir de ce jour, Phristaph, & le consacroient à exprimer la joie qu'excitoit en eux l'es-

pérance d'une belle année.

Mais ce prince si respectable, si consommé dans l'art de régner, eut, sur la sin de son règne, le malheur de céder au penchant qu'ont tous les hommes à la vanité, & qui n'a que trop souvent terns l'éclat des plus belles vertus. Aveuglé par l'excès des hommages qu'il recevoit continuellement, il eut la folie de s'imaginer qu'il devoit être immortel, &, à ce titre, adoré comme une divinité. On auroit pu, hors de son palais, ignorer cette extravagance ou du moins en douter; mais, comme il avoit-envoyé dans toutes les provinces son portrait & des ordres de lui rendre le même culte qu'aux dieux. il indigna tous les esprits. Un de ses parens, grand capitaine, qui commandoit dans le Ségestan, excita les peuples à la révolte: on prit les armes; le roi fut défait. Suivant quelques auteurs, on le mit à mort; suivant d'autres, il prit la fuite, & finit ses jours dans l'obscurité. L'usurpateur lui succéda.

PIURASH, monté sur le trône par une atrocité, s'y maintint par une suite de crimes. Mille défauts augmenterent encore contre lui le haine publique, ensorte que l'on lui donna le surnom de Dabak ou Zabak, c'est-à-dire, l'homme aux dix mauvaises qualités. Il Aroit inutile & même fastidieux pour l'écrivain comme pour le lesteur, de rapporter ici les crimes dont on charge sa mémoire. Il suffit de dire que l'on prétendit que, pour guérir deux ulcères qu'il avoit aux épaules, il y faisoit mettre de la cervelle d'homme nouvellement tué; & que, pour cet usage, on sacrifioit continuellement un grand nombre d'innocens au défaut de coupables. Tant de crimes lui mériterent enfin le sort qui devoit les couronner. Un forgeron, pere de deux infortunés que l'on venoit de mettre à mort, enslammé de colere à la vue de leur sang, courut par toute la ville, en criant vengeance au Ciel & 2 ses concitoyens. Le soulèvement devint bientôt général; on livra bataille au tyran: il succomba. On proposa la couronne à l'homme courageux qui venoit de secouer le joug de la tyrannie; il la refusa, & indiqua le lieu où l'on avoit caché Féridoun ou Afridoun, fils de Giamschid. Ce dernier désit de nouveau Zabak, se saisit de sa personne, & le sit er,

Bij

fermer dans une caverne. On institua une grande sête en mémoire de cet événement.

FÉRIDOUN porta sur le trône les premieres vertus des grands rois, celles de ses ancêtres, la bienfaisance & l'art de gouverner. Il ne néglige aucun moyen de prouver sa reconnoissance à Kaob, qui, de forgeron, fut fait gouverneur de l'Aderbigian: sa bonne conduite, ses talens, firent disparoître la distance qui sépare ces deux états; & le roi, dont l'esprit n'étoit pas resserré par le cercle étroit des préjugés, voulut que le tablier de cuir, dont Kaob s'étoit servi pour annoncer sa révolte en le plaçant au bout d'un bâton, fût désormais l'étendard royal de la Perse. Pour rendre l'activité & la vigueur à l'administration générale de son royaume, il eut foin de mettre par-tout des gouverneurs de mérite, instruits dans les loix, habiles dans la guerre. Féridoun eut trois enfans; deux étoient nés d'une fille de son prédécesseur, & ressembloient à leur aieul; le troisieme devoit le jour à une dame Persane, douée de mille belles qualités: il ressembla parfaitement à son pere & à sa mere: mais, après le partage que Féri-

de ses états entre ses trois enfans, douleur de voir le plus jeune asir ses deux aînes. Cette barbarie

lui sit horreur; il abjura les sentimens que la nature inspire aux peres en faveur de leurs enfans, mit les armes à la main de Manoudgéher, son petit-fils, & l'excita à la poursuite de ses oncles. Ils lui livrerent bataille, & la perdirent avec la vie. Le jeune vainqueur, sier d'avoir vengéle sang de son pere, revint trouver le roi, qui étoit alors accablé d'années & privé de la vue. Peut-être pourroit-on repro-cher à ce pere infortuné de s'être trop livré aux effets de son ressentiment. Car, en apprenant la mort de ses deux fils, il sit paroître les expressions de la joie la plus vive; ensuite ôtant son diadême, ou plutôt sa tiare, il la mit sur la tête de Manoudgéher, & le déclara ainsi roi de Perse. Non-seulement il donna la couronne à ce jeune prince; mais, ce qui est plus encore, il lui enseigna l'art de gouverner. On rapporte de lui cette belle maxime entr'autres: « Mon fils, regardez tous les » jours de votre règne comme autant de » feuillets d'un livre; &, par cela même, » prenez garde de n'écrire sur aucun sevil-» let que ce que vous voulez bien qui soit » lu par la postérité.»

On lui attribue encore les suivantes.

» Si l'homme considéroit bien la propre » nature, la vanité des biens de cette vie, & » la grandeur de Dieu, il ne s'attacheroit » qu'à cet Être fouverain.»

» Le monde nous trompe tous: c'est en

" Dieu seul que réside la vérité. "

» Que les richesses n'excitent pointen toi » des sentimens d'orgueil; que la chûte de » ceux que tu as vus élevés, te serve de le-» con. Une même sin nous attend tous; &, » quand la mort nous appelle pour nous » faire descendre dans la nuit du tombeau, » importe-t-il beaucoup de sortir de dessus » le duvet, ou d'abandonner un grabat? en

s faut-il moins faire le voyage? »

MANOUDGÉHER ne put pas mettre longtems en pratique, sous les yeux de son aïeul, les excellentes leçons qu'il en avoit reçues. Ce sage vieillard mourut peu après. Le jeune prince se montra digne de lui succeder. Même amour pour le peuple ; même talent dans la guerre ; mêmes vues dans l'administration. Il eut de plus le bonheur d'avoir pour vifir l'un de plus grands hommes de l'Orient. Ce fut par les conseils de ce ministre, nommé Soham, que le roi s'appliqua beaucoup à l'étude de la nature; qu'il fit creuser dans toutes les terres une infinité de canaux pour faciliter les arrosemens, en conduisant partout les eaux, tant du Tigre & de l'Euque des sources que l'on trouva montagnes, Après avoir cherché à procurer l'abondance à son peuple, il s'assura des moyens de lui conserver la tranquillité. Non-seulement il maintint les gouvernemens des provinces sur le pied où il les avoit trouvés établis; mais, de peur que ceux qui en avoient le commandement ne s'y conduisissent en tyrans, ce qui n'est que trop ordinaire loin des yeux du maître, il établit dans chaque ville & même dans chaque bourg une sorte de magistrats, indépendans du gouverneur, qui pouvoient s'en plaindre en cour, & qui n'étoient récompensés cependant qu'autant que les peuples de la province, conjointement avec le gouverneur, étoient contens d'eux.

Soham eut un fils doué de mille belles qualités; il se nommoit Zal-Zer, ou
Cheveux dorés, parce qu'en esset il étoit
roux. Devenu l'époux d'une princesse
Turque qu'il aimoit de la passion la plus
vive, il sut le pere du sameux Rostam, le
premier héros des romans orientaux.
L'imagination des poëtes & des autres
écrivains a déployé toute sa fécondité
dans les dissérentes histoires de ce prince:
ensorte que les faits que l'on rapporte de
lui sont autant au-dessus de ceux du Morgante Magiore & de Rolland, que s'imagination des Perses & des Arabes surpasse
celle des Italiens: mais toutes ces belles

fables ne sont pas de notre objet. Il faut mieux, sans doute, rapporter une belle priere de Manoudgéher, que nous a transmise le docteur Hyde; elle est d'autant plus curieuse, qu'elle renferme les vrais principes de la doctrine des anciens Perses. Les Turcs ou Tartares avoient passé l'Oxus, dans le dessein de s'emparer de ses états : Manoudgéher convoqua la noblesse de son royaume, & leur adressa le discours suivant : « Le Très-Haut m'a donné ce » royaume, afin qu'en qualité de prince, » je contribuasse à sa gloire par mes » actions; que je fisse vivre mon peuple » dans l'aisance, & qu'administrant la » justice sans acception de personne, je » fisse profiter les dons que j'ai reçus du » Ciel. Si, ingrat envers mon Créateur, » j'avois manqué à ces devoirs, je méri-» terois actuellement de perdre mon » royaume, & d'expier ensuite cette faute » par des châtimens éternels. Le Très-» Haut m'a fait naître du fang toyal; je » n'ai point usurpé la couronne que je s amis! ne perdons pas cette ur notre lâcheté: que chas confidere l'état où nous s'apprête à recevoir mes oropérations de la guerre préennemis, (çachant de quelle s'apprétoit à les recevoir,

n'allerent pas plus avant, & renoncerent à leur projet. Ce prince mourut, après un

règne long & heureux.

Nodar succéda à son pere; mais il eut la douleur de voir, peu après son élévation au trône, les divisions & les cabales troubler son royaume. Cette situation ne sut pas ignorée des Turcs, qui en prositerent pour se jetter sur ses états. Il essaya en vain de s'opposer à leur sureur: Soham, qui possédoit encore la charge de vissir, mourut dans une marche sorcée, en allant à leur rencontre. Les troupes Persanes surent battues; Nodar sut fait prisonnier, & une partie du royaume passa au pouvoir des ennemis. Le sils de leur roi Afrasiab, s'en sit reconnocciouvouverain.

AFRASIAB, maître conduisit pas de maniere à faire oublier ce commencement odieux. Sa hauteur, on peut même dire son insolence à l'égard des grands du royaume, sa dureté inflexible pour le peuple, indignerent généralement tous les esprits. On prit des mesures pour lui ôter la couronne: il en su averti, & tâcha de prévenir l'exécution de ce dessein; mais ce sut inutilement: on leva contre lui une grande armée qui sut consiée à Zal-Zer, sils de Soham. Ce jeune héros désit l'usurpateur, que l'on sorça de se

contentet d'une petite province, pendant que le royaume entier de Perse se choisiroit un souverain de sa nation. Tous les vœux se réunissoient en faveur de ZalZer; mais il eut la fermeté généreuse de resuser la couronne, & de la faire passer à Zab ou Zoub, légitime héritier de la maison de Caïoumaraht.

ZAB porta sur le trône un cœur bienfaisant & un esprit formé par l'expérience: il n'étoit plus dans la premiere jeunesse; & l'exercice des places qu'il avoit remplies, lui rendoit le travail moins pénible. Cependant, comme il craignoit de ne pouvoir supporter seul le poids du gouvernement, il s'associa Kischtasb, son neveu. Son premier acte de souveraineté fut de sacrifier une partie considérable des revenus de sa couronne, pour donner à ses sujets le tems de se remettre des pertes qu'ils avoient essuyées. Il acquitta, de plus, l'état envers les militaires auxquels il étoit dû plusieurs années de service; &, lors même qu'il eut rattrapé le courant des affaires, que les finances furent en bon ordre, il ne cessa de faire de grandes distributions aux troupes & de fortes aumônes aux pauvres. Les historiens, qui s'étendent beaucoup sur l'éloge de ce prince bienfaisant, lui reprochent cepen-dant un désaut. Il étoit sort adonné au

plaisir de la bonne chere, & cherchoit luimême à inventer de nouveaux ragoûts pour satisfaire sa sensualité. Quoique quelques auteurs Persans prétendent qu'il sut le dernier roi de la dynastie des Pischdadiens, il y en a d'autres qui lui sont survivre Kischtasb, son associé au trône.

KISCHTASB resta si peu de tems possesseur de la couronne après la mort de son oncle ou de son pere, comme quelques-uns le prétendent, qu'assez communément, il n'est pas compté au rang des rois Pischdadiens. A peine Zab étoit-il expiré, que les Turcs rentrerent dans le pays à main armée. Il succomba sous leurs essorts, & sut tué dans un combat. En lui sinit la premiere dynastie des rois de Perse.





## IS DE PERSE.

NDE DYNASTIE,

DITE

S CAIANIENS\*.

ER, qui avoit rassemblé des trous'opposa aux Turcs avec tant de qu'il les empêcha de se rendre nt maîtres du pays. Il ne se sergrand avantage que pour plauronne sur la tête de CAI-COfcendant de Manoudgéher. Le monarque montra beaucoup de ns le choix de ses principaux il mit Zal-Zer à la tête des affaiostam à la tête des armées. Le emit l'ordre dans les finances. es distributions aux soldats, & u plutôt établir des grands cheésurés d'espace en espace avec s: ce sont ces distances que les ellent Bersenk, Barsenk, ou Ferù les Grecs ont fait Parasanges.

THE!

<sup>·</sup> les anciens rois des Mèdes, qui com-

& qui contiennent 2268 toises. Le second fut toujours vainqueur contre ses ennemis. Il étoit fort attaché au culte des anciens Perses, c'est-à-dire, à l'adoration du seu. Il devint aveugle dans les dernieres années de sa vie, & mourut après un assez

long règne.

CAÏKAUS, son fils, ou son petit-fils, lui succéda, & eut de bonne heure des guerres à soutenir, & des rebelles à réprimer. Ses premieres campagnes se firent dans quelques provinces, sur les bords de la mer Caspienne. Les révoltés s'étoient enfermés dans la ville de Mazandéran, qu'ils regardoient comme imprenable. En effet, le siège eût peut-être été fort long, & l'issue de cette entreprise peu favorable à Caïkaüs, s'il ne se fût avisé d'un stratagême qui lui réussit. Il sit courir le bruit qu'il étoit sur le point de lever le siège, faute de vivres, & seignit d'employer différens moyens pour s'en procurer. Pressé en apparence par la nécessité, il sit proposer secrettement, par quelques-uns de ses gens qu'il avoit dans la ville, de lui céder des vivres, dont il donneroit une somme considérable. L'appas du gain séduisit ceux qui gardoient les magasins: ils reçurent l'argent & livrerent des vivres. Mais il en demanda tant & les paya si bien, qu'il fit passer dans son camp tous

les vivres des ennemis. Bien-loin alors de songer à se retirer, il n'en poussa le siège qu'avec plus de vigueur. Les principaux officiers de la ville surent étonnés de cette résolution: mais, quand ils apprirent les mauvaises manœuvres qui s'étoient pratiquées à leur insçu, ils ne songerent plus qu'à se rendre, en implorant la clémence

du vainqueur.

Il fut moins heureux dans une guerre en Arabie, contre un roi de l'Yémen. dont il épousa la fille, par lequel il fut battu & fait prisonnier, & avec lequel cependant il fit la paix ensuite, par le secours de Rostam. Cette princesse Arabe étoit d'une beauté ravissante; mais, si l'on en croit les auteurs, elle avoit plus d'attraits que de sagesse. On raconte d'elle & de Siabek ou Siavek, fils du roi, mais d'un autre lit, une histoire toute semblable a celle de Phèdre & d'Hippolyte. Même amour, mêmes aveux, même refus, même accufation; avec cette différence cependant, que Caïkaus, n'ayant pas le dieu des eaux à ses ordres, fit seulement mettre son fils en prison. Le jeune prince se justifia: le roi condamna l'incestueuse accusatrice à la Siabek obtint sa grace.

rince étoit réservé à d'autres argé par son pere de repousqui étoient entrés dans la

Perse, il les obligea d'en venir à une paix qui lui paroissoit avantageuse. Rostam, qui l'avoit accompagné, en jugeoit comme lui. Cependant les ennemis qu'il avoit en cour firent entendre au roi que cette paix avoit été conclue trop légérement, & que Siabek abusoit de son autorité. Le pere, trop crédule, éloigna Rostam de l'armée, & en ôta le commandement à son fils. Celui-ci, pour prévenir l'esfet des mauvais desseins qui se tramoient contre lui, passa chez les Turcs, où ses belles qualités lui gagnerent toute la nation. Il y épousa la fille du roi. Cette derniere marque de faveur paroissant lui promettre quelque jour le trône, l'oncle de sa semme en conçut de l'ombrage, & chercha les moyens de le perdre. Siabek entrevit tout ce qu'il avoit à craindre, sans pouvoir s'en garantir; seulement il obtint de sa semme, qui étoit grosse, qu'en cas qu'il pérît, elle feroit passer en Perse le fils dont elle accoucheroit. Il fut assassiné peu après. La princesse auroit eu le même sort, si un ancien ami de son époux ne l'avoit enlevée des mains des barbares qui vouloient lui arracher la vie. Elle eut le bonheur d'accoucher heureusement d'un prince qui succéda à son aïeul paternel, & que nous verrons régner en Perse, sous le nom de Cai-Khosrou; mais il ne passa dans ce royaume qu'après avoir été long-tems caché par sa mere dans le Turquestan \*; & ne sut découvert que par l'adresse d'un jeune Perse, que Caikaiis avoit chargé de cette commission délicate. Rostam, en guerrier plus vaillant que juste, se vengea sur toute la nation de la mort de son neveu, qu'elle avoit aimé & regretté, & sit porter à tous le crime d'un seul particulier coupable : il mit tout à seu & à sang. Heureusement qu'à la premiere bataille, le prince coupable périt, & que la vengeance n'alla pas plus loin.

Arrivé à la cour, le jeune prince y recut de son aieul toutes sortes de marques
d'affection. Mais des ennemis de son pere
furent sur le point de l'y perdre, en semant
entre lui & Thous, sils de Caikaiis, mais
d'un autre frere que Siabek, des semences
de jalousie, dont le roi ne tarda pas à
s'appercevoir. Comme il ne s'agissoit pas
moins que de la couronne, à laquelle chacun d'eux voyoit un prétendant en la personne de son rival, le roi voulut leur donner à l'un & à l'autre une occasion de

A l'orient de la mer Caspienne. Il faut repier que, le nom tan signifiant pays, tous nots qui ont cette terminiaison sont compo-Ainsi Indostan, pays de l'Inde, &cc.

montrer lequel en étoit le plus digne. Conformément à ce projet, il les envoya tous deux, avec chacun une armée également bien, composée, vers une place très-forte, où s'étoit retiré un sujet révolté, en assurant que celui qui s'en empareroit, seroit déclaré son héritier au trône. Caï-Khosrou fut vainqueur, & le roi tint sa pa-role. Accablé d'années, lassé d'un rang dont il avoit éprouvé tous les dégoûts, il fit reconnoître son petit-fils pour son successeur, & se retira, pour jouir dans la retraite des derniers instans de sa vie. Un écrivain Persan assure que Caïkaiis n'est autre que le Nimbrod des Juifs, que les Orientaux nomment Nêm-Rôud, ce qui ne paroît pas vraisemblable.

CAI-KHOSROU donna ses premiers soins au gouvernement intérieur de ses états: ensuite il songea à se venger de l'ancienne haine que les Turcs portoient aux Perses. Il marcha contre eux, & les défit en plu-

fieurs rencontres \*.

الم الحرير

Ce qui nous semble assez singulier dans les auteurs Orientaux, & dans quelques modernes, c'est que, pendant plusieurs règnes, dont quelques-uns ont cinquante ans de durée, ils parlent toujours du roi du Turquestan, comme si c'étoit le même prince, & le nomment par-tout An. Orient. Partie I.

Ce fut à l'occasion d'une des batailles que donna Caï-Khosrou contre les Turcs, dans les environs de la mer Caspienne, qu'il prononça ces mots: «Khuarezmi-Bud,» que quelques écrivains traduisent par, Victoire facile; & d'autres par, J'ai vu ce que je voulois voir; ce qui s'entend de la désaite entiere des ennèmis. Le mot de khuarezm où khowarezme devint dans la suite le nom d'une petite province dans ce même lieu de la Perse.

Le meilleur usage qu'il crut pouvoir faire de la paix, sut d'exempter ses sujets des impôts levés à l'occasion de la guerre; il crut même devoir employer les grands trésors que lui avoient procurés ses victoires, à faire remettre à chacun à-peu-près autant qu'il avoit pu donner de ces impôts, relativement à son état & à ses dépenses. Cet acte extraordinaire de générosité le rendit l'un des monarques les plus chéris qu'ait jamais eus la Perse. Après avoir ensuite assigné des quartiers aux troupes, & des revenus sixes pour leur entretien, avoir assertiers l'administration des

Afrasiab, sans nous prévenir que ce nom a été commun à plusieurs rois de cette nation: ce qui ne peut être autrement.

provinces & réformé les abus qui s'étoient glissés dans la religion, il pensa qu'ayant assez vécu pour la gloire, il devoit chercher à vivre pour lui-même &

pour son salut: il se donna un successeur, & se choisit une retraite.

Sous le règne de Cai-Khosrou florissoit le fameux Locman, si célèbre dans tout l'Orient par la justesse & le charme de ses ingénieux apologues. On croit même, avec beaucoup de vraisemblance, que l'Esope des Grecs n'est qu'un personnage supposé, sous le nom duquel ils ont fait passer tout ce qu'ils sçavoient de l'histoire & des fables de Locman. Cette nation & vaine, qui ne voyoit qu'elle dans l'univers, traitant les autres peuples de barbares, eut rougi de convenir que ces mê. mes barbares lui donnoient des leçons dans le grand art de connoître les hommes & de les instruire. Comme d'ailleurs il paroît que Loeman à écrit en persan, nous croyons entrer dans les vues du lecteur, de rapporter ici quelques traits de sa vie & de sa morale.

Locman, étant encore esclave, s'endotmit un jour pendant la force de la chaleur; il fut réveillé par des anges qui le saluerent en lui disant: «Locman, nous » sommes les messagers de Dieu, ton » Créateur & le nôtre; il nous a envoyés

Courses

» pour te dire qu'il changera ta condi-» tion en celle de monarque, & que tus
» seras son lieutenant sur terre. » Après avoir gardé quelque tems le silence, Loc-man leur répondit : «Si Dieu me destine » le sort que vous m'annoncez, sa volonté » s'accomplira; mais j'espere qu'alors il » voudra bien ne pas me resuser son se-» cours, pour remplir dignement ses des-» seins. Si pourtant il me donnoit le choix, » je préférerois ma condition présente, » pourvu qu'il me veuille préserver du mal-» heur de l'offenser, sans quoi toutes les » grandeurs humaines ne sont qu'une fa-» veur insupportable. » Ce fut à cette réponse si sage, que Locman dut la supério-rité de génie dont il sut doué: cependant, quoi qu'en disent les écrivains Orientaux, il semble qu'il devoit avoir déja fait des progrès dans le chemin de la sagesse, pour répondre aussi-bien dans une pareille circonstance. Selon les mêmes auteurs, il étoit Abyssin, soit de Nubie, soit d'Ethiopie: il fut vendu & transporté en dissé-rens royaumes d'Asie. Il étoit chez les Juifs, lorsqu'un des plus considérables de cette nation, le trouvant un jour au milieu d'un grand concours de peuple qu'il enseignoit, lui demanda s'il n'étoit pas cet esclave qui gardoit autrefois les brebis? « C'est moi-même, répondit Locman,

> -- Mais comment as-tu fait de si grands » progrès dans les vertus? -- Sans beau-» coup de peine. J'ai toujours dit la vé-» rité; j'ai constamment tenu ma pa-» role, & je ne me suis jamais mêlé d'af-» faires qui ne me regardoient pas. » D'ailleurs, les Orientaux rapportent de ce sage les mêmes traits de prudence que les Grecs ont racontés d'Esope, soit pour le justifier d'avoir mangé des figues, soit dans plufieurs autres circonstances. Ils ajoutent seulement, à l'égard du trait dont nous venons de parler: qu'au jour du jugement, nous serons exposés à un examen aussi rigoureux & aussi sûr que celui auquel Locman obligea ses camarades de se soumettre; & qu'alors, ce que nous avions caché à la vue des hommes, paroîtra à la vue de tout l'univers; ensorte que l'hypocrite, qui passoit pour un saint, sera éternellement couvert de confusion. Le chevalier Chardin a donné une traduction françoise des fables de Locman; nous allons en placer ici quelques-unes, seulement pour mettre les lecteurs, qui ne les connoissent pas, à portée de juger de leur conformité avec celle du fabuliste Grec.

## Le jeune garçon dans une fleuve.

» Un jeune garçon se jetta un jour dans » un sleuve, sans sçavoir nager; peu s'en » fallut qu'il ne pérît. Comme il se noyoit, » il se mit à crier. Un homme qui pas-» soit l'entendit; &, s'étant approché, » il se mit à lui faire des réprimandes: Sauvez-moi premièrement, répondit le garçon; vous aurez tout le tems de me gronder ensuite.

## Le Forgeron & te Chien.

» Un forgeron avoit un chien qui dor» moit pendant que son maître travail» loit; mais, dès qu'il cessoit sa besogne,
» & qu'il se mettoit à table avec ses com» pagnons, le chien accouroit aussi-tôt.
» Son maître lui dit: Méchant animal!
comment le son des marteaux, qui fait
tant de bruit, ne t'éveille-t-il pas; tandis
que tu entends celui des mâchoires, qui en
fait si peu \* ?

## L'Oie & l'Hirondelle.

» L'oie & l'hirondelle, ayant fait so-» ciété, alloient ensemble chercher leur » vie. Des oiseleurs vinrent dans l'endroit

<sup>\*</sup>Il eût été plus élégant, fans doute, de mettre le bruit des assieues; mais cela eût été moins vrai, parce que les Orientaux, mangeant avec leurs doigts, ne sont pas grand bruit dans leurs repas; d'ailleurs, ils sont toujours moins de bruit qu'ils peuvent.

s) où elles étoient. L'hirondelle, les ayant » apperçus, s'envola légérement; mais » l'oie, ne pouvant faire usage de ses » ailes, fut prise & tuée.»

Ce qui prouve dans quelle estime étoit encore Locman au tems de Mahomet; c'est l'adresse qu'eut cet adroit politique, de s'appuyer des principes de notre philosophe, en en parlant d'ailleurs avec là plus grande vénération. Il auroit regardé comme une mal-adresse de blesser les idées reçues à cet égard, & si universellement établies.

LOHORASP, en montant sur le trône, trouva gravé sur le mur d'une des salles de son palais, une belle & utile leçon que laissoit Caï-Khosrou, tant à lui qu'à ses successeurs. Les historiens n'ont pas cru devoir la laisser oublier à la postérité; la voici : « Nous ne devons pas nous for-» mer une trop haute idée de nous-mê-» mes, par la raison que nous sommes éle-» vés au-dessus des autres hommes; puis » que nous ne sommes pas plus sûrs de » nos couronnes, qu'ils ne le sont de leurs » biens. Celle qui, après avoir été portée » par différens monarques, orne à présent » ma tête, passera, quand je n'y serai » plus, sur les têtes de mes successeurs. » O rois! ne fondez aucun orgueil sur » une chose si incertaine & si passagere.»

Les historiens dissèrent beaucoup entreux dans le récit de l'histoire de Lohorasp: nous n'en rapporterons que ce qui nous

paroît le plus vraisemblable.

Suivant quelques auteurs, Lohorasp étoit le plus proche parent de Cai-Khosrou; mais son caractere hautain & porté à la sévérité éloignoit de lui la plûpart des grands, qui n'étoient d'ailleurs que trop disposés à la révolte. Cependant les vertus qu'il montra dès qu'il sut assuré sur le trône, en imposerent aux moins bien intentionnés, & lui concilierent entièrement l'assection des autres.

Il commença par établir le siège de son empire à Balkh \*; envoya ensuite des troupes en Syrie, asin d'en faire la conquête. Cette expédition lui réussit; on s'empara même de la ville de Jérusalem, où l'on prit de grands trésors.

Peu après, il éprouva un chagrin domestique d'autant plus cuisant, qu'il lui sut causé par Gustasp, ou Kischtap, son sils aîné. Fier, courageux, tout occupé d'idées de guerre, ce prince avoit sormé le pro-

Dans le Khorassan, vers la source de l'Oxus; certe ville est célèbre chez les Orientaux, pour avoir été long-tems l'une des quatre villes royales de la Perse, & avoir de plus porté le surnom de Couh-Bêtel-Islam, ou métropole de le seix

jet d'avoir une puissance à lui : il ne trouva pas de moyens plus courts, pour y réussir, que de se révolter; cependant il échoua, & fut contraint de se rețirer chez un peuple voisin. Ce peuple avoit, dit-on, la coutume singuliere de laisser aux filles de ses rois la liberté de se choisir un époux dans une assemblée générale de la nation, convoquée à cet effet. Gustasp s'y trouva, & s'y fit remarquer par sa bonne mine, & par un certain air de noblesse & d'élévation qui accompagne ordinairement les grandes ames. La princesse en sut frappée, & lui présenta sa main. Les naturels du pays en murmurerent; mais la loi étoit formelle, il fallut s'y conformer. Cependant, sur leur représentation, on arrêta qu'à l'avenir les princesses ne pourroient prendre pour époux un étranger. D'ailleurs, la conduite de Gustasp, ses succès dans disférentes entreprises, lui mériterent l'estime & la confiance du roi. Tout entier aux intérêts de la nation dans laquelle il vivoit, ce prince conseilla à son beau-pere de porter la guerre en Perse. Lohorasp étoit alors fort âgé. Ayant appris les préparatifs de cette guerre, & sçu quel étoit l'auteur de ce conseil, il prit une résolution convenable aux circonstances & au bonheur de ses peuples. Sacrisiant tout ressentiment particulier, il envoya secret-

tement trouver Gustasp, pour lui offrir la couronne de Perse. Plein de reconnoissance d'une conduite si généreuse, & slatté sans doute de se voir bientôt maître d'un état si puissant, Gustasp passa promptement à la cout de son pere. On lui sit une réception digne de sa naissance & de ses rares talens: le pere lui montra la tendresse & l'affection la plus vive; &, peu après, descendit du trône pour l'y laisser monter. Le jeune prince le supplia de rester à la cour, pour l'aider de ses conseils: il vainquit sa résistance pendant quelque tems; mais enfin l'âge & l'amour du repos furent de nouvelles raison pour Lohorasp de chercher la retraite. Il y vécut paisible, & mourut après avoir donné à son fils quelques conseils salutaires à sa gloire, & au bonheur du peuple.

GUSTASP eut de longues guerres à soutonir contre ses voisins, dont il ne se tira heureusement, qu'avec le secours de son sils Isphendyar, que, pour des raisons assez foibles & peu sondées, il avoit cependant tenu long-tems ensermé dans une tour. Ce jeune prince réunissoit toutes les qualités militaires; prudence, courage, activité. Son pere l'amusa long-tems de l'espérance de voir passer la couronne sur sa tête. Il sembloit n'avoir plus qu'un combat à soutenir pour arriver à ce tems desiré; mais c'étoit contre le fameux Rostam, qui refusoit de reconnoître la nouvelle réforme introduite dans la religion du pays: aussi ne doit-on pas s'étonner qu'il succomba Tous les coups d'un héros que les auteurs peignent comme invincible. Le pere se repentit trop tard d'avoir écouté les conseils d'une politique fausse & cruelle: pour réparer cette faute, autant qu'il étoit en son pouvoir, il abdiqua promptement la couronne, & la posa sur la tête d'Ardschir, fils d'Isphendyar \*.

La nouvelle religion dont on vient de parler, est celle de Zerduscht, ou Zerdescht, appellé chez nous Zoroastre: ce législateur vivoit sous le règne de Gustasp, & sut tué misérablement par les ennemis qui s'étoient jettés dans le pays. Nous n'entrerons actuellement dans aucun détail par rapport à sa personne & à ses ouvrages, parce que nous réservons cette matiere pour un article qui sera tout entier consacré à la religion dominante, & aux principales sectes qui ont fleuri dans l'Orient.

ARDSCHIR, ou ERDCHIR, dont le nom

<sup>\*</sup> Nous ne nous chargeons pas d'accorder les auteurs Orientaux avec eux-mêmes, sur la longue vie qu'ils donnent à Rostam: notre objet n'est pas de faire une chronique.

propre semble avoir été Bahaman, donna les principaux soins à l'exercice de la nouvelle religion, à la reconstruction des temples du Feu, & au bonheur de ses peuples. Pour s'assurer de la maniere dont on rendoit la justice dans les dissérentes provinces, il envoyoit des émissaires cachés, à-peu-près comme on fait en Chine: ces ministres secrets s'instruisoient de la conduite des gouverneurs; ensorte qu'au bout d'un an, lorsqu'ils venoient à la cour lui rendre leurs comptes, il leur donnoit des récompenses, ou leur infligeoit des peines, selon ce qu'il avoit appris de leur maniere de gouverner. On cite même un trait de lui plus grand & plus sincere, que celui dont les historiens ont fait tant d'honneur à Auguste, lorsqu'il délibéra adroitement s'il garderoit un pouvoir usurpé, où s'il abdiqueroit une autorité qu'il avoit cimentée du sang de ses concitoyens. Ardschir ne se composa pas, comme le prince Romain, un petit comité de quelques amis entre lesquels même ceux qui oseroient donner un conseil vertueux ne sespient pas écoutés; il convoqua une assemblée générale des principaux de la nation. Il y parut avec cette dignité modeste qui accompagne les grands vertus; leur demanda s'ils trouvoient quelque chose à reprendre dans sa conduite; les conjura

de lui montrer les erreurs dans lesquelles il pourroit être tombé; & finit par les assurer qu'en cas qu'on ne le trouvât pas digne de les gouverner, il étoit prêt à se démettre de la couronne, en saveur de celui qu'ils éliroient en sa place. Ce jour fut, sans doute, un des plus beaux de sa vie. Ce ne fut par-tout qu'acclamations, que cris de joie: son nom, répété & célébré par toutes les bouches, fut la seule réponse qu'il reçut de ce peuple chéri, dont il étoit les délices. Sa conduite ne démentit pas de si heureux commencemens; & toute sa vie ne fut, si l'on peut s'exprimer ainsi, que le développement de cette belle sentence, qu'il avoit souvent à la bouche: « Un roi ne doit ja-» mais avoir l'oreille ouverte à la flatterie, » ni le cœur fermé à la justice. »

C'est sous son règne que l'on place la mort du fameux Rostam; mais nous n'en rapporterons aucune circonstance, toute son histoire n'étant qu'un tissu d'aventures

extraordinaires & romanesques.

HOMAÏ, ou KHOMANI, semme d'Adrschir, étoit enceinte lorsque son époux mourut; elle prit en main les rênes du gouvernement, jusqu'à ce qu'elle pût les remettre au fils dont elle espéroit accoucher. Les historiens Persans, touchant la beauté surprenante de ce fils, les prédic-

tions qui se firent à sa naissance, les moyens dont la reine se servit pour l'éloigner d'un trône sur lequel il étoit annoncé qu'il feroit le malheur de l'état, rapportent différentes circonstances, qui ont à nos yeux l'empreinte de la fausseté, mais qui sont au moins très-vraisemblables dans les mœurs des orientaux. Nous les rapprocherons en deux mots. Comme il paroissoit démontré, par les observations des astrologues. que le prince devoit être la cause de trèsgrands maux pour l'empire, il fut d'abord arrêté qu'on le feroit mourir; mais la reine. dont les entrailles ne purent se prêter à cette barbare résolution, le sit seulement exposer sur un fleuve, dans un petit berceau enrichi de diamans. Le courant du fleuve emporta le berceau de l'enfant jusques vers le lieu où un teinturier lavoit des étosses. Ce pauvre homme, touché d'abord de compassion pour un enfant prêt à périr, séduit ensuite par l'appas des richesses qui accompagnoient ce berceau, l'enleva promptement, & le porta à sa semme. Ils éleverent le petit prince avec autant de tendresse que s'il eût été leur enfant; &, comme il refusa, lorsqu'il fut devenu grand, cl'embrasser l'état de teinturier, ils firent tout ce qui dépendoit d'eux pour le mettre à portée de servir à la guerre avec une sorte de distinction. En essét, ses

exploits l'ayant fait remarquer, le général en fit un rapport si avantageux à la reine, qu'elle voulut le voir, & le reconnut en-

fin pour son fils.

Tout le règne de cette princesse substitute marqué par des actes de justice, de clémence & de magnificence. On dit qu'elle embellit beaucoup la ville d'Esthékar \*, connue par les Grecs sous le nom de Persépolis. On peut croire qu'elle avoit pris ce goût pour les monumens, sous le règne précédent, qui sut celui des arts & des sciences en Perse. Ensin, au bout de trentedeux ans, elle résigna la couronne à son fils.

DARAB, ler du nom, succéda à sa mere. Les détails de sa naissance, de son éducation & de sa présentation à la cour, sont la plus grande partie de ce que l'on nous rapporte de son histoire. On ajoûte qu'il chercha tous les moyens de rendre son peuple heureux; qu'il eut guerre avec Fitikous, roi de Macédoine, que l'on peut croire être le même que Philippe; qu'il épousa la fille du prince Grec; qu'il sonda plusieurs villes, & mourut après un règne affez court.

DARAB II, né avec autant de penchant

<sup>\*</sup>Dans le Farsutan.

aux vices, que ses prédécesseurs avoient eu d'inclination pour la vertu, ne s'occupa guères du bonheur de ses sujets; &, par une conduite tout-à-fait différente de celle qu'avoient tenue tous les rois Caïaniens, il rendit tout son peuple malheureux. L'état de la Perse ne fut pas ignoré dans la Grèce; &, comme ces circonstances parurent favorable dans le dessein que l'on projettoit, Iskender, qui doit être le même qu'Alexandre, ne chercha qu'une occasion de guerre, afin de profiter habilement de la conjoncture. Darab voulut en vain s'opposer aux Grecs: il fut défait en plusieurs batailles; &, après avoir obtenu du roi des Indes un secours qui lui fut inutile, il mourut assassiné de la main de quelques-uns de ses sujets. Il eut cependant la triste consolation, avant d'expirer, de voir Iskender s'attendrir sur son sort, accepter sa fille Rouscheng en mariage, & lui promettre de venger sa mort sur les régicides qui en étoient les auteurs. Un instant après, il rendit les derniers soupirs.

Iskender, ou Escander, a été, selon les Orientaux, un des plus grands héros de l'antiquité; mais la maniere dont ils ont rapporté ses hauts faits, tient plutôt du roman que de l'histoire. Loin donc

donc de pouvoir la suivre dans les détails, nous serons obligés de nous entre-

nir à quelques traits.

Suivant Mirkhond, Iskender etendit ses conquêtes à l'orient, bien au-delà de la Perse, & pénétra fort avant dans les Indes. C'est à ce prince qu'il attribue la fondation de Hérat \* & de Samarcande \*\*; la traduction d'un grand nombre d'ouvrages persans & grecs: enfin, selon ce même auteur, après avoir partagé sa vaste monarchie en quatre-vingt-dix gouvernemens, il finit son règne court, mais glorieux, à Babylone, la trente-fixieme année de sa vie. Suivant ces auteurs, Alexandre se rendit maître de l'Asse 331 ans avant Jesus-Christ, & mourut 324 ans avant cette même époque. Quelques autres auteurs en rapportent les traits suivans.

Iskender, étant sur le point de faire abandonner au seu & au ser une place sorte, que l'on venoit d'emporter les armes à la main, sut averti par ses officiers, qu'il s'y trouvoit un grand philosophe qui méritoit d'être entendu. Il ordonna qu'on le sît venir; mais, n'ayant pas trouvé que son air répondît à sa réputation,

<sup>\*</sup> Au S. E. du Khorasian.

Dans la Bukarie, partie de la Tartarie indépendante.

il dit à ceux qui le lui avoient amené :

" Quelle figure m'avez-vous amenée-là? 
Le philosophe, piqué de cette marque de mépris, fit les vers suivans, qu'il récita tout haut:

» O prince! dont l'intelligence & la courtoisse » n'égalent pas, à beaucoup près, la ré-» nommée.

» Pourquoi mon extérieur t'inspire-t-il du mé-

» pris pour ma personne?

» Ignores-tu que mon corps n'est simplement que » l'enveloppe d'une ame invisible ?

» Et pourquoi juges-tu la lame d'une épée, dont » tu n'apperçois que le fourreau?»

Il ajouta ensuite : « On peut dire d'un » homme sans vertu, que son corps est nune prison à laquelle il n'y a point » de séjour affreux qu'elle ne présérât; & » celui qui commet le crime, est assez » puni par le crime dont il est l'auteur. » Après avoir ensuite parlé sur l'inconstance des habitans de ce monde, & l'abus que les grands font de leur pouvoir, il finit par dire: « Quiconque se fatigue à frap-» per ceux qui n'oseroient pas le frapper » à leur tour, sera aisément battu quand » il rencontrera quelqu'un assez hardi pour » lui résister; & celui qui, sans pitié, » passe au sil de l'épée, sentira lui-même » un jour combien ce traitement est cruel » & douloureux, » Ce discours sit une

telle impression sur l'esprit d'Iskender, qu'il révoqua l'ordre qu'il avoit donné, & pardonna à tous ceux qu'il avoit condamnés à la mort.

Sa clémence ne parut pas moins dans une autre occasion où l'on lui présentoit un chef de rebelles, chargé de sers, & prêt à être conduit au supplice. Iskender, touché de compassion, lui pardonna. Un de ses savoris, aussi surpris que tout le reste de l'assemblée, mais plus libre avec le prince, osa lui dire: « A votre » place, seigneur, je n'eusse pas été si clé- » ment.— Peut-être aurois-je pensé comme » vous à la vôtre, » lui répondit Iskender, qui ajouta: « La clémence est le » plaisir des ames sensibles; & je n'en ai » jamais tant, qu'en pardonnant à mes en- » nemis. »

Voulant un jour éprouver jusqu'à quel point un de ses officiers portoit l'esprit de subordination & le zèle pour son service, il le retira d'une place importante, pour le mettre dans un emploi médiocre. Cet officier s'y comporta aussi bien que dans l'autre. S'étant un jour présenté devant le roi, celui-ci lui demanda comment il se trouvoit de son nouvel office? « Très-bien, dit l'officier : ce n'est » jamais la place qui honore l'homme, » c'est l'homme qui doit honorer la pla-

» ce. » Iskender, charmé de sa réponse & touché de sa conduite, le remit dans un poste supérieur à celui qu'il avoit d'a-

bord occupé.

On lui demandoit un jour comment il avoit pu assujettir à ses loix tant de pays si différens & si opposés de mœurs & d'usages? « En traitant, dit-il, mes » ennemis de maniere à les faire devenir » mes amis; & en ménageant si bien » mes amis, qu'ils n'eussent jamais dessein » de devenir mes ennemis. »

Un homme de lettres, fort spirituel mais fort pauvre, lui présentoit un jour un mémoire très-bien fait. Iskender, frappé de la beauté de l'écrit & de l'extérieur négligé de son auteur, lui dit qu'il étoit étonné qu'en écrivant si bien, il s'habillât si mal. « La nature, dit le sup- » pliant, m'a donné quelques talens; il » ne tient qu'à vous, seigneur, de m'ac- » corder le reste. »

Ce prince étoit sujet à la colère; &, lorsqu'il étoit de sang-froid, il en convenoit avec ses amis, & les prévenoit de ne point alors l'approcher de trop près; « car si la mer n'est pas trop sûre, » lors même qu'elle est calme, c'est en» core bien pis, lorsqu'elle est agitée. »
C'est d'après cette pensée qu'un poète ancien dit : « Il faut se garder de la mer

» lorsqu'elle est en courroux, quoiqu'on y » pêche des perles lorsqu'elle est paisi-» ble. »

Iskender se plaignit un jour à l'un de ses courtisans, de ce qu'il ne faisoit que l'applaudir; « car, ensin, ajoutoit-il, je suis » homme sujet à l'erreur, & vous ne m'a» vez jamais laissé voir une seule sois que » je me sois trompé: si vous ne le voyez » pas, c'est ignorance; si vous dissimulez, » c'est trahison. »

On lui demandoit un jour pourquoi il paroissoit montrer plus d'assection pour son maître que pour son pere? «Ce der» nier, répondit-il, m'a fait descendre du
» ciel en terre, & l'autre m'a élevé de la
» terre vers le ciel. »

On rapporte encore une infinité d'autres traits; nous finirons par ce dernier. Iskender, sentant sa fin prochaine, écrivit à sa mere le distique suivant:

» Votre sils, après avoir compté quelques » instans de la vie, va bientôt être livré à la » mort:

» Si son règne a eu le brillant de l'éclair, il » en a aussi la rapidité; mais il laisse après lui » une grande matiere aux historiens. »

Quelques princes de la famille royale remonterent dans la suite sur le trône.

#### SUCCESSEURS D'ALEXANDRE.

CES princes sont appellés, par quelques auteurs, Moulouk-At-Taouaif, ou Rois des Nations; & par d'autres, divisés en deux branches: 1° celles des Aschkaniens, du nom d'Aschek, leur fondateur, en comprenant douze rois; 2° celle des Aschganiens, qui n'en a que huit. On les fait régner en tout trois cents quinze ans. Ce sont les Parthes des Grecs & des Romains. Mais leur histoire est peu connue; & l'on n'y rencontre pas un trait propre à tenir place dans cet ouvrage: c'est pourquoi nous allons passer à la quatrieme dynastie des rois de Perse.





# ROIS DE PERSE.

# QUATRIEME DYNASTIE,

#### DITE

DES SASSANIENS OU SASSANIDES.

An. de J. C. 220, ou 229.]

A Perse languissoit sous les princes Aschganiens, qui suivoient les loix & la religion des Macédoniens; & c'est sans doute par cette raison que les auteurs Orientaux ont négligé leur histoire. Sous l'un des princes de cette dynastie, Sassan, fils de Behman, se voyant exclu de la couronne, forma le dessein de voyager. Il prit une femme en pays étranger, & en eut des enfans. L'un d'eux, n'ignorant pas qu'il tenoit à une famille illustre de la Perse, voulut voir le pays de ses aieux. Il y vint, & entra au service d'un gouverneur de province, appellé Babec. Ses talens le firent regarder avec tant de distinction par son maître, qu'il lui donna sa propre fille en mariage. Ce sut de cette union que naquit le fondateur de la nou-D iv

velle monarchie des Perses; Ardschir, que Pon surnomme Babégan, à cause de son aïeul Babec. Elevé à la cour, le jeune Ardschir y reçut une éducation digne de sa naissance. Ses succès dans les différents exercices auxquels on l'appliquoit, allerent même jusqu'au roi, qui voulut le voir & juger par lui-même du bien qu'on lui en disoit. Il en fut très-content, & ordonna qu'il fût place avec les princes. ses fils. Cependant, comme le rois apperçut que le jeune homme l'emportoit sur eux, à beaucoup d'égards, soit qu'il craignît que ses fils n'en devinfient jaloux, soit qu'il le fût devenu pour eux, il prit l'envoyer commander des trou-

r fit honneur au choix du roi place; mais, ayant appris que l'abec étoit mort, il revint à la iter fon gouvernement: ce fut e roi en avoit déja disposé pour fils. Ce contre-tems, joint à qu'eut alors le roi, par lequel voir un étranger lui enlever ne, fit croire à Ardschir que iction pourroit être prise à son & que c'étoit l'instant de tra'accomplir. Il se sauva donc en reommencer sa révolte. On sit

ès lui; mais on ne put l'attra-

per: il étoit déja dans la ville d'Esthékar, où les amis de Babec lui formerent

un parti considérable.

Le fils aîné du roi commandoit dans la province de Fars: il leva des troupes, & s'avança pour arrêter ces mouvemens, dont il prévoyoit les suites. Ce plan de conduite étoit prudent; mais il fut démenti par l'événement: son armée fut défaite, & lui-même y périt les armes à la main. Le pere affligé sensiblement de la mort de son fils, & effrayé des suites de cette entreprise, accourut bientôt avec une armée confidérable: celle d'Ardschir l'emportoit encore pour le nombre, & pour l'attachement à son chef. Le mécontentement contre le gouvernement actuel, & le penchant qu'avoit la nation pour les anciens rois, (car c'étoit un bruit général qu'Ardschir descendoit de la famille Caianéite,) contribuerent également à sa perte: il eut le sort de son fils. Après cette victoire, Ardschir ne trouva point d'obstacle à s'emparer de la couronne. Il prit le titre de Schahin-Schah, c'est-à-dire Roi des Rois. Ses conquêtes lui soumirent bientôt différentes parties de l'Asie.

Cette usurpation, qui l'a rendu le fondateur de la dynastie des Sassaniens, n'a point empêché les historiens de l'en regarder comme un des princes les plus ac-

complis, & que l'on devoit citer comme un modèle pour ses successeurs. Ils font le plus grand éloge de ses vertus civiles & militaires; le peignent comme entiérement occupé du bonheur de son peuple, & de la gloire de son empire. L'un des plus beaux traits de sa vie, & qui sur-tout le distingue de la foule des souverains, c'est le courage avec lequel il exigea que chaque jour on lui demandât compte de ce qu'il avoit fait la veille, & que l'on ne marquât dans le journal de sa vie que les actions qui paroîtroient inspirées par quelques vertus. Il composa même un ouvrage dans lequel il donnoit des régles de conduite pour les princes envers les peuples, & pour les peuples envers les princes. On cite de lui quantité de belles maximes: en voici quelques-unes.

» Lorsqu'un roi s'applique à rendre la » justice, le peuple s'empresse à montrer » de l'obéissance. Le prince que les gens » de bien craignent, & dont les méchans » esperent, est sans doute le moins fait » pour son rang. L'autorité royale ne se » maintient que par des troupes; les » troupes, que par de l'argent; l'argent » ne vient que par la culture & le com- » merce : or, l'un & l'autre ne sont en » bon état qu'autant que le prince fait » régner une bonne administration, &

beaucoup de justice. Corrigez avec sapesse, & n'employez pas l'épée quand la percanne suffit.

C'étoit conformément à ces maximes sages, que ce prince avoit partagé tout son peuple en différentes classes, relativement à leurs différentes professions; & que chaque classe avoit ses instructions

& ses maîtres particuliers.

Le bonheur du règne d'Ardschir fut troublé par la douleur qu'il éprouva en apprenant que la reine son épouse, fille du roi précédent, cherchoit les moyens d'attenter à ses jours. Il l'éloigna aussi-tôt du palais, & la remit entre les mains d'un ministre, pour lui faire son procès. Au lieu de lui donner la mort qu'elle méritoit, comme elle étoit enceinte, ce ministre la fit mettre en lieu de sûreté: elle y accoucha d'un fils qu'elle éleva secrettement, & qui ne parut à la cour que quand il fut déja formé dans les exercices favoris des Perses, la course du cheval, & l'art de lancer la flèche & le javelot. On le nomma Schabour. Ardschir mourut après un règne de quatorze ans.

# An. de J. C. 241.]

SCHABOUR, ou SCHAPOUR, que les Grecs appellent Sapor, étoit fort jeune quand il parvint au trône. Les grands de la cour lui donnerent pour tuteur son oncle maternel, qui remplit cette place avec toute la tendresse d'un bon parent, & les lumieres d'un grand ministre. La noblesse même le prioit de monter sur le trône; mais il s'y resusa constamment. De son côté, le jeune prince montroit pour son oncle l'affection le plus vive & la déférence la plus marquée: sa conduite à cet égard ne

fe démentit jamais dans la suite.

Entré dans sa majorité, Schabour parcourut toutes les provinces de son empire, pour être mieux à portée de juger de leur situation, de leurs manufactures, de leur population, & de leur commerce. Il fit bâtir plusieurs villes dans des situations commodes & avantageuses aux provinces où il les fonda. Les historiens parlent surtout de celle du Khorassan. En arrivant dans cette province, il apperçut les ruines d'un vieux château, entourées, &, pour ainfi dire, couvertes de roses; il y fit bâtir une ville qui prit le nom de la Rose de Schabour, ou de Nichabour, en persan. Les historiens parlent aussi de ses guerres, mais sans entrer dans aucun détail; & ils se taisent absolument sur le traitement qu'il fit à Valérien, empereur Romain, devenu son prisonnier: ensorte que l'on est en droit

Romains, qui prétendent que ce roi de Perse le sit écorcher, est très-sidèle à cet égard, non plus qu'à l'égard des vices dont ils le noircissent.

D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, les historiens Orientaux n'entrent pas dans un grand détail à l'égard des vertus de ce prince, dont le règne cependant sut trèsglorieux. Mirkhond est le seul qui nous apprend quelques circonstances par rapport à sa mort. Selon cet écrivain, quelques courtisans, craignant d'être recherchés à l'occasion de plusieurs injustices qu'ils avoient commises, prositerent d'une nuit orageuse pour entrer dans la

l'assassinement avec tous averent, après quoi ils our éloigner le soupçon naître une mort si supartisans répandirent le rétoit mort d'un coup oit régné trente-un ans. ince que commença à

paroître l'hérétique Manès, dont nous parlerons à l'article de religion: il fut alors obligé de se cacher; mais il reparut avec avantage sous le règne suivant, & même on lui sit bâtir une sorteresse, pour le mettre en sûreté contre les entreprises de ses ennemis.

# ₩[ 271.]

HORMOUZ, avec une taille avantageuse, une santé robuste, & tous les avantages d'une bonne constitution, ne s'occupa cependant que très-peu des exercices du corps. Son goût dominant sut l'étude & l'application à la politique. On dit qu'il possédoit fort bien les mathématiques connues alors, & qu'il rendit les peuples heureux par la sagesse & la tranquillité de

fon gouvernement.

On rapporte que le gouverneur d'une province située vers les Indes, lui envoya dire un jour qu'il avoit une occasion d'acheter une grande quantité de diamans, pour un prix peu considérable. Le
roi répondit qu'il n'en avoit pas besoin.
Le gouverneur insista, en lui faisant envisager qu'il y avoit cent pour cent à gagner.

"Cent ou mille, que m'importe? répondit Hormouz. Si je deviens marchand,

qui sera roi? ou que deviendront les
commerçans, si j'emploie mes richesses

à leur enlever leur bénésice? "Il sut
peu de tems sur le trône. Les historiens lui
reprochent d'avoir embrassé les erreurs de
Manès. On cite de lui cette maxime sort
sage. «Les rois sont comme le seu, qui
s'ert à ceux qui s'en tiennent à une dis-

» tance convenable, mais qui consume » ceux qui s'en approchent de trop près.»

Ce prince demandoit un jour à son médecin, combien à peu-près il falloit d'alimens, par jour, pour le soutien d'un homme sormé? Le médecin lui répondit que cela alloit environ à une livre. » Comment » une si petite quantité pourroit-elle suf- » fire à un aussi grand corps que le mien? — » Cette quantité sussit sus voulez seu- » lement que votre nourriture vous porte; » si vous en prenez davantage, ce sera vous » qui la porterez. »

# ₩[273.] A

BEHRAM, son fils, ne resta pas non plus long-tems sur le trône. On ne sçait guères de lui que le traitement qu'il sit éprouver à Manès, & qui tient un peu de la cruauté que l'on a quelquesois exercée depuis, dans des cas à-peu-près semblables, chez des peuples qui se croient sort humains. Il le manda à la cour, sous prétexte de le faire disputer avec des Mages; &, quand il sut arrivé, il le sit prendre & écorcher vis. Sa peau, remplie de paille, sut exposée aux yeux de tous ceux de sa secte, qui n'en devint que plus zélée à conserver & à répandre les dogmes de leur ches; & cela n'est pas surprenant: ils n'avoient

eu d'abord en lui qu'un prédicateur, ils pouvoient ensuite se faire honneur d'un

martyr.

On cite cependant de ce prince une maxime fort sage. «On ne sçauroit dési» nir la vertu que l'on entend par l'hu» manité, parce que toutes les autres y
» sont comprises. »

#### ~~ [276.] A

BEHRAM II, qui, selon quelques auteurs, n'étoit que le fils adoptif du roi précédent, indisposa d'abord tous les esprits par sa dureté, sa hauteur & sa cruauté. On lui donne le surnom de Khalis ou d'Injuste \*. La noblesse Persane, peu accoutumée à se voir gouvernée par des tyrans, n'étoit pas disposée à le respecter: elle étoit prête à se livrer à une révolte ouverte, quand elle en fut détournée par le conseil des Mages, qui vouloient essayer de changer l'esprit du jeune roi. Comme ses travers avoient commencé moins par un penchant aux vices, que par un goût mal entendu pour l'excès des vertus, il se prêta à leurs instructions, & devint un des meilleurs monarques de la Perse. Il régna dix-sept ans.

<sup>\*</sup> Du mot khîlaf, contrariété.

## 293.]

BEHRAM III, avoit assez bien gouverné la province de Ségestan pendant le vie de son pere; mais, comme après la mort de ce dernier, lorsqu'il sut monté sur le trône, il ne sit rien de remarquable, les historiens ont passé légérement sur son règne, qui sut cependant de treize ans.

#### -M[ 194.]

NARSI, son fils, sut tendrement aimé de ses sujets, dont le bonheur devint le grand objet de ses soins. Attaqué par les Romains, il mit des troupes en campagne, ce qui ne l'empêcha pas de perdre de belles provinces: il en mourut de douleur, après un règne de neuf ans.

#### **₩**[302.]

HORMUZ II, son fils, se rendit recommandable par son amour pour la justice, &t les opérations de son règue, qui eurent pour objet le bonheur de ses peuples: telle est, entr'autres, l'institution d'une chambre souveraine, devant laquelle le dernier de ses sujets pouvoit porter ses plaintes contre les plus grands seigneurs de l'état; &, de peur que la crainte ou l'espérance n'inssluassent pour beaucoup dans les jugemens de ce tribunal, il y assistant souvent en An, Orient, Partie I,

personne, & se faisoit rendre compte des affaires qu'il n'avoit pas pu suivre par luimême. Il porta aussi ses vues sur le commerce. On bâtit par ses ordres dans le Kerman une ville qui, de son nom, sut appelle Hormuz. Elle étoit située sur le bord de la mer, ayant, du côté de la terre. de belles & fertiles plaines; mais, dans la suite, ses habitans, pour se mettre à l'abri des incursions de leurs voisins jaloux, se transporterent vis-à-vis de ce lieu, dans une isle du golphe Persique à laquelle ils donnerent le nom de la ville qu'ils abandonnerent. Après avoir bâti plusieurs villes dans le Kousistan, & régné neuf ans, Hormuz mourut chéri & regretté de toute la Perse.

## \*\* [310.] \*\* L

SCHABOUR II est surnommé par quelques auteurs Zoul-Aktas, (aux épaules,) & par quelques autres, Zoul-Aknas (aux ailes.) Selon les premiers, il mérita cette épithète, pour avoir fait rompre l'épaule droite à tous les Arabes qu'il trouva en état de porter les armes, après une grande victoire dans l'Yémen; selon les autres, on l'appella l'ailé, pour avoir, après cette victoire, pris les Arabes sous sa protection, & les avoir mis en quelque sorte à l'ombre de ses ailes. Quoi qu'il en soit, il

A. Oriem. 1 20 . A.

est certain qu'il fut un grand prince & un

grand guerrier.

L'envie de connoître par lui-même les forces de l'empereur des Grecs, lui sit prendre la réfolution d'aller visiter différents ports de cet empire, & particulièrement la ville de Constantinople. Son arrivée ne put être tenue si secrette que l'empereur n'en fut informé: on se saisit de la personne du prince Persan, & on l'enferma. Pendant sa détention, les Grecs se jeterent sur ses états, dont ils enleverent une partie considérable. Cependant Schabour ayant trouvé le moyen de gagner les bonnes graces d'une semme de la cour, elle lui procura la liberté, & s'enfuit avec lui. Il arriva heureusement jusqu'en Médie, dans un lieu où étoit un hermitage, & que l'on appelle encore aujourd'hui Schabouran, en mémoire du séjour qu'il y fit. Ce fut dans cet oratoire. que, de concert avec l'hermite, il prit si bien ses mesures, qu'il sut en état de surprendre les troupes Grecques, de les tailles en piéces, & de recouvrer toutes les provinces qu'il avoit perdues.

En mémoire de l'heureux succès de sa fuite, Schabour sit bâtir une ville dans le lieu qui lui avoit servi de retraite. Il sut interrompu dans ce projet par les courses des Dilémites, qui habitoient sur les bords

de la mer Caspienne, & s'obligea même de leur payer tribut, pour suspendre leurs courses. Il étoit alors en guerre contre les Arabes; mais, lorsqu'il eut sini avec les derniers, il tomba sur les terres des Dilémites, & rangea leur pays au nombre des provinces sujettes de son empire. La ville dont nous venons de parler,

La ville dont nous venons de parler, est la ville de Cazuin, que nous appellons Casbin, dans la province de Dgébal ou l'Yrak-Agémi. On lui donne quelquesois le surnom de Dgémalabad, ou la belle

ville.

Ce fut Schabour qui désit l'empereur Julien, l'an 373 de J. C. Il mourut après un règne de soixante-douze ans.

#### **→**[380.] **→**

bour, n'étoit pas son fils, mais seulement son parent; quelques-uns disent son frere, d'autres son cousin; il n'importe. Les Persens, ne craignant rien tant que de voir les rênes de l'état entre les mains d'un enfant, redoutant aussi les troubles qui n'accompagnent que trop souvent une mino-rité, presserent tellement Ardschir d'accepter la couronne, qu'il y consentit. Il méritoit d'ailleurs cet honneur par mille qualités personnelles. On ne sçait rien de son règne; seulement les historiens nous

ં ભૂ

sont remarquer, qu'en le plaçant sur le trône, les Persans ne lui donnerent pas le droit d'en disposer à son gré; mais qu'ils y placerent ensuite Schabour III, sils du roi précédent. Ce règne sut de douze ans.

## JAN[ 385.] JAN

SCHABOUR III, fils de Schabour II; gouverna la Perse pendant cinq ans & quelques mois. La tranquillité de son règne n'a rien laissé à dire à des historiens qui ne s'étendent volontiers que sur les actions d'éclat. Ils nous apprenent seulement qu'il régnoit du tems de Théodore; que ces deux princes vécurent en bonne intelligence, & qu'ils s'envoyoient réciproquement des ambassadeurs.

## **388.**]

BEHRAM IV, en succédant à son pere 3 marcha sidèlement sur ses traces. On ne sçait rien de l'histoire de son règne. Il eut le malheur de périr d'un coup de slèche, dans une assemblée des principaux de la nation qui s'étoit convoquée sans ses ordres, & qu'il alloit réprimer par sa présence.

## **\*\***[ 400. ]

JEZDEGERD, pendant la vie de son pere, avoit semblé porter en lui le germe

de toutes les vertes. Sa conduite sur le trône démentit de si belles espérances. Avare & cruel; il ne respectoit ni les biens ni la vie de ses sujets. Peut-être aussi les écrivains ont-ils un peu chargé son portrait, parce que, dans plusieurs occasions, il favorisa les Chrétiens. Ils joignent presque toujours à son nom l'épithète d'El-Essim, le méchant. Il sit la guerre avec succès contre les empereurs de Constantinople, qui refuscient de lui donner la tribut: qu'ils s'étoient obligés de payer à la Perse chaque année. Ce prince, ayant perdu plusieurs, enfans en bas age, s'informa de tous, les voyageurs des lieux de son empire, où l'aili étoitele plus pur, & y envoya un jeune afils qui venoit de lui naître. Il mourut quelque tems après, d'un coup de pied de cheval, qu'il avoit reçu dans la poitrine appli n

Les grands de la Perse n'avoient pas assez aimé le pere, pour détérer la couronne au sils, qui d'ailleurs étoit encore jeune. Ils mirent donc sur le trône un seigneur, appellé Khosron, recommandable par toutes les qualités qui sont aimer les souverains. Cependant il n'est pas compté au rang des rois de Perse, parce que Behram, sils de Jezdegerd-El-Essim, quitta bientôt le prince Arabe qui prenoit soin de son éducation, & fortisé

d'une troupe considérable, soutenu par les amis qu'il avoit dans le pays, il entra en Perse & demanda qu'on lui remît les rênes de l'état. Au lieu de se rendre à sa proposition, on marcha en armes contre Îui. Cependant les plus sages tâcherent de terminer les choses par une heureuse négociation: rien n'étoit moins aisé: chacun des deux partis vouloit absolument l'emporter par la force. Behram, qui connoissoit le caractere des Persans & sa propre valeur, imagina un expédient fait pour leur en imposer. Ce sut de mettre la couronne entre des lions affamés, en convenant qu'elle resteroit à celui des deux contendans qui l'iroit prendre entre ces deux animaux. Tous les sentimens se réunirent à cet avis. Khosrou l'accepta comme les autres; mais, refusant d'en venir aux prises avec les lions, il dit à Behram qu'étant actuellement possesseur de la couronne, ce n'étoit pas à lui de l'aller chercher. Charmé de ce resus, Behram entra dans l'endroit où étoient les deux lions, se jetta sur eux avec surie, les tua, enleva la couronne, & la mit sur sa tête. Tous les grands accoururent alors lui rendre leurs hommages, & Khofrou ne fut pas un des derniers à lui montrer des sentimens de respect & d'obéissance.

il laissa le gouvernement entre les mains de son frere Natsi, pendant qu'il alla

voyager dans les Indes.

Il étoit à la cour d'un des princes de ces belles contrées, lorsqu'un éléphant, échappé du lieu où l'on exerçoit ces animaux pour la guerre, courant çà & là, effrayoit les villes & désoloit les campagnes. Plusieurs de ceux qui avoient essayé de le tuer, étoient eux-mêmes péris dans cette expédition. Cet exploit parut à Behram digne de sa force & de son courage. Il marcha contre l'animal, lui lança une flèche entre les deux yeux, le saisit ensuite par la trompe, le terrassa, lui coupa la tête. Le roi, aussi surpris que charmé, ne crut pas trop payer ce service en sui offrant sa fille en mariage, & plusieurs places pour consti-tuer sa dot. Quelques guerres qui survinrent, dans lesquelles Behram eut de iouvelles occasions de montrer sa valeur, le rendirent de plus en plus cher à la nation Indienne. Mais la confiance du roi & l'amour du peu ple donnerent de l'ombrage à plusieurs? des grands contre lui: leur falouse auroit pu même avoir des suites sunestes, s'il n'en eût prévenu l'effet en se retirant. Il partit donc avec sa semme , legiette dit prince & de la plus grande partie de la nation, & comble de présens. Il rendit généreusement les places qu'il avoit reil

eues, & qu'il ne voulut pas démembrer de

l'état qu'il abandonnoit.

L'âge, les travaux & l'expérience avoient modéré cette fureur de courir & de combattre. Epris d'une gloire plus solide, parce qu'elle est le fruit de vertus plus réelles, Behram reprit en main le rênes de l'état, & ne s'occupa que du bonheur de ses peuples pendant le reste de son règne, qui sut en tout de vingt-trois ans. Il sit la guerre avec succès contre les Grecs & les Arabes; ensin il périt misérablement, soit à la chasse, comme le disent quelques auteurs, soit dans une marche de campagne: on ne put retrouver son corps; & l'on conjectura qu'il s'étoit ensoncé dans un marais.

## - 141. ]ch

JEZDEGERD II hérita de la couronne de son pere & de l'amour des peuples: il mérita l'une & l'autre par une conduite sage, & par la plus grande attention à rendre la justice. Les Grands jouissoient de trèsbeaux privilèges; mais il les empêcha de devenir les tyrans de leurs vassaux. Les soldats étoient bien payés; mais il réprima jusqu'à la moindre licence. Il entendoit bien la guerre, avoit servi sous son pere; mais il l'évita & craignit de saire verser le sang de ses sujets. Il en donna

une belle preuve dans la conduite qu'il tint à l'égard de l'empereur Grec, qui refusoit de lui payer le tribut exigé & obtenu par ses ancêtres. Après avoir levé une armée le plus secrettement qu'il lui fût possible, il se porta promptement vers les terres de l'empire. Les garnisons Grecques, trop foibles pour lui résister, se retirerent à son approche: il prosita de leur fuite pour entrer dans le pays: en même tems il contint ses troupes comme si elles eussent été en marche chez un peuple amic Cette conduite lui gagna tous les esprits; & comme les milices Grecques ne s'étoient pas elles-mêmes conduites avec autant de ménagement, plusieurs provinces se donnerent volontairement au roi Persan. Il avoit d'ailleurs de grandes forces pour se maintenir dans ses nouvelles possessions; ensorte que l'empereur n'eut d'autre parti à prendre que de lui offrir promptement le tribut qu'il avoit d'abord refusé.

Ce prince eut deux fils; mais, ayant donné la présérence au plus jeune suit l'aîné, cette conduite causa de grands troubles après sa mort, qui arriva au bout

d'un règne de dix-huit ansi me

458.]

HORMUZ III, le plus jeune des fils de Behram; monta sur le trône suivant

N

Pintention de son pere: Firouz, son frere aîné, avoit le gouvernement d'une très-grande province; mais il en sortit bientôt avec un grand nombre de troupes que lui procura un roi barbare de ses voisins; ayant défait son frere, il le sit ensermer dans un cachot, &t se sit reconnoître roi: cette tévolution sut l'assaire d'une année.

## - [482.] A.

FIROUZ, dont le nom en persan signisie victorieux, étant monté sur le trône, sit inhumainement couper la tête à son frere. Une famine, qui survint & qui dura sept ans, sut regardée par bien des gens comme un juste châtiment du Ciel. Firouz lui-même, soit remord, soit politique, en parut touché, & se conduisit mieux qu'il n'avoit fait d'abord. Mais, dès que l'abondance fut revenue, il ne fut ni moins superbe, ni moins dur envers son peuple. Il songea même à porter la guerre chez les Haïathélites, dont le roi lui avoit aidé à monter sur le trône. Il vouloit recouvrer les provinces qu'il avoit données pour payer ce service; & il auroit infailliblement réussi, sans le moyen qu'em-ploya un des principaux officiers ennemis. Cet homme avoit perdu par accident une de ses mains: s'étant avancé du côté des Persans, il se présenta à leur roi, dé-

plorant la cruauté de son sort, & assurant Firouz qu'il n'étoit dans l'état où on le voyoit que pour avoir voulu dissuader sa nation de résister aux Persans. Firouz le crut, & le suivit avec toute sona rmée par des forêts & des déserts qui devoient, suivant l'officier, les mener droit à l'ennemi; mais qui, dans la réalité, ne servirent qu'à les éloigner de la bonne route, & à leur faire consommer leurs vivres inutilement. Ils furent obligés de mettre bas les armes, sans pouvoir combattre. Firouz revint en Perse, honteux d'un si mauvais succès, & trèsrésolu de s'en venger dès qu'il le pourroit.

En effet, dès qu'il se vit en sorce, il tourna de nouveau ses armes contre le même peuple. Le roi des Haiathélites se posta dans une grande plaine, ayant eu le soin de saire creuser un sossé très-large & assez prosond, entre lui & l'ennemi. A l'aproche des Persans, il seignit de prendre la suite: ceux-ci le poursuivirent avec chaleur. Mais la rencontre du sossé leur, devint suneste: la plûpart y périrent par la chûte de leurs chevaux, & le tumultei qu'excita ce terrible accident: le roi luimême resta sur la place. Cependant, malgré ce désastre, les Persans obtinrent la paix à des conditions honorables.

# **485.**]

COBAD. Par le récit que les historiens nous font des qualités de l'esprit & du corps de Cobad, on voit qu'il eût été un prince accompli, si l'on pouvoit l'être sans les vertus les plus précieuses au bien de l'humanité. Il ne falloit pas moins que ses qualités éclatantes pour se maintenir long-tems sur le trône, quoiqu'il eût fait assassiner Saouk, qui avoit eu la principale autorité sous les règnes précédens, & qu'il eût établi une communauté dans l'usage. des biens & des femmes, & même permis au frere d'épouser sa sœur; ce dernier trait, qui est cité par les écrivains persans, comme contraire à leurs mœurs, peut nous servir en passant à prouver que les auteurs Grecs se sont trompés, quand ils ont dit, d'après quelques faits, que c'étoit un usage constant chez les Perses, & qu'il étoit autorisé par les loix des Mages.

Ce fut même à l'occasion de ce mariage, que les seigneurs prirent la résolution d'ensermer Cobad, & de mettre sur le trône Giamasp, personnage d'un mérite éminent, avec le titre de régent du royaume. La reine étoit la seule personne qui pût approcher du prince détrôné, encore ne le voyoit-elle pas. L'officier, commis à la garde des prisons, séduit par les charmes de cette princesse, crut en obtenir quelques faveurs par des complaisances marquées: il lui permit de voir le roi son époux aussi souvent qu'elle le voudroit. Le premier usage qu'elle sit de cette liberté, fut de changer ses habits contre les siens, & de lui donner ainsi les moyens de s'échapper. Faignant, en passant pour Cobad, d'être malade dans la prison, elle se mit au lit, afin de n'être pas reconmue. Le prince eut le tems de gagner les terres d'un roi voisin, d'où il entretint une correspondance avec un seigneur qui lui étoit resté fidèle. Revenu dans ses états, avec un corps de troupes assez fort pour le soutenir en cas de résistance, il n'en éprouva aucune, & reçut toutes les marques possibles d'honneur & de respect de la part de Giamasp. Sa conduite nouvelle effaça les égaremens du paffé: il mourut fort regretté de ses sujets. Les historiens lui reprochent fortement de s'être laissé corrompre par les erreurs qu'enseignoit un certain Mazdek, dont il sera parlé à l'article des différentes sectes de l'Orient. Ils ne nous instruisent pas du sort de la reine, trouvée dans la prison: il est agréable de penser qu'elle n'éprouva aucun mauvais traitement de la part dé l'officier, qui lui vouloit tant de bien.

#### **₹**[531.]**₹**

KHOSROU, surnommé Nouschirvan; ou le prince accompli, fut le plus grand roi qui, de l'aveu de tous les Orientaux, ait jamais régné dans l'Orient. Il réuniffoit l'habileté & le courage des plus grands hommes de guerre, aux talens des politiques les plus éclairés, à la sagesse des philosophes les plus renommés. Son pre-mier acte d'autorité fut la mort de Mazdek, non pas qu'il crût qu'il devoit s'en défaire à cause de ses sentimens erronés en matiere de religion; il étoit trop sage pour croire que l'on persuade avec le fer & le feu; mais parce qu'il avoit troublé la tranquillité du royaume, en s'élevant contre les loix, & pillant les biens sous prétexte d'introduire l'égalité; & la preuve qu'il ne vouloit pas persécuter à cause du dogme, c'est qu'après la mort du chef, il ne sit rechercher aucun des sectaires, se contentant de les avoir intimidés par cette acte de justice: &, si la nature de cet ouvrage permettoit d'entrer dans le détail des guerres de Nouschirvan, le lecteur seroit frappé de l'étendue de ses conquêtes, & de l'heureux succès de ses armes. On le verroit battre les Grecs à l'Occident, emmener les habitans d'Antioche, pour les établir dans l'Yrak An. Orient, Partie I.

à Mahouza; repousser les Haïathélites, qui s'étoient emparés de quelques provinces, sous le règne précédent; réprimer les Turcs de la Transoxiane, qui avoient pris occasion des guerres précédentes pour entrer en Perse; porter ses armes & donner des loix dans les Indes, où il désit de petits tyrans, & remit sur leurs trônes les souverains légitimes; ensin, asservir les Arabes, & soumettre jusqu'à l'Yémen. Ensorte que l'empire des Persans n'avoit jumais été si étendu, & ne le sur jamais autant depuis.

Tant de bonheur fut troublé d'une maniere bien affligeante; pere tendre & monarque bienfaisant, il se trouva rédust à se désendre par les armes contre son propre fils, & à faire égorger ses sujets entr'eux, parce qu'un grand nombre avoit suivi le rebelle. Ce fils étoit né d'une Chrétienne, que Nouschirvan avoit épousée à cause de sa beauté. Cette princesse avoit élevé le jeune prince dans ses sentimens. Il avoit en horseur le Magisme ou la religion de Zoroastre; &, comme par un zèle qui n'a que trop souvent été porté jusqu'a l'indiscrétion chez les premiers Chrétiens, il publioit par-tout son horreur pour cetre secte, le roi, qui craignoit que cela n'excitât des troubles, le fit mettre en lieu de sûreté, & garder à vue. La

mere du jeune prince, & les ames pieuses dont il est ordinairement si aisé d'abuser la bonté facile, admiraient dans le jeune prince un zèle sincere, & plaignoient en quelque sorte un martyr: Nouschirvan n'y trouvoit qu'un fanatique & un ambitieux; &, ce qui justifie pleinement & ce jugement & sa conduite, c'est que, lorsque le fils, trompé par le bruit de la mort du pere, se sut sauvé de sa prison, eut pris les armes, & eut ensuite appris que son pere vivant lui ordonnoit de rentrer dans le devoir, il ne se rendit pas à ses ordres, & persista dans sa révolte. Il fit plus; il osa donner la bataille: le pere avoit ordonné que l'on épargnât ce nouvel Absalon; mais il périt sans qu'on pût l'empêcher, & fut trouvé percé de coups. Le sentiment de sa faute se fit sans doute sentir dans ses derniers momens; cependant il n'en donna d'autres marques que de faire demander à sa mere, de faire ensevelir son corps avec les Chrétiens. C'étoit rendre un très-foible hommage à une religion de paix, dont les premieres loix sont puisées dans celles de la morale & de la nature.

Nouschirvan eut le bonheur d'avoir pour ministre un des plus grands hommes de son tems, appellé Buzurge-Mihir, qui continua aussi la même charge sous le

Fij

règne suivant. On rapporte de lui plusieurs traits de sagesse: nous ne mettrons ici que le suivant. Ce ministre se trouvoit un jour en consérence avec un philosophe Grec & un philosophe Indien. Le roi étoit présent. Suivant l'usage de l'Orient, on proposa dissérentes questions morales, sur lesquelles chacun donnoit son avis. On cite, entr'autres, celle-ci: Que peut-il arriver à un homme de plus sâcheux en ce monde?

Le philosophe Grec prétendoit que c'étoit une extrême vieillesse, jointe à une

extrême pauvreté.

Le philosophie Indien vouloit que ce fût des maladies du corps, jointes à une

grande peine d'esprit.

Buzurge-Mihir, qui voyoit toujours dans ces questions le côté moral, & qui en prenoit souvent occasion de dire des choses utiles, assura que le plus grand des maux que pût éprouver un homme en ce monde, étoit de se voir arrivé près du terme de la vie, sans avoir jamais pratiqué la vertu.

Ce fut par son conseil que le roi sit traduire en persan un livre indien, dont l'objet est le gouvernement des peuples, & la conduite des princes. Il en existoit un autre en Perse, qui contenoit des instructions pour les sujets, de quelque rang qu'ils sussent; il en sit multiplier les copies, au point que chaque famille en reçut une

pour son utilité particuliere.

Nouschirvan étoit encore en guerre contre l'empereur des Grecs, lorsque, sentant sa fin approcher, il se prêta à des conditions de paix raisonnables, afin de pourvoir au bien de son royaume: il avoit alors près de quatre-vingts ans. Après avoir désigné Hormouz, l'un de ses fils, pour son successeur, il lui adressa les instructions suivantes.

» Moi, Nouschirvan, possesseur des » royaumes de Perse & des Indes, j'a-» dresse mes dernieres paroles à mon fils » Hormouz, afin qu'elles puissent lui servir » de flambeau dans les jours d'obscurité; » de sentier, quand il sera dans les dé-» serts; & de boussole, lorsqu'il voguera » sur la mer orageuse de ce monde. Quand » mes yeux, qui ne peuvent plus soutenir » l'éclat du soleil, seront sermés à la lu-» miere, que ce cher fils soit placé sur mon » trône, & que sa prudence égale celle de » cet astre glorieux. Mais qu'il se souvienne, » au milieu de sa grandeur, que les rois » n'ont été établis que pour l'avantage de » leurs sujets, & ne sont par rapport à » eux, que ce que sont les cieux à l'égard » de la terre. La terre pourroit-elle être fer-» tile si elle n'étoit arrosée, & si le Ciel » ne jettoit pas sur elle un regard savora-Fin

» ble? Que tout ton peuple, ô mon fils! » éprouve les effets de ta bonté; en com-» mençant par ceux qui sont le plus près » de toi, & continuant ainsi jusqu'à la plus » grande distance de ton trône. Si j'osois, je » te proposerois mon exemple; mais j'aime » mieux te remettre devant les yeux ce » qui m'a servi d'exemple à moi-même. » Contemple le soleil : s'il se dérobe cha-» que jour à nos regards, ce n'est que parce » qu'il est le bienfaiteur de l'univers, & » qu'il doit sa clarté à tous les peuples. » Ne mets jamais le pied dans une pro-» vince que pour aller faire du bien à ses » habitans; & n'en sors jamais que pour » aller faire du bien à d'autres. Les mé-» chans doivent être punis; le soleil de » bienfaisance est éclipsé pour eux : les » bons méritent toutes sortes d'encoura-» gemens, & doivent être éclairés des » rayons du matin. Comme le soleil ré-» pond toujours à toutes les fins pour les-» quelles il a été créé, agis toujours en » roi, tant que tu souhaiteras d'être res-» pecté à ce noble titre. Implore souvent » le secours du Ciel, mais que ce soit » toujours avec une ame pure. Tes chiens » entrent-ils dans le temple? Si tu obser-» ves exactement cette règle, tes prieres » seront exaucées, tes ennemis seront frap-» pés de terreur, tes amis te seront tou-

» jours sidèles; tu feras les délices de tes » sujets, & ils feront les tiens à leur tour. » Fais justice; réprime les insolens; con-» sole les malheureux; aime tes enfans; » protège les sciences; suis les avis que » te donneront les anciens conseillers de » ton pere, & empêche les jeunes gens » de se mêler des affaires de l'état; sur-» tout que l'avantage de ton peuple soit » le grand & l'unique but de tes desseins. » Adieu, mon cher sils: je te laisse un » grand royaume: tu le garderas si tu suis » mes conseils; tu le perdras si tu les né-» gliges. »

Nouschirvan mourut peu après: il avoit régné quarante-huit ans. On compte entre les grands ouvrages de son règne, la continuation d'une muraille considérable qu'il fit achever, & dont les commencemens étoient dûs à Alexandre: il fit de plus établir un très-grand nombre de tribunaux, pour l'administration de la justice; au point que chaque village avoit le sien, & que, sans se déplacer & presque sans frais, chacun trouvoit moyen de terminer ses affaires.

Un de ses officiers, ayant été disgracié, se trouvoit réduit à une extrême misere. Cependant le jour étant venu, où le roi donnoit un repas à toute sa cour, l'officier vint & se mit à table. Sur la fin du

F iv

repas, il prit son tems pour n'être pas vu; Et mit sous sa robe un plat d'or, sans que personne s'en apperçut, si ce n'est pourtant le roi lui-même.

Lorsque l'on leva les tables, celui qui étoit chargé de la vaisselle sit grand bruit pour retrouver le plat perdu. Le roi lui imposa silence, & lui dit: «Celui qui a » pris le plat ne le rendra pas; & celui » qui le lui a vu prendre n'en dira sure- » ment rien. »

L'année suivante, le même officier vint se présenter au sestin royal; & Nouschirvan, qui l'apperçut, le sit approcher, & lui demanda secrettement si l'argent qu'il avoit tiré du plat étoit sai? L'officier consus se jetta aux pieds du prince, qui le sit relever, lui accorda sa grace, & lui rendit son amitié, avec les places qu'il avoit perdues.

Ce même prince, étant dans sa jeunesse, disoit à une semme qu'il aimoit : "La » royauté, sans doute, est une belle chose; » mais elle seroit plus belle encore, si on » la possédoit toujours. --- Mon prince, » répondit-elle, si cela étoit, elle ne se, » roit pas venue jusqu'à vous. »

# -N[579.]

OUZIV, son fils, n'avoit pas dans: germe des vertus. Prince soi-

ble & jamais lui-même, il sit le bien tant qu'il fut soutenu par les sages avis de Buzurge-Mihir, & se livra au mal dès qu'il fut abandonné aux séductions des flatteurs. Pendant les trois premieres années de son règne, qui précéderent la retraite volontaire de son ministre accablé d'années, tous ses discours étoient des leçons de sagesse, & ses actions des actes de bienfaisance. Il disoit à ceux qui paroissoient étonnés de l'extrême vénération qu'il portoit à son ministre: « Mes amis, je lui ai » plus d'obligation qu'à mon pere: la vie » & la monarchie de la Perse ne me res-» teront que quelques années; mais la ré-» putation que je suis sûr d'acquérir en » suivant ses conseils, subsistera pendant » plusieurs siécles. » De si beaux commencemens rappellent ces vers de Racine:

Pendant trois ans entiers, qu'a t-il dit, qu'a t-il fait Qui ne promette au monde un empereur parsait?

L'application en est d'autant plus juste à l'égard de ce prince, que, comme Néron, au bout de ce tems, il se livra à la licence la plus effrénée, & aux injustices les plus criantes. Cette conduite allumoit & aliénoit les esprits: il n'y apporta d'autres remèdes que de faire mourir un grand nombre de seigneurs, donnant pour raison de

cette conduite « qu'ils paroissoient le crain-» dre trop, & qu'il étoit raisonnable » qu'il se déssât de gens qui n'avoient pas » consiance en lui. » De plus, il supprima presque toutes les cours de justice, établies par son pere, en exigeant que l'on comparût devant son tribunal. Les ennemis profiterent du mécontentement général, pour se jetter sur les terres de la Perse. Il eut le bonheur de trouver un général assez habile pour les repousser, & la folie de prendre ensuite ombrage de ce succès, au point qu'il outragea cet officier, & lui envoya, pour marques d'honneur, des bijoux & des ajustemens de femmes. Behram (c'étoit le nom de cet officier) en fut si indigné, qu'après en avoir sait part à son armée, il prit les armes contre le prince, & sit même entrer son sils aîné, Khofrou-Pervitz, dans la révolte. Hormouz fut étranglé peu après, contre la volonté de son fils, qui même l'avoit assuré qu'il le vengeroit du triste état où il étoit réduit.

Cette promesse, saite dans des circonstances qui en laissoient voir toute l'indistrétion, sur cause que Behram s'empara de l'autorité royale. Les grands & le peuple y consentirent, parce que Khosrou, par les engagemens qu'il avoit pris avec son pere, paroissoit moins attaché à l'état

qu'à sa famille. Il demeura quelque tems à la cour de l'empereur Grec, jusqu'à ce qu'ensin ayant désait Behram, celui-ci se retira chez le Kacam, ou prince du Turquestan, & Khosrou devint possesseur de la couronne.

### - [ 590.] A

KHOSROU-PERVITZ ne procura pas à la Perse un règne plus heureux que le précédent. Quelques auteurs ont pensé que le surnom de Pervitz significit Monarque glorieux, & qu'on le lui avoit donné à cause du bonheur qu'il avoit eu de recouvrer le trône; d'autres le font venir de l'ancien persan, & le rendent par impétueux, à cause de sa rapidité dans quelques expéditions. Il est vrai qu'il fut assez heureux à la guerre; & qu'il se rendit maître, non-seulement de toute la Syrie, mais même de plusieurs isles de la Méditerranée. Mais sa vanité le porta au faste, le faste au besoin d'argent, & ce besoin à la cruauté. Il sit mourir plusieurs de ses sujets, pour les dépouiller de leurs biens; & lorsque, par cette conduite, il eut recouvré ce qu'il avoit dissipé, il devint avare. On prétend qu'à sa mort il y avoit plus de cent voûtes souterraines toutes remplies d'argent.

Pour donner une idée du peu de sa-

gesse de son administration, & de l'extravagant usage de ces richesses qui étoient fort mal entendues, il suffit de rapprocher en peu de mots ce que nous en disent les auteurs. Il fit embellir un palais bâti pour son aïeul: on y comptoit quarante mille colomnes d'argent. La voûte étoit enrichie de mille glaces d'or, disposées de façon à représenter les planettes & différentes constellations: les murailles étoient revêtues des plus belles & des plus riches étoffes. C'étoit sous ce palais que l'on gardoit les trésors. Il avoit de plus un sérail qui renfermoit trois mille filles libres, & douze mille esclaves, toutes choisies entre les plus belles personnes de l'empire. Sa garde ordinaire étoit de six mille hommes d'élite: & dans ses écuries on nourrissoit, pour son service, six mille chevaux, douze mille chamaux de grande taille, huit mille de taille moyenne, & neuf cents soixante éléphants qui ne servoient qu'à l'armée.

La tyrannie qui accompagnoit cette ridicule magnificence, fut cause que les grands s'assurerent de sa personne, & mirent en sa place son sils asné.

#### ₩[628.] M

KOBAD-SCHIRONIÉ ne se vit pas plus

tôt maître du trône, par la détention de son pere & cette usurpation, qu'il résolut de s'en assurer la possession certaine, par un crime qui révolte la nature. Il envoya dans la prison où étoit son pere, Mihir-Hormouz, jeune homme d'une haute naissance, dont Hormouz avoit fait mourir le pere. Lorsque ce prince le vit entrer, soupçonnant la cause de ce message, il lui dit d'un air égaré & surieux: « J'ai fait » tuer ton pere; & je ne regarde pas » comme légitime tout sils qui ne pren- » droit pas vengeance d'une telle mort, » quand il peut. — Vous avez prononcé » votre arrêt, reprit le jeune homme; » & en même tems il lui plongea une épée dans le sein.

Après avoir fait faire au roi mort de magnifiques funérailles, Schironié manda le jeune homme. « Vous rappellez-vous, » lui demanda t-il, les dernieres paroles » de mon pere? — Oui, seigneur; elles » furent la règle de ma conduite. — El- » les le seront aussi de la mienne; » & en même tems il le sit tuer à ses yeux. D'ailleurs, aussi vicié qu'Hormouz, & plus dénaturé, il sit mettre à mort tous ses freres, su généralement hai de ses sujets, &, par un repentir tardis, mourut, dit-on, de regret d'avoir sait tant de mal.

#### **%**[630.]**%**

ARDSCHIR III, son fils, lui succèda! il n'avoit que sept ans; ce qui faisoit craindre les troubles assez fréquens dans les minorités. Les parens se flattoient qu'en maintenant les grands dans leurs charges & en diminuant les impôts, ils préviendroient toute révolution; mais le général, qui avoit alors toute la consiance des troupes, ôta la couronne au jeune monarque, & la posa sur sa tête.

#### ₹ [630.] K

SCHEHRIAR n'est pas compté par tous les historiens au nombre des rois de Perse; & en effet, outre qu'il n'étoit pas de la famille royale, il ne devoit son élévation, qu'à l'usurpation du trône & à l'assassinat de son maître. Son règne sut court: l'armée se souleva, parce qu'il ne la ré-compensoit pas aussi largement qu'il l'avoit promis; le peuple étoit indigné, parce qu'on le surchargeoit d'impôts. Déterminée pariscette double circonstance, Touran-Doukht, l'aînée des princesses de Perse, s'adresse à trois freres courageux, qui, pleins de zèle pour le service de leurs légitimes souverains, se prêterent à ses vues: ils tuerent l'usurpateur à la porte de son palais, .aE

#### **→** [630.] **✓**

Touran-Doukht prit en mains les tênes du gouvernement, & consia la premiere place au-dessous d'elle, à Ferok-Zad \*, qui possédoit à un haut degré les talens militaires. Il remporta de grands avantages contre les Arabes, qui, sous le Califat d'Omar, vouloient entrer sur les terres des Persans. On parle, entr'autres désaites, d'une bataille contre Abu-Obéida, dont à peine il se sauva un Arabe. De son côté, la reine soulageoit le peuple, & réprimoit les violences & la hauteur des grands; mais sa mort, trop précipitée pour paroître naturelle, empêcha tous le bien que l'on pouvoit attendre d'un si bon règne.

On mit sur le trône un prince du sang royal, si stupide, que l'on sut obligé de le déposer au bout de quelques jours: on lui substitua la plus jeune des silles de Khos-

rou-Pervitz.

# **~**[630.]

AZURMI \*\*, (c'étoit le nom de cette princesse) avec autant d'esprit que sa sœur, la surpassoit par la beauté. Un des grands seigneurs de Perse, gouverneur du Khoras-

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, ne heureux.

<sup>\*\*</sup> Du persan Azurm, combat & guerre,

fan, ayant formé le dessein de l'épouser, quitta son gouvernement, vint à la cour, & lui sit ses propositions: elles surent rejettées. Il usa ensuite de menace. La reine, qui étoit très-serme, ne s'en étonna pas, & le sit mettre à mort. A cette nouvelle, son sils, qui étoit resté dans le Khorassan, s'avança avec de nombreuses troupes, battit celles de la reine, la sit prisonniere, & ordonna qu'on la sit mourir. N'osant cependant se sier à l'inconstance passagere des troupes, il regagna son gouvernement, & s'y fortissa. On mit sur le trône un petits-sils de Khosrou-Pervitz, qui avoit échappé aux cruautés précédentes.

#### **→** [631.] →

FEROKZAD avoit des qualités plus estimables dans un particulier que dans un souverain: il étoit doux & tranquille. On eut à peine le tems de le voir sur le trône: il sut empoisonné par un de ses esclaves, au bout d'un mois.

#### ₩[632.] W

JEZDEGERD, autre prince que l'on découvrit être de la famille royale, monta ensuite sur le trône. Mais les circonstances étoient on ne peut plus fâcheuses. Les Arabes, conduits par le fanatisme & l'ardeur des conquêtes, ne cessoient de se jetter

jetter sur la Perse, dont ils vouloient se rendre maîtres à quelque prix que ce stit. Le nouveau roi leur opposa envain Férok-Zad, qui les avoit déja désaits en plusieurs rencontres; malgré ses essorts, ses marches sçavantes, & le carnage d'une bataille qu'il leur livra, & qui dura trois jours, ils réussirent dans leur projet. Les troupes surent massacrés; le pays, ouvert de tous côtés, reçut l'ennemi dans presque toutes les places. Le roi se sauva dans le Khorassan, qu'il consérva pendant le reste de sa vie, aussi-bien que le Kerman & le Ségestan; &, si quelques gouverneurs entreprirent de se sonserver sidèles aux loix de leurs anciens maîtres, ce ne sut pas pour long-tems: & tout le pays reconnut le nouvel empire des Califes.



98



# SOUVERAINS EN PERSE,

DITS

LES TAHÉRITES.

An de J. C. 820.]

ETTE dynastie, qui commença dans le Khorassan, en la personne de Taher dont elle prit son nom, sut la premiere puissance qui porta quelque atteinte à la grandeur du califat, jusqu'alors respecté, révéré dans toute l'étendue de cette partie de l'Asie, qui s'étend depuis la Méditerranée, la mer Rouge, jusqu'à la Tartarie & l'Inde, Les successeurs de Mahomet yoyoient fléchir sous eux des peuples nombreux, qui les respectoient également comme chefs de la religion & comme souverains de l'état: moun occupoit alors cette place émi-nente. Les dissentions de sa famille furent indirectement cause du malheur de l'état.

TAHER n'est annoncé dans les historiens que comme général d'Al-Mamoun, fils du Calife Al-Raschid, auquel son pere avoit donné en partage le Khorassan; ainsi l'on ne dit rien de son origine, ne

de sa famille. Peut-être auroient-ils eu peu de chose à dire de ses ancêtres, aulieu qu'ils pourroient s'étendre sur son mérite & ses talens militaires. On verra dans la suite qu'en mourant, le Calife Al-Raschid avoit laissé la puissance du califat à l'un de ses fils, nommé Amin; &, en cas que celui-ci vînt à mourir, il l'avoit substituée à son autre fils Al-Mamoun. Dès qu'il fut mort, Amin se conduisit fort mal avec son frere, qui, après avoir montré d'abord beaucoup de modération, prit enfin les armes. Taher avoit la conduite de l'armée. Ali-Ben-Issa, général d'Amin, suivi de soixante mille hommes, marchoit à sa rencontre. Loin d'être effrayé de ce nombre, Taher ne prit avec lui que quàtre mille soldats des plus déterminés. Il espéroit engager le combat dans quelque lieu où l'avantage du poste & de la bravoure lui donneroit le dessus, quand un de ses esclaves, de retour du camp ennemi où il s'étoit introduit secrettement, vint lui présenter la tête d'Issaqu'il avoit surpris sans défense.

Ce premier succès produisit tout l'esset que l'on devoit en attendre. Les troupes d'Amin, se regardant déja comme battues, se répandirent de tous côtés, en prenant la suite; au contraire, celles d'Al-Mamoun, ne croyant pas que rien après cela pût

leur résister, se jetterent avec précipitation sur les terres du Calise; &, dès cet instant, Al-Mamoun résolut de s'emparer du calisat. Taher & Harthama, deux de ses généraux, tenoient son frere assiégé dans Bagdad; il étoit prêt de tomber entre leurs mains, lorsque, faute de payer, les soldats se révolterent. Taher sit si bien, qu'il trouva de l'argent: on paya les troupes: le siège sut repris avec vigueur. Ensin Amin tomba au pouvoir des troupes

de Taher, qui le firent mourir.

Comme, dans toute cette guerre, Al-Mamoun n'avoit eu pour objet que de détrôner son frere, & qu'il s'étoit flatté de pouvoir réparer par les honneurs rendus à sa personne, l'injure faite à son rang, il fut très-affligé en apprenant sa mort, & en rejetta intérieurement la faute sur Taher. Quoiqu'il ne lui en fît ouvertement aucune réprimande, il ne pouvoit le voir sans répandre des larmes. Craignant que cette douleur n'éclatât enfin par quelque coup funeste pour lui, Taher chercha à s'éloi-gner de la cour, & obtint aisément du prince le gouvernement du Khorassan. Al-Mamoun fit même plus; car, voulant prouver à Taher que, quoique sa présence l'affligeât, son mérite, ses talens, ses services, ne lui en étoient pas moins chers: il lui donna sur cette province sous les

#### ORIENTALES.

101

pouvoirs d'un prince & d'un souverain.

On voit avec douleur que la conduite de Taher ne répondit pas aux procédés généreux du Calife. Craignant ou feignant de croire que ses ennemis ne tarderoient pas à le perdre dans l'esprit de son prince, qui, selon lui, ne l'avoit éloigné que parce que, ne l'aimant plus, il étoit malgré lui forcé de l'estimer, il se révolta ouvertement, érigea son gouvernement en principauté, & prit si bien ses mesures, qu'il en assura la possession à lui & à ses descendans. Il sit même supprimer le nom du Calife des prieres publiques; action impie qui emportoit avec soi la preuve de la révolte la plus décidée. Il mourut peu après cet acte d'ingratitude.

#### 820, 35

TALEHA, son fils, hérita de ses états & de sa puissance; & c'est proprement à ce prince que commence la dynastie des Tahérites. Les historiens s'étendent peu sur les moyens qu'il employa pour se faire con-firmer par le Calife la possession de la province usurpée par son pere; mais il est sûr qu'il régna du consententement d'Al-Mamoun. Il eut deux guerres à soutenir contre des ambitieux qui vouloient mar-cher sur ses traces, & démembrer quelque portion de son état. Il réussit dans la premiere, échoua dans la seconde, & y sut tué après un règne de six ans & quelques mois.

On ignore ce qui arriva sous Abdalla, fon fils, qui lui succéda,

#### ~~ [854.] A

TAHER II, sils d'Abdalla, sui succéda, & fut consirmé dans cette possession par le Calife Wassik, en recevant de ce prince la patente & l'étendard, ce qui étoit une marque de vassalité: d'ailleurs, il gouverna ses sujets avec sagesse & assession.

#### ₹ [871.] **\***

MOHAMMED, fils de Taher II, ne pritle sceptre, à la mort de son pere, que pour se le voir promptement arracher: ainsi la postérité de Taher I ne jouit pas longtems du fruit de son usurpation. En montant sur le trône, il s'étoit, comme son pere, reconnu vassal du Calise. Mais, plus soible encore que son prédécesseur, plongé dans la mollesse, & dénué de talens, il ne sçut ni se faire aimer de ses sujets, ni respecter de ses voisins: la suite sit bientôt voir qu'il ne pourroit pas se faire craindre de ses ennemis. Jacob-Ben-Leit, sondateur de la dynastie qui va suivre, s'étoit déja rendu indépendant dans quelques provinces. La facilité qu'il entrevoyoit à s'emparer du Khorassan, lui en sitre l'idée. Il marcha contre Mohammed. Celui-ci, au lieu de prendre les armes, eut la stupidité d'envoyer seulement demander à Jacob de quel droit il venoit l'attaquer, & s'il avoit, comme lui, reçu du Calife la patente & l'étendard. « Voilà » mes titres, » répondit Jacob, en tirant son épée; & aussitôt il fondit sur le Khorassan qui se soumit sans faire résistance. Mohammed tomba en son pouvoir: il se contenta de le retenir son prisonnier, jusqu'à ce qu'ayant été défait lui-même par Monaffec, frere du Calife Motamed, le prince Tahérite recouvra en quelque sorte sa liberté; mais il vécut à la cour du Calife en simple particulier. La dé-faite de Mohammed est placée par les Orientaux à l'an 259 de l'hégire; 872 de J. C. ensorte que cette petite dynastie ne subsista guères que cinquante-quatre ans,





# SQUVERAINS EN PERSE,

DITS

LES SOFFARITES.

**1** [ 864. ] **1** 

la basse origine de son sons derables de l'Orient. Il est vrai que la valeur, l'activité de ses premiers princes faisant leur seul droit & la plus solide base de ce bel édifice, dès que ces vertus disparurent, leur règne s'assoiblit, & sit bientôt place à un autre, qui devint très-considérable à ainsi les Sossarites, placés entre les Tahérites auxquels ils succéderent, & les Samanides qui les détruisirent, ne subsistement guères que cinquante-quatre ans, & même moins, selon d'autres, c'est-à-dire depuis l'an 864, jusqu'en 915.

Soffar, en langue arabé, signisse chaudronnier; c'étoit la profession de Laith ou Léith \*. Quelques auteurs rapportent qu'ennuyé d'une occupation peu conforme

<sup>\*</sup> Ce nom signisie en arabe, le petit d'un lion, ou lionceau.

à son courage, il quitta son métier pour se mettre à voler avec ses trois sils la-cob, Amrou & Aly. D'autres le sont rester paisiblement dans sa boutique, vivant en homme de bien, & assurant que ce que l'on vient de dire du pere, ne doit être attribué qu'à l'aîné de ses sils : nous suivrons ce dernier sentiment.

JACOB-BEN-LAITH, dégoûté d'un métier sédentaire & grossier, peu conforme à son génie actif & élevé, préféra, à l'honneur d'exercer une profession utile, l'espece de gloire qu'il espéroit retirer d'être à la tête d'une troupe de voleurs. On est sondé à ne pas croire que ce sut la seule avidité du gain qui le détermina, parce qu'il mit toujours une espece d'honnêteté dans sa conduite. Les historiens en rapportent dissérens traits: nous nous en tiendrons à celui qui sut la cause de sa fortune.

Il étoit entré de muit dans le palais de Darham, prince de la province de Ségestan. Il en emportoit un butin assez considérable, lorsqu'en se retirant, il mit le pied sur une petite pierre : soupçonnant que c'étoit quelque bijou qu'il avoit laissé tomber, il la ramassa. Ses sentimens changement aussitôt qu'il se sut apperçu que cette pierre étoit de sel. Comme c'est chez les Orientaux l'emblème le plus saint de l'hos-

pitalité, il jetta aussitôt son fardeau; &: regardant cette maison comme facrée, il s'en éloigna au plus vîte. Le lendemain la surprise sut extrême dans le palais. On voyoit clairement tout le danger que l'on avoit couru, & l'on ne pouvoit deviner comment des voleurs, assez hardis pour entrer dans les appartemens, assez adroits pour s'emparer sans aucun bruit de tout ce qu'il y avoit de plus précieux, avoient manqué de tems ou de courage pour emporter tant de biens qui étoient déja à leur disposition. Mais Jacob ayant raconté cette avanture, elle vint aux oreilles du Prince, & elle lui donna de ce chef de voleurs une idée toute différente que n'en avoit le commun du peuple, qui n'auroit voulu que l'égorger. Il pensa, avec quelque raison, que la bravoure, la prudence, l'espece de magnanimité de Jacob, dirigées vers des objets utiles, pourroient s'ennoblir en perdant un principe odieux; &, d'après ces réflexions, il chercha à l'attacher à son service.

En effet Jacob, placé à la cour de Darham, sut chargé de plusieurs entreprises milisaires, qui toutes lui réussirent également bien. Ces succès contribuerent à son avancement, & bientôt il sut reconnu commandant en ches de toutes les troupes du Ségestan. Il paroît que, fidèle à la reconnoissance, tant que vécut Darham, il se contenta de servir sous ses ordres. Mais, après sa mort, son ambition prenant un libre essor, il dépouilla les sils de ce prince de l'héritage de seur pere, & s'empara de la souveraine puissance.

Ses talens militaires l'avoient rendu l'idole des troupes; auffi fut-il toujours vainqueur à leur tête. C'est de cette époque, (864,) que l'on compte ses premieres victoires, qui le rendirent maître de Hérat, de Kouschange, d'une portion du Khorassan, & d'une partie considérable de la Perse, qu'il conquit sur le Calise Motamed; & c'est aussi de ce même tems que l'on compte le commencement de la dynassie des Sossarites.

Ce prince possédoit en propre tous les chevaux de son armée, & les nourrissoit à ses propres frais; ce qui rendoit sa cavalerie toujours bien montée & supérieure, dans un pays où elle est ordinairement

fort bonne.

Il s'étoit formé une troupe d'élite, de deux mille cavaliers choifis. Mille avoient des masses d'or, & mille autres des masses d'argent. Ces deux brigades composionnt sa garde ordinaire; &, les jours de cérémonie, ils le précédoient portant leurs masses sur l'épaule.

· Il affectoit d'ailleurs la plus grande sim-

plicité dans tout son extérieur; n'avoit qu'un tapis & une paire d'armes dans sa tente; ne soussiroit jamais le pillage sans une permission expresse; &, ne communiquant point ses vues ni son secret à personne, ne tenoit jamais de conseil de guerre.

Un prince étranger s'étonnant d'un train si modeste, lui en demanda la raison: » C'est, répondit-il, que, quand les chess » ont de grands équipages, les subalternes » ne tardent pas à en avoir aussi; & le ser- » vice que l'on en retire ne dédommage » pas de l'embarras qu'ils causent. »

Jacob, en marchant pour la seconde fois au siège de Bagdad, mourut d'une colique violente qui le surprit en chemin. Il avoit régné onze ans, depuis sa premiere incursion dans la Perse.

#### ~~~[887.] **~~**

AMROU-BEN-LAITH succéda à son frere, & s'en montra digne par ses talens pour la guerre. Il se conduisit avec tant de sorce & de prudence dans ses démêtés avec le Calife, qu'il en obtint l'abolition du crime de sélonie, dont son frere & lui s'étoient rendus coupables par leur révolte contre leur souverain.

Cependant, comme son ambition s'augmentoit par ses succès, qu'après avoir établi des gouverneurs dans les villes d'Ispahan & de Chiraz, il tournoit ses armes contre le Ségestan, le Calife changea tout-à-sait de disposition à son égard, & sit supprimer son nom des prieres publiques.

Amrou voloit à la vengeance; & déja il se trouvoit aux portes de Bagdad \*, lorsqu'un ennemi plus puissant, & d'autant plus dangereux qu'il couvroit ses démarches du voile de la religion, le rappella dans le Khoraffan. Mohammed, descendant d'Aly par Hassan, s'étoit sait reconnoître Calife dans cette province. La valeur & l'activité d'Amrou le servirent aussi heureusement dans cette guerre contre l'usurpateur du califat, que contre le Calife véritable: il désit & sit même son ennemi prisonnier. Il voulut se faire un mérite de cette victoire aux yeux du Calife Motamed: ensorte qu'il consirma leur nouvelle union par un présent qui ne pouvoit que lui être fort agréable. Il lui envoya son prisonnier Mohammed, pieds & mains liés; & ne négligea d'ailleurs aucun

<sup>\*</sup>Ville située sur le Tigre, dans le lieu où l'on conjecture qu'étoit Ninive, mais qui répond mieux à la position de Ctésiphon, puisque Ninive paroît avoir été plus vers le Nord, & peu loin du lieu où est Mosul,

rio

moyen de vivre en bonne intelligence avec lui.

Un nouveau Calife avoit succédé à Motamed. Peu sensible aux services qu'Amrou avoit rendus à son prédécesseur, & vivement effrayé de la puissance qui s'augmentoit de jour en jour, il chercha les moyens de le perdre par des voies plus sûres, parce qu'elles étoient plus cachées. A force d'argent, il lui suscita des ennemis dans ses propres états: puis il engagea Ismaël-Al-Samani, dont nous parlerons bientôt, à tourner ses forces contre Amrou. Celui-ci marcha à sa rencontre; mais, par un malheur peut-être unique dans le tems que les armées étoient en présence, son cheval, échaussé par le bruit des armes, prit le mors aux dents, & l'emporta dans le camp ennemi. L'armée, privée: de son chef, renonça au combat; Amrou, retenu prisonnier, sut conduit à Ismaël, qui remporta ainsi la victoire la plus complette. Le malheureux Amrou fut? envoyé au Calife Motaded, qui le retint ensermé, jusqu'à ce qu'étant au lit: de la mort, dans cet instant où les passions vives, perdant leur force, semblent devoir abandonner leur empire à la sensibilité & à la compassion, par une barbarie, atroce, il ordonna qu'on laissat son prisonnier mourir de faim-dans sa prison.

On rapporte qu'Amrou, le même jour qu'il fut fait prisonnier, se trouvant pressé de la faim, pria un des soldats qui le gardoient de lui faire promptement à manger. Ce soldat prit aussi-tôt un morceau de viande, & le mit fur le seu dans le premier vaisseau qui lui tomba sous la main; C'étoit un de ces chaudrons dont on se sert dans le Levant pour donner à boire aux chevaux. Il l'attacha, comme il put & à la hâte, à une fourche de bois. Pendant que cette viande cuisoit, sans qu'on prît trop grand soin de la garder, un gros chien, espece de dogue, entra, flaira la viande, & plongea sa tête dans le chaudron pour l'en retirer; mais, la sentant trop chaude, il se retira avec tant de violence, que l'anse lui tomba sur le col: il prit aussi-tôt la fuite, emportant ainsi le chaudron & la viande du sultan détrôné. Ce prince, témoin de cette scène, ne put s'empêcher d'en rire: quelqu'un, étant en-tré dans cet instant, lui en marqua sa surprise: « Je ris, répondit-il, de ce que » mon maître d'hôtel me représentoit ce " matin que trois cents chameaux ne suf-» fisoient pas pour emporter le train de » ma cuisine, & de ce qu'actuellement » un seul chien peut me la ravir.»

Amrou avoit perdu un œil dans le combat. Il sut taxé d'avarice & de cruauté;

mais ces défauts étoient rachetés par sa prudence, son activité, sa valeur. Un des plus beaux stratagemes de sa politique sut d'acheter un grand nombre de jeunes esclaves qu'il faisoit élever avec grand soin, & les distribuoit aux principaux seigneurs de sa cour, qui devoient lui en répondre, & les lui représenter au besoin. En esset, il les faisoit venir de tems en tems devant lui, comme pour juger par lui-même de leurs progrès dans les dissérens exercices auxquels on les avoit appliqués; mais cependant cette espece d'examen n'étoit qu'un prétexte pour couvrir la véritable raison. Il leur faisoit une infinité de questions, dont ils ne déméloient point l'objet, & qui toutes tendoient à s'informer de ce qui se passoit dans l'intérieur des maisons de leurs dissérens maîtres. Les courtisans, qui ne s'en doutoient seule-ment pas, étoient sort étonnés de lui entendre parler de choses qui les concer-noient, & qu'ils croyoient fort secrettes. Cette ignorance, jointe au penchant des Orientaux pour le merveilleux, leur sit croire qu'Amrou étoit en correspondance avec les génies : cette idée ajouta beau-coup au respect qu'ils avoient déja pour ses ordres, & les empêcha d'entreprendre jamais rien contre son service.

#### 914.]

TAHER, petit-fils d'Amrou par Mohammed, mort avant la détention de ce prince, s'étoit retiré dans la province de Ségestan. Il y sut reconnu roi d'un consentement unanime, & successeur légitime d'Amrou. Le vainqueur de son aïeul ne le laissa pas long-tems jouir de sa nouvelle puissance. Il alla l'attaquer dans cette province, battit ses troupes, le sit prisonnier, &, comme avoit sait son pere, l'envoya sous bonne garde au Calise. Son règne ne sut guères que d'un an. En lui sinit la dynastie des Sossarites, qui n'avoit en que quelques beaux règnes, ainsi que la plûpart des Etats sondés sur les débris de l'empire des Calises.





#### SOUVERAINS EN PERSE,

DITS

SAMANIDES.

#### ₩[892.] **/**

Cer plutôt l'histoire de cette dynastie, puisqu'ils la rapportent à l'an 877; mais il est sûr que ce ne sut que vers le tems où nous la plaçons, qu'Ismaëlal-Samani commença à commander des provinces & à régner en souverain. Nous allons rapporter en deux mots ce que l'on dit des commencemens de cette famille qui eut neuf princes, la plûpart vaillans, magnanimes, généreux, rendant la justice, protégeant les lettres, & dignes ensin d'une autorité qu'ils sembloient ne posséder que pour le bonheur des hommes.

Cette famille commença à se distinguer sous les premiers Califes Abbassides. Le premier que l'on connoisse se nommoit Saman; d'où ses descendans ont été nommés Samanides. Son pere étoit chamelier, c'estadire, faisant commerce de chameaux, ou louant ses chameaux pour le transport des caravanes. Il est vrai que les généalogistes

Persans, non moins habiles que les nôtres, prouverent par des titres très-sidèles, lorsque cette famille sut élevée à la souveraine autorité, qu'elle descendoit de Baharam, quatrieme roi de la dynastie de Sassanides. Cette opinion eut cours tant que dura leur puissance; mais ensuite on en revint au sensiment ordinaire, & les anciens rois de Perse sirent place au bon chamelier.

Saman avoit exercé quelque tems le métier de son pere; mais, emporté par son courage, il prit le parti des armes & sit ses premiers essais à la tête d'une troupe

de voleurs.

Plus modéré ou moins avide que la plûpart de ceux qui menent cette vie infame;
quand il se vit à son aise, il abandonna les
brigands pour vivre dans une espece de retraite, où il donna à ses fils une bonne
éducation qui les rendit dignes des emplois
militaires où ils parvinrent sous les Calises.
Assad \*, fils de Saman, s'étoit établi

Assad.\*, fils de Saman, s'étoit établi en Khorassan, dans la ville de Mérou: il avoit quatre fils. Le Calise Al-Mamoun ré-

gnoit alors: il les mit en place.

Ces quatre freres vécurent pendant quelque tems en fort bonne intelligence; mais, chacun d'eux étant devenu fort puissant, la jalousie étoussa la voix de l'ami-

C'est-à-dire, en arabe, le plus heureux, H ii

tié, brisa les liens du sang. Leur division ne consista d'abord qu'à se séparer par intérêt; mais bientôt elle éclata par une guerre ouverte. Ensin Ismaët, le second des quatre freres, doué d'une valeur qui secondoit heureusement son ambition, se rendit maître de toute sa famille, & s'éleva

jusqu'à la souveraineté.

ISMAEL, furnomme le Samanide, avoit en partage les plus rares vertus. Au commencement de son règne, son frete Masser, demeuré maître de la ville de Bokhara, lui fit la guerre. Ismaël tâcha toujours de n'en pas venir à quelque action meurtriere; mais ensin, oblige de combattre, il remporta la victoire & sit son stere prisonnier. Des foldats, indignés de la conduite de Nasser & siers de leurs avantages, le conduisirent auffitôt à leur prince, persuadés qu'ils en alloient recevoir l'ordre de lui donner la mort. L'infortune Nasser comproit si peu his-même sur l'accueil obligeant qui l'attendoit, que, quand fon frere eut mis pied à terre à sa vue, & se sur avancé pour l'embrasser, il prit ces marques d'affection pour un nouvel outrage ajouté à son masheur; & îl n'en sur entièrement dissuadé qu'en apprenant de la propte bouche de son généreux vaindueur, qu'il sui rendoit son amitié, la liberté & ses états.

Nous avons vu, en parfant d'Amrou le

19

Soffarite, de quelle manière ce prince tomba au pouvoir des Samanides. Il faut ajouter ici que, lorsqu'Ismaël s'approchoit pour le combattre, son armée passant auprès de la ville de Hérat, dans le tems des fruits, il s'apperçut qu'un de ces arbres étendoit ses branches sont avant sur le chemin. Il arriva, dans cette occasion, ce que l'on avoit vu autresois au milieu d'un camp Romain: on désendit, de la part du prince, d'y toucher; & personne n'osa en enlever seulement un fruit.

Comme il soupçonnoit que les trésors d'Amrou pouvoient être dans cette ville. il les sit chercher avec soin, mais en même tems avec le plus grand ordre: cependant ils ne se trouverent point; & les soldats, qui comptoient être payés sur cet argent, murmuroient tout haut : leurs officiers le joignirent à eux pour demander qu'au moins l'on permît le pillage, afin qu'ils se payasfent de leurs propres mains. Mais, comme il avoit promis aux habitans de Hérat qu'il ne leur seroit fait aucun mauvais traitement, il résista avec la plus grande sermeté à la proposition que lui faisoient ses troupes, & lour dit : «Celui qui par sa » providence a poussé le cheval d'Amrou » dans mon camp, est assez puissant pour » faire sublister mon armée sans que je man-» que à ma parole; » & aussitôt il mit son armée en marche. Les historiens ajoutent que leut saint prophète, pour récompenser une vertu si rare, obtint de Dieu le moyen de lui faire trouver les trésors qu'il avoit cherchés inutilement; & qu'en esset, un milan ayant enlevé sur la fenêtre d'une des semmes d'Ismaël un collier précieux, on le suivit de l'œil: lorsque cet animal sur à une certaine distance, il laissa tomber le collier dans un puits; un homme y descendit aussitôt, & trouva dans une grotte une très-grande quantité de paniers & de cossres qui rensermoient les trésors d'Amrou, & qui dédommagerent amplement l'armée de ce qu'elle croyoit avoir perdu par la privation du pillage de Hérat.

La conservation des biens dans Hérat ne sut pas la seule saveur qu'il accorda à cette ville; il la préserva de la rapacité d'une sorte de gens non moins avides, & d'autant plus dangereux, que le mai est continuel & se commet à l'ombre de la loi. Les sermiers, chargés de percevoir les droits, se servoient de mesures & de poids dissérens de ceux qu'employoient les habitans; ensorte qu'ils trouvoient, par ce procédé inique, le moyen de percevoir plus de droits qu'en esset il ne leur en étoit dû. Après s'en être exactement insormé, Ismaël sit saire d'autres poids & d'autres messures; & pour punir ces exacteurs par

itğ

l'endroit pour eux le plus sensible, il leur sit rendre tout ce qu'ils avoient pris de trop précédemment.

**→** [900.] **/** 

AHMED, fils d'Ismaël, lui succéda; mais son règne ne sut ni long, ni heureux. Il s'avançoit vers la province de Tabarestan, qu'un certain Hassan, qui se disoit descendant d'Ali, avoit fait révolter, lorsqu'il sut assassiné, dans sa tente, par ses propres esclaves.

#### ~~[908.]~~

NASSER n'avoit guères que huit ou neuf ans, lorsqu'il succéda à son pere. Les historiens ne disent pas comment on arrêta les suites de la conjuration: il y a lieu de présumer que quelqu'un des capitaines d'Ahmed prit en mains les rênes du gouvernement pendant la minorité du jeune Nasser; car on voit que ceux qui avoient trempé leurs mains dans le sang de son pere, surent punis sévérement. Ce prince, en avançant en âge, s'acquit de plus en plus l'estime & l'amour de ses sujets. La pureté de ses mœurs, sa piété & l'excellence de sa doctrine, surent pendant longtems en vénération dans tout l'Orient.

Charmé de la situation de Hérat, il y tenoit sa cour, & avoit résolu d'en faire la capitale de ses états; mais les grands, qui

# 11.

préféroient Bokhara, parce que les Samainides y avoient toujours résidé, & sans doute aussi parce que la plupart y avoient leurs familles établies, engagerent le poëte Roudéki, pour lequel il avoit beaucoup de considération, de chercher le moyen de lui faire changer de sentiment. En esset, se poète ayant récité, au milieu d'une sête, un poème sort beau & sort touchant sur les malheurs du peuple qui se veyoit privé du bonheur de posséder son souverain, Nasser, présérant leur avantage à sa propre satisfaction, changea de dessein & retourna à Bokhara, au grand contentement de toute la cour.

On rapporte que l'Emir Ali, général des

ant de lui les campagne, a de faire un it rentré chea ex trouva un it éprouvé la ns nécessaires enin. Nasser,

ayant appris le danger auquel s'étoit exposé Ali par une patience portée troploin, lui en sit quelques reproches : « Com-» ment, Seigneur, répondit Ali, un homme » qui ne pourroit supporter la morsure » d'un vil insecte, prétendroit-il avoir le » courage de s'exposer pour votre service » à tous les traits des ennemis ? » Le règne de Nasser sut à-peu-près de trente ans, pendant lesquels il s'occupa constamment du bonheur de son peuple. Après sa mort, on lui donna le surnom d'Emir-Said, le Prince urès-heureux, par une suite de la vénération qu'inspiroit le souvenir de ses vertus.

**₩**[938.]

Nouh, ou Noé, son fils, en succédant à ses états, ne succéda pas à son bonheur. Nous ne nous étendrons pas sur son règne, qui ne présente, pendant douze ou quatorze ans, que des guerres, soit contre quelques sujets révoltés, tel qu'Abou-Ali, soit contre son oncle Ibrahim. Il eut même le malheur d'être détrôné. Ensin il sut rétabli, sans que l'on rapporte de lui aucun événement mémorable.

**(954.**]

ABDALMÉLEK I \*, en succédant à son pere, ne sut pas plus heureux que lui. Cependant, après plusieurs combats, il obligea Rokned-Doulat \*\*, prince de la maison des Bovides, dont il sera parlé plus bas, à lui payer le tribut de deux cents mille drachmes d'or, tel qu'il avoit été stipulé avec Nouh, son pere. C'est

C'est-à-dire, en arabe, l'esclave du roi.

sous son règne que l'on voit le commencement de la dynastie des Gaznévides, qui a donné de sort grands princes, dont

on parlera aussi.

On est fort peu instruit des détails de son règne. Il mourut, sept ans après être monté sur le trône, d'une chûte de cheval, suivant quelques auteurs, &, selon d'autres, d'une blessure qu'il reçut en jouant au mail.

**%**[961.]

Mansour I, frere d'Abdalmélek, lui succéda, & eut, comme lui, de fortes guerres à soutenir au commencement de son règne. Il perdit même la province de Ségestan, où Kalaf, sils d'Ahmed, s'établit sans qu'il lui sût possible de l'en chasser. Il ne sut pas plus heureux contre Alp-Teghia, qui jettoit déja les sondemens de la puissance des Gaznévides: cependant on lui donna le surnom d'Al-Moviad, ou le Victorieux, parce qu'il contraignit Rok-Neddoulat à lui continuer le tribut que les Bovides avoient payé à ses prédécesseurs.

₩[995.] A

NOUH, ou NOÉ II, vit continuellement son règne traversé par les guerres qu'il eut à soutenir tant contre ses voisins, que contre ses propres sujets. Celui, de ces derniers, qui commença à s'élever contre son

maître, fut Aboul-Houssain, auquel il avoit ôté le gouvernement du Khorassan; car, attribuant sa disgrace au visir Aïbeti, il le sit assassiner par quelques esclaves. Cependant, comme on ne le soupçonnoit pas, il fut mis à la tête des troupes. Ingrat envers son maître, il s'empara bientôt d'une province. Les Gaznévides, qui s'élevoient d'un autre côté dans le Khorassan, sécouerent le joug de Nouh, & ne le reconnurent plus pour leur souverain. Ce n'étoit pas tout : les Turcs orientaux avoient déclaré la guerre à Nouh, & l'attaquerent vivement. Au milieu de tant d'ennemis divisés d'intérêts, mais réunis pour sa perte, il eut, comme son aïeul, le malheur d'être déposé; &, comme lui, il sut rétabli, & mourut la couronne sur la tête.

#### ~~[·997.]~

MANSOUR II ne fut moins malheureux que son pere, qu'en ce que ses infortunes ne durerent pas aussi long-tems; car Tozon-Begh, Turc de nation, qui avoit été esclave de Nouh, & placé ensuite à la tête de toutes les troupes, s'empara de sa personne, lui sit perdre la vue, & le dépouilla de tous ses états après un règne fort court.

~ [999.] A

ABDALMELEK II, frere de Mansour;

étoit, à ce qu'il paroît, d'intelligence aveç le traître Tozon; car il monta sur le trône sans éprouver la moindre difficulté. Mahmoud, l'un des Gaznévides, ne sçachant pas encore quel parti avoient pris les conjurés, marchoit déja contre eux, lorsqu'il apprit qu'ils avoient mis un roi sur le trône. Cette conduite l'appaisà; mais, comme ils abusoient de la foiblesse du nouveau prince, & que sans doute ce prince ne cherchoit que les occasions d'étendre ses armes, il marcha de nouveau contre eux. Peu après, Il-Khan, roi du Turquestan, sous prétexte de secourir Abdalmélek, qui, vivant sous la protection de Mahmoud, étoit réellement dans une espece de dépendance, entra dans son pays avec une si grande armée, que le malheureux Samanide eut plus à craindre de ce secours, que de ceux que l'on prétendoit être ses oppresseurs. Il sut obligé de s'ensuir; mais enfin il tomba entre les mains d'Il-Khan, qui le retint prisonnier. Un certain Ibrahim, de la famille des Samanides, essaya de rétablir sa dynastie éteinte : ce projet échoua; il sut contraint d'errer de pays en pays, & mourut sans domaine & sans forces. Mahmoud profita de cet événement pour accroître encore sa puissance. Cette catastrophe arriva la même année que son avénement au trône.



## SOUVERAINS EN PERSE,

DITS

#### GAZNÉVIDES.

#### **3** [998.]

Es princes, dont plusieurs ont régné avec le plus grand éclat, tiroient leur nom de la ville de Gazna, sur les confins du Khorassan, du Zablessan & de l'Inde, où commença la grandeur de leur maison. On compte treize princes de cette dynassie. Mais, avant de parler de Mahmoud, qui sut le premier, nous allons dire deux mots de son pere Sébektéghin, & même d'Alp-Téghin\*, qui doivent être regardés comme ayant jetté les sondemens de la puissance des Gaznévides.

Le jeune Alp-Téghin, né avec de l'esprit & le vis desir de s'avancer, peu délicat sur les moyens, s'exerça d'abord à dissérens tours, qui, faits avec adresse aux yeux d'une cour ignorante, passerent pour

l'effet de la plus subtile magie.

<sup>\*</sup>Teghin étoit le nom propre de ce prince; Alp, qui désignoit son mérite, signisse preux, vaillant.

Ahmed, second sultan des Samanides 🖫 dont il étoit alors l'esclave, l'affranchit; 804 pour tirer un meilleur parti de ses talens, lui sit embrasser la profession des armes. A la mort de son bienfaiteur, il se trouvoit déja fort avancé dans les grades de la milice. Il eut dans la fuite des démêlés avec les Samanides, & fut vivement poursuivi par Mansour, leur sixieme roi, qui le haissoit, parce qu'il s'étoit opposé à son élévation au trône, apportant pour raison la trop grande jeunesse de ce prince. Quoiqu'il remportat plusieurs victoires sur ses ennemis, il se trouva cependant plusieurs fois exposé au danger de tomber entre leurs mains: sa bravoure, & l'attachement de ses troupes, le tirerent toujours de ces mauvais pas. On rapporte même que, poursuivi par quinze mille chevaux, n'en ayant avec lui que sept cents, privé de tout autre secours, il exhorta ses troupes à

ménager leur paix avec ix meilleures conditions obtenir. Tous se recrieosition; lui jurerent qu'asé sa bonne fortune, ils t avec lui, en partageant

fa mauvaise: «Eh! où pourrions-nous » aller après vous avoir quitté?» ajoûte-rent-ils avec tendresse.

On imagine aisément que ces troupes ;

pénétrées d'un sentiment si décidé, devoient ou périr, ou remporter la plus grande victoire: il eut le bonheur de diviser ses ennemis, de les battre, de rester le maître de toute la campagne, & de s'emparer de la ville de Gazna, où il établit une espece de souveraineté, qu'il laissa avec ses biens à Sébektéghin, dont il sit son gen-

dre, après l'avoir eu pour esclave.

Sébektéghin étoit aussi Turc d'origine. Possesseur des grands biens de son beaupere, &, comme lui, doué des plus grandes qualités, il fut reconnu, par tous les grands de Gazna, pour celui qui devoit désormais les commander. Il servit sous le sultan Nouh, le Samanide. Mais bientôt il se rendit indépendant; &, sous prétexte d'étendre le Musulmanisme, il porta ses armes dans les Indes, dont il contraignit quelques rois d'abattre leurs idoles, & de changer de religion. Ces victoires lui attiroient une telle considération, que Mansour, successeur de Nouh, ne le traita jamais comme un sujet qui oublie ce qu'il doit à ses maîtres, mais comme un allié dont l'amitié lui étoit précieuse, & qui pouvoit lui procurer de grands secours. En effet, Sébektéghin le servit bien contre le roi du Turquestan. Ce fut après cette guerre, qu'il mourut dans la ville de Balkh.

Les auteurs rapportent de lui un songe An. Orient. Partie I. \* H viij

qui sembloit présager l'élévation de sa maison, mais qui pourroit fort bien n'avoir été forgé que depuis qu'en effet elle se fut élevée, en Asie, au plus haut degré de puissance. Quoi qu'il en soit, on dit qu'environ vingt-six ans avant sa mort, Sébektéghin vit en songe un arbre qui s'élevoit de son foyer, placé, suivant la coutume du pays, au milieu de la chambre, & que, portant ses branches au loin, il en couvrit bientôt toute la maison. Il se réveilloit; &, par une curiosité frivole, mais dont beaucoup de gens, même chez nous, ne sont pas exempts, il cherchoit à trouver dans son rêve le présage de quelque évé-nement, lorsqu'on vint lui annoncer la naissance d'un fils. Enchanté de cette nouvelle, & appliquant à la destinée de ce fils la croissance rapide & étendue de l'arbre, il s'écria: « C'est un commence-» ment glorieux qui sera terminé par la » fin la plus heureuse; » &, comme les mots loué & fortuné se disent, en arabe, mahmoud & massond, il donna le premier nom à son fils; &, dans la suite, le fecond, à son petit-fils.

MAHMOUD succéda aux états & à la puissance de son pere; mais il sut entiérement indépendant; &, par cette raison, les historiens l'ont regardé comme le premier prince de la dynastie des Gaznévides.

Nous

Nous ne nous étendrons point sur ses conquêtes, qui ne présentent que des courses continuelles de quatre à cinq cents lieues; des villes prises, des royaumes soumis, des trésors enlevés, & toujours beaucoup d'hommes de tués: ce qui procura par conséquent beaucoup de gloire au règne de ce prince ambitieux, en versant de

grands maux fur l'humanité.

Ses plus grandes conquêtes furent dans les Indes, où il entra sept fois, & dans l'Irak-Persienne, dont il s'empara, & qu'il donna à son fils. Au récit que font les historiens des richesses immenses qu'il remporta des Indes, il paroit qu'il n'y en avoit guères moins qu'au tems où Thamas Kouli-Khan s'en empara. Mirkhond parle, entr'autres choses, du temple d'une idole, dans lequel il y avoit cinquantesix colomnes d'or massif, toutes couvertes de rubis & autres pierres précieuses, que l'on peut soupçonner avoir été autant d'offrandes pieuses, placées dans le temple en différens teins. Car l'homme, dans tout pays, traitant la divinité comme il voudroit qu'on le traitât lui-même, n'a jamais rien demandé qu'il n'ait offert; & cette conduite, qui nous paroît si ridicule chez les nations infidèles, n'a été que trop imitée par les Chrétiens, qui, pour être plus éclairés, An. Orient, Partie I.

n'en sont pas toujours plus raisonnables. L'idole étoit d'une seule pierre, & avoit cinquante coudées de haut: ce qui feroit croire que cette hauteur excessive, pour une seule pierre, est un conte, c'est qu'on n'en avoit laissé paroître que trois coudées, & que les quarante-sept autres étoient dans la terre. On fait monter les sommes qu'il retira tant de ce temple que des trésors du roi, à plus de vingt millions d'écus d'or \*, sans compter tout le butin dont se charge-tent les soldats. Cet événement est rapporté à l'an 1025. Ce sut son dernier voyage aux Indes. Du produit de ces richesses, il sit bâtir un palais magnisique dans la ville de Gaznah: il l'appelloit le palais de la félicité.

Nous ne devons pas oublier, en parlant de ses voyages de l'Inde, qu'il allégua, pour prétexte de l'incursion qu'il y sit en 1014, l'envie de conquérir une partie de ces vastes régions, où étoient les éléphans qui sui-voient, disoit-on, le Musulmanisme. Cette

<sup>\*</sup>Par le produit de cette scule expédition, on peut juger que les sommes dans les six autres étoient immenses. Car, en n'estimant l'écu d'or que sur le pied de deux louis, ou cinquante francs, ce qui revient à-peu-près à la valeur du toman dans ce tems là, l'évaluation donne plus de quapre cents soixante-quatre millions.

Fable ridicule avoit pris naissance dans une ancienne erreur adoptée par les Indiens', qui croyoient que les éléphans adoroient le sofeil: &, comme ceux de la province où se porta Mahmoud, avoient plus de facilité que d'autres à plier les genoux de devant, les Mahométans surpris crurent Aupidement que ces animaux cherchoient à faire des génuslexions comme ils en font eux-mêmes souvent dans leurs prieres. Pline, tout éclairé qu'il étoit, à écrit aussi que les éléphans étoient susceptibles

de religion.

Lorsque Mahmoud se sut rendu maître absolu d'une partie des états qui formerent son empire, désirant voir sa puissance confirmée par le Calife dont le nome étoit encore révéré en Asie, il députa vers lui une ambassade extraordinaire. L'Iman Abou-Mansor, chargé de cette négociation, n'eut pas d'abord la liberté d'entrer dans Bagdad, & resta un an sans pouvoir obtenir audience. Il sentoit bien que le Calife ne cherchoit qu'à éluder. Pour le presser de terminer l'affaire, il imagina de présenter un second mémoire, dans lequel il exposa la demande de son maître avec un ton si modeste, & en même tems parla de sa puissance avec des termes si forts, que le Calife, ouvrant enfin les yeux sur ses véritables intérêts, &

eraignant de s'attirer sur les bras ce formidable ennemi, consentit à tout ce qu'on hui demandoit. Seulement, par une subtilité digne des Grecs du six ou septieme sécle, en reconnoissant Mahmoud souverain, il lui donna le titre équivoque de Véli, qui signisse tout à la fois ami & saint. Mahmoud sentit toute la force du coup qu'on vouloit lui porter; mais, les Califes étant encore à la tête de la religion, il regarda comme une chose trop dangereuse de se brouiller avec eux. Il renvoya donc de nouveau, pour offrir un présent de cent mille écus, demandant qu'au lieu de Véli on l'appellat Vali, qui signifie seulement commandant & maî-tre; & il obtint ce qu'il désiroit.

Mahmoud avoit, lorsqu'il commença à s'élever, un frere, nommé Ismaël, qui chercha à traverser ses desseins sans y réussir; car non-seulement ses troupes surent battues, mais il tomba, lui-même entre les mains du vainqueur. Ce prince en usa bien, & le tint à sa cour sur le meilleur pied. Il paroit que cet Ismaël étoit ou séroce ou imbécille. Car son frere lui ayant un jour demandé comment il en auroit été traité s'il eût été vaincu, il lui répondit qu'il l'eût ensermé pour le reste de ses jours. Cette réponse sur quelque nou-

velle révolte, & n'osant pas se sier à la générosité d'un frere qui en montroit si peu, il le fit conduire à un château, où on lui procuroit toutes les choses nécessaires à ses besoins, & les amusemens convenables à ses plaisirs: cependant ce château n'étoit réellement qu'une belle pri-

son, si une prison peut être belle.

Mais, dans la suite, Mahmoud, oubliant que l'intérêt qui unit tous les hommes peut aussi les brouiller des qu'il n'est pas également satisfait entr'eux; que deux freres peuvent aisément devenir deux ennemis, s'il y a trop d'inégalité entre leur sort, en faisant le partage de ses états entre ses deux fils Mohammed & Massoud. ne donna que l'Yraque à ce dernier, au lieu qu'il déclara Mohammed, héritier de toutes les autres provinces de son empire: c'est à-peu-près comme si un monarque, maître d'une grande partie de l'Europe, laissoit quelque province du nord à l'un de ses fils, pendant que l'autre posséderoit la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, &c. Massoud dissimula: cependant, soit que son pere eut résléchi sur les suites que pouvoit avoir l'inégalité de ce partage, ou que les dispositions intérieures de Massoud eussent percé à travers le voile dont il essayoit de les couvrir, son pere un jour l'interrogea sur les sentimens qu'il avoit pour son frere. « Si je venois à mourir, lui dit» il, comment viveriez-vous avec Moham» med? — Mais, mon pere, comme vous
» avez vécu avec Ismaël, mon oncle. »
Cette réponse le sit trembler: & tout ce qu'il put représenter à cet égard à Massoud sut sans esset, jusqu'à ce que Mohammed, honteux lui-même de l'inégalité du partage, eut embrassé son frere, en lui jurant que, de tant de vastes états, il ne réserveroit jamais pour lui que la moitié.
Un Turc de sa milice étant un jour en-

tré de nuit chez un pauvre homme, pour outrager sa femme & ses filles, celui-ci, à la fureur de l'obscurité, trouva le moyen de se sauver sans être pris. Il alla, le lendemain, porter ses plaintes à Mahmoud, qui le reçut avec bonté, & lui dit de l'avertir sur le champ, si ce malheureux retournoit chez lui. Le Turc revint en effet, & le pauvre homme vola chez le sultan, qui accourut avec quelques officiers. Il fit éteindre les lumieres; puis, entrant tous le sabre à la main, ils mirent en pièces le Turc qui ne croyoit pas avoir à faire à si fort parti. Après cette exécution, Mahmoud fit apporter des flambeaux; &, lorsqu'il eut examiné les traits du mort, il se mit à genoux, & fit sa priere. Tout ceux qui l'avoient suivi, ainsi que le pau-

vre homme & sa famille, étoient dans le plus grand étonnement. « Ne soyez pas » surpris, leur dit-il, de ma conduite & » de ma joie actuelle: lorsque cet homme » est venu me trouver, j'ai soupçonné » que c'étoit peut-être un de mes fils qui » commettoit ces excès; & cependant, » obligé par ma place de rendre justice à » tous mes sujets, j'ai fait, en arrivant ici, » éteindre les lumieres, de peur d'être re-» tenu par l'amour paternel. A présent » que je suis tranquille à cet égard, mon » cœur s'ouvre à la joie; j'avois perdu » le sommeil & l'appétit, je recouvre » maintenant l'un & l'autre : donnez-moi » à manger, & félicitez-moi, puisque j'ai » une nouvelle occasion de remercier le » Ciel de mon bonheur. »

Des voleurs avoient pillé une caravane dans l'Irak, depuis que cette province étoit au pouvoir de Mahmoud: il y eut même plusieurs marchands de tués, entr'autres, le sils d'une veuve, appellé Zab. Cette semme vint, à la cour demander justice de la mort de son sils; le sultan lui parlant avec bonté: «Je plains votre » malheur, lui dit-il; mais qu'y puis-je » faire? & comment, établi à Gazna, puis- » je remédier aux désordres qui se com- » mettent dans l'Irak? — C'est une dissi- » culté qu'il falloit prévoir d'abord, ré-

» pondit-elle; & vous ne deviez pas; » seigneur, conquérir plus de pays que » vous n'en pouviez protéger. » Mahmoud, loin d'être offensé de la liberté de cette réponse, en sentit toute la force, & résolut de délivrer l'Irak des voleurs qui la désoloient. Mais, soit pour ménager les troupes, dont peut-être il avoit besoin ailleurs, soit pour ne pas envoyer un corps confidérable dans une province si éloignée, après avoir sait rassembler une caravane nombreuse à Ispahan, & leur avoir répondu de leurs biens & de leur vie, il ne leur donna que cent soldats pour les escorter; &, sur ce qu'on lui re-présentoit que c'étoit peu, il répondit qu'il seroit si bien que ces cent soldats en vaudroient mille. Pour cet effet, il leur recommanda secrettement d'acheter plusieurs charges d'excellens fruits, où il sit mettre de l'arsénic; &, lorsqu'ils furent arrivés avec la caravane, dans l'endroit le plus dangereux, ils délierent, par ses ordres, leurs sacs, & exposerent tous ces fruits au soleil, comme pour les préserver de toute humidité : le bruit de cette caravane & d'une si foible escorte s'étoit répandu au loin, & les voleurs, attirés par l'espérance d'un butin si riche & si mal gardé, s'étoient rassemblés en très-grand nombre. Dès que les marchands les apperçurent,

ils se mirent à fuir, laissant la désense de leurs richesses aux soldats qui s'en étoient chargés. Ceux-ci, conformément aux ordres qu'ils avoient reçus, ne tarderent pas à laisser les marchandises, ensorte que les voleurs, sans être obligés d'engager le combat, se trouverent maîtres du champ de bataille. Ils s'applaudissoient du spectacle de tant de richesses, lorsque la vue des fruits leur offrit l'occasion de se rafraîchir commodément. Tous assis sur l'herbe, ils se mirent à manger, ou plutôt à dévorer la mort qui les y attendoit. Ce ne fut dans un instant, que douleurs aigües & gémissemens; cependant les soldats, qui s'attendoient à cet effet, s'étoient rapprochés à la faveur d'une monticule. Ils se jeterent sur les voleurs, le sabre à la main. Ces malheureux tomboient d'eux-mêmes sous les coups, & dans la crise des tourmens qu'ils enduroient, ils regardoient comme un bien de finir promptement leurs jours. La vue de ce changement inopiné rassembla les marchands qui s'éloignoient: on se réunit avec joie, & le bruit de cet événement fit honneur à la bienfaisance & à la prudence de Mahmoud dans l'esprit de ces nations qui ne vivent que de leur commerce, & ne commercent qu'à la faveur des voyages.

Lorsque Mahmoud, l'an 1009, eut fait la conquête du royaume de Soumenat dans les Indes, il voulut, en se réservant le droit de suzeraineté, mettre sur le trône un prince qui reconnût le tenir de lui, en lui rendant foi & hommage; mais, pour éloigner les idées de mécontentement que pourroit faire naître son usurpation, il chercha à flatter la nation, en lui donnant, pour la gouverner, quelques descendans de ses anciens rois. Dab-Sélim, ou, comme quelques auteurs l'appellent, Disalem, avoit été des plus illustres. Quoique contemporain de Hoshang, second ou troisieme roi de la premiere dynastie des rois de Perse, sa mémoire étoit encore en vénération; & tout le monde avoit entre les mains le fameux livre Homaïoun-Nameh, ou livre auguste, composé par son ordre & sous ses yeux par le brachmane Bidpai, qui étoit aussi son visir. Il avoit été traduit de l'indien en ancien persan, par ordre de Nouschirvan; du persan en arabe, par ordre d'Abou-Jafar-Almansor; & de l'arabe en persan moderne, par ordre du sultan Nasser le Samanide\*. En effet le peuple fut extrême-

<sup>\*</sup> Cet ouvrage l'a encore été depuis en turc; après avoir été retouché par les plus habiles maîtres de l'Orient: c'est un Recueil d'Apologues; qui tous ont un sens moral ou politique.

ment sensible aux attentions de Mahmoud. On chercha donc avec grand soin; &, fi quelque chose doit étonner, ce n'est pas la difficulté de cette recherche, c'est la folie de ceux qui l'entreprirent; car il y avoit bien trois mille ans que celui dont on cherchoit les descendans, étoit mort, cependant, comme c'étoit une condition exigée, on en trouva un vrai ou supposé. C'étoit un bon derviche, qui, comme Abdolonyme, se trouva passer de l'état le plus bas à la condition brillante d'un souverain. En vain le conseil de Mahmoud représenta-t-il qu'un homme aussi abject auroit peine à prendre les sentimens de son état : car ces derviches sont plus bassement gueux, que nos plus misérables mendians. Mahmoud, qui croyoit sa tranquillité intéressée a persister dans son projet, mit le derviche défroqué sur le trône de ses prétendus ancêtres.

Tant que l'on avoit soupçonné que la recherche de Mahmoud n'étoit pas sincere, & que l'on avoit craint qu'il ne cherchât au contraire à éteindre les anciennes familles, personne ne s'étoit présenté & n'avoit osé se dire issu des anciens rois; mais, dès que l'on vit le derviche couronné, & Mahmoud reparti pour ses états, les parens se multiplierent; un

ambitieux parent du derviche prétendit être d'un degré plus près que lui du grand roi Dab-Sélim. Le roi actuellement sur le trône soutenoit le contraire; &, travaillant lui-même à ses titres, il alloit les publier, lorsque son parent, pour terminer cette discussion généalogique, ayant rassemblé quelques troupes, entra sur ses terres à main armée. Le bon derviche. prétendoit se connoître en généalogie; mais sa timidité ne lui faisoit que trop sentir qu'il n'entendoit rien à la guerre: il appella donc à son secours le sultan qui s'en retournoit. On fit marcher aussitôt contre le nouveau prétendant; ses trou-pes furent battues, & lui-même tomba au pouvoir de Mahmoud, qui le garda jusqu'à ce que le derviche sut affermi sur son trône. Après ce tems, il le renvoya pour être traité suivant l'usage des Indiens dans ces sortes de cas.

Or, l'usage étoit que, quand un prisonnier coupable de rebellion arrivoit près de l'endroit où habitoit le roi, celui-ci alloit quelques journées au-devant de lui; &, lorsqu'ensin il le rencontroit, il lui présentoit un bassin & une aiguière d'or, dont il s'étoit servi. Le prisonnier les mettoit sur sa tête comme un esclave, les portoit jusqu'à l'entrée d'une grotte creusée sous le trône même du roi, où l'on le plaçoit, que l'on muroit ensuite, & dans laquelle on ne lui donnoit à manger que par une ouverture pratiquée exprès, & ouverte tous les jours pour cet usage.

Dab-Sélim II alla donc au-devant de son prisonnier; mais, s'ennuyant d'attendre au lieu convenu, & voulant prendre quelque repos, il s'éloigna pour s'asseoir sur un côteau agréable & couvert en partie par de l'ombrage. Malheureusement il avoit jetté sur son visage un mouchoir rouge; un milan, qui n'apperçut que sa tête, la prenant pour quelque morceau de chair crue, fondit dessus avec impétuosité. Le roi s'éveilla en criant; mais les griffes de l'oiseau vorace lui avoient déja crevé les yeux. Toute sa cour qui n'avoit qu'une bien soible idée de son mérite, saisit, pour le déposer, l'occasion de cet aveuglement, qui le rendoit inhabile à porter la couronne. On s'assura de sa personne; dans le même tems, son parent, prisonnier, arriva. Il avoit bonne mine: on détacha ses liens: on les remit sur le corps du' malheureux derviche, qui rentra dans la ville, l'aiguière & le bassin sur la tête. Heureusement sa piété lui servit à supporter son malheur, & il ne cessa de louer Dieu de l'avoir exposé à cette cruelle épreuve.

Mahmoud aimoit & protégeoit les let tres. Il avoit attiré à sa cour le poëte Ferdoussi, si habile dans son art, si sçavant dans les antiquités de la Perse. Ce poëte avoit composé un poëme sous se titre de Schah-Nameh, ou Livre royal, qui contenoit toute l'histoire des anciens rois de Perse. Il avoit employé trente ans à ce travail, qui renfermoit soixante mille béits ou distiques, qui font six vingt mille vers; mais, au lieu de récompenser noblement le talent & le travail de Ferdoussi, Mahmoud ne lui donna que soixante-mille drachmes d'argent, ce qui l'irrita tellement, qu'il quitta la cour du sultan, & sit ensuite des vers contre lui. Plus répréhensible & moins à plaindre que le peintre fameux, qui, sous un règne de bienfaisance, eut la douleur de voir mal récompenser un ouvrage immortel, en perdit la tête, & se tua de désespoir ou de folie.

\*\* [ 1030, ] A

Enfin ce prince, que tant de victoires rendoient illustre, que de si grandes richesses faisoient regarder comme le plus puissant prince de l'Asie, sut attaqué d'un ulcère au poumon. Voulant racheter par une jouissance présente ce qu'il alloit perdre de jouissance à venir, il sit apporter

Il monerus

eren Kora C an 10.20

en sa présence tous ses trésors, composés des étosses les plus précieuses, & de pierreries sans nombre; mais la vue de tant d'objets qu'il falloit quitter, aigrit encore son mal: il les sit reporter, & sinit en déplorant la solle vanité des hommes, qui travaillent long-tems pour acquérir, sans songer que bientôt il faut tout quitter. Il étoit dans la soixante-troisseme année de son âge.

MOHAMMED, l'un des fils de Mahmoud, dont il a été parlé ci-dessus, se mit en devoir de lui succéder. Il paroît qu'il étoit d'un caractere foible, & que les grands attendoient peu de son gouvernement. Massoud qui étoit dans l'Irak, lorsqu'il apprit la mort de Mahmoud, faignant de conserver à son frere l'amitié qu'il lui avoit jurée à la priere de son pere, lui envoya dire seulement qu'ayant régné avant lui, il ne vouloit pas que son nom fût proclamé le premier dans la priere publique, l'assurant que d'ailleurs il ne le troubleroit point dans la possession de ses vastes états. Mohammed sentit bien que son frere vouloit engager une querelle qui finiroit par une guerre ouverte. Il se préparoit à la soutenir, lorsque toute sa cour l'abandonna: on se saisit de sa personne, & on le livra à Massoud, qui ne suivit

que trop bien ses anciennes résolutions. It le sit ensermer comme Mahmoud avoit sait d'Ismaël; &, plus cruel que son pere ne l'avoit été envers son oncle, il hui sit crever les yeux, & mettre à mort le peu de serviteurs zélés qui avoient pris son parti. On dit que le jour qu'il avoit été proclamé roi, la couronne étoit tombée de dessus sa tête, & que cet accident, regardé comme un présage suneste, avoit, dès cet instant, aliéné tous les esprits. Que de maux ont produit l'ignorance & la superstition!

## **1**038.] **/**

MASSOUD, demeuré possesseur paisible du trône, ne s'occupa que de préparatifs de guerre; s'il eût été plus sage & plus en état de sentir le prix d'un avis prudent, il se sût rendu à l'avis de son conseil qui cherchoit à le détourner de toutes expéditions dans les Indes. Les Turcs Selgiucides, ayant passé le Gihon, se jetterent dans le Kharisme; tout le monde lui confeilloit de marcher contr'eux, & de les exterminer avant qu'ils éussent pris des établissemens, ou reçu des rensorts de leur pays. Le parti étoit trop raisonnable pour un sougueux qui préséroit la gloire insensée de conquérir quelque nouvelle province, à l'avantage réel de conserver les anciennes

anciennes. Il partit donc pour les Indes, & revint en vainqueur; mais, à son retour, il trouva les Selgiucides plus puissans qu'à son départ; il leva une armée considérable, & cependant fut défait. Les cruau+ tés qu'il exerça ensuite sur les officiers qu'il accusoit de ses propres fautes, aliénérent tous les esprits. Il avoit tiré son frere de prison, & l'avoit emmené avec lui à la guerre, de peur sans doute qu'en son absence, il ne se format quelque parti puissant en faveur de ce prince malheu-reux; mais ce qu'il avoit craint dans un éloignement de deux cents lieues, il le trouva dans son propre camp. Le mécontentement devenu général, éclata à la fin; on se saisit de sa personne, & l'on offrit la couronne à Mohammed, qui, ne la pouvant pas conserver à cause de la perte de sa vue, la résigna à son fils. Les conjurés, peu après, firent mettre à mort Masfoud.

MAUDOUD, fils de ce dernier, étoit pour-lors occupé à défendre la ville de Balkh contre les attaques des Selgiucides. Dès qu'il eut appris la mort de son pere, il accourut aussitôt à Gazna, battit son oncle & son cousin, & ne leur donna aucun quartier ni à eux ni à tous ceux qui étoient entrés dans leur parti; mais cette activité lui nuisit du côté des Selgiu-An, Orient, Partie I.

cides, qui profiterent de son absence, se se fortisserent. Il se préparoit à retourner contre eux, lorsqu'il sut emporté par une colique violente. Il laissoit un sils en basage. Les troupes resuserent de lui obéir, se mirent sur le trône un sils de Massoud. Ce prince se nommoit ALY; se, quoiqu'il soit dans la liste des princes Gaznévides, se qu'il ait règné deux ans, on ne sçait tien de lui, smon qu'il sut chassé st dépossédé par un sils du sultan Mahmoud, qui, retenu long-tems en prison, s'en étoit

enfin échappé.

ABDALRASCHID étoit déja d'un certain âge loriqu'il monta sur le trône; mais, peu accoutumé à manier les rênes du gouvernement, il crut remédier à son peu d'expérience en donnant toute sa confiance à un Furc, nommé Togrul. II éut bientôt occasion de s'en repentir; car ce ministre insidèle & ingrat, non-content d'usurper toute l'autorité, entreprit même de détroner son maître, & y reustit. l'assiégea dans le château où il s'étoir rensermé, & le massacra impitoyablement avec toute sa famille. Togrul ne réserva qu'une fille d'Abdalraschid, qu'il épousa, croyant ainsi justisser ou du moins pallier Ton crime aux yeux de la nation; mais les peuples indignés le surnommerent Kafermamet ou l'Ingrat: & les grands s'étant

147

soulevés contre lui, il sut assassiné dans son propre palais. Ils mirent sur le trône Férokzad, dont on me sçait rien.

# ₩[1056.]·

IBRAHIM, frere de Férokzad, observatoutes les conditions d'une paix qu'il avoit saite avec les Selgiucides. Il se servit de la tranquillité qu'elle lui procuroit, pour porter ses armes dans l'Indostan; & il y remporta de si grands avantages, qu'il mérita le nom de vainqueur & de triomphant.

cherent pas de donner beaucoup de tems à la priere. Il y passoit ordinairement une partie de la nuit, ou bien il alloit faire sa tonde dans les rues, pour examiner par lui-même si la police étoit bien observée. En mourant, il laissa tiente-fix enfans milles, qui tous acquirent de la réputation dans les armes, et quarante siles qui surrent toutes mariées à des gens de loi ou à des sçavans; ne croyant pas qu'elles sus régles de la politique ordinaire, il leur est fait éponser des princes guidés peut-être par leur seul intérêt.

La dynastie des Gaznévides s'assoiblissoit par la puissance de ses voisins, & les divisions qui déchiroient depuis long-tems l'intérieur du royaume, L'histoire nous. virent. MASSOUD III, l'un des fils d'Ibrahim, lui succéda, & sut suivi par son fils SCHIRZAD, qui ne régna qu'un an. Un de ses freres, nommé ARSLAN-SCHAH, monta après lui sur le trône. Son règne sut malheureux. Il sut continuellement en guerre avec son frere Baharam-Schah, qui, soutenu par Sandgiar, son oncle maternel, & sultan des Selgiucides, le battit & lo set prisonnier.

## **\*\***[ #117.] **\*\***

BAHARAM-SCHAH eut un règne un peu plus illustre, mais non moins malheureux. A l'exemple de ses ancêtres, il tourna ses armes du côté de l'Indostan. On ne voit que guerres de ce côté, depuis Sébectéghin. Il faut croire que les richesses de ce pays étoient un appât toujours renaissant pour des voisins ambitieux; mais, ce qui étonne, c'est qu'il pût fournir encore quelque chose à leur ambition. Baharam y remporta plusieurs victoires; mais Houssain-Gauri, l'un de ses voisins, lui ayant déclaré la guerre, le poursuivit avec tant de chaleur, que le prince Gaznévide fut obligé d'abandonner sa capitale, & bientôt le reste de ses états. Le vainqueur mit son frere Sauri sur le trône, & alla ailleurs porter ses armes. Baharam profita de son absence; il somenta une révolution, & réuffit à recouvrer ses états & sa puissance; mais il en usa mal. Il fit promener indignement son prisonnier dans toute la ville, monté sur un bœuf, & le sit ensuite mourir d'une maniere honteuse. Houssain, outré de dépit, & brûlant du desir de la vengeance, tomba comme la foudre sur les Gaznévides. Il alloit porter par-tout le fer & la flamme. lorsqu'il apprit la mort de son ennemi. Son fils Khofrou-Schah, quoique regardé comme le dernier prince de cette dynastie. ne mérite guères d'y être compris; car il s'enfuit aussi-tôt dans les Indes, & n'en revint que pour tomber entre les mains des Gaurides, dont on va parler.

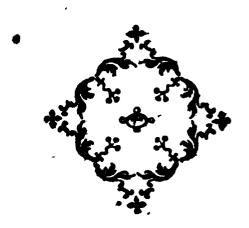



# SOUVERAINS EN PERSE,

DITS

GAURIDES.

# **%**[1150.]

SI l'on en croit les historiens, la fainille qui prit le nom de Gauride, en formant une petite dynastie dans le pays de Gaur, descendoit d'un ancien usurpateur du royaume de Perse, désait par Féridoun, l'un des rois Pischdadiens. Cet usurpateur, appellé Zhohak, avoit été mis à mort; mais sa postérité avoit conservé une espece de souveraineté parmi les peuples montagnards de Gaur. Le premier de ces petits chess dont il soit parlé, est Mohammed-Ben-Gauri, qui sut désait par Mahmoud, sultan des Gaznévides, & mourut son prisonnier, l'an de l'hégire 401; de J. C. 1010.

Son petit-fils se sauva des mains de Mahmoud, & se résugia aux Indes, où il s'attacha au service d'une pagode \*, c'est-

Le mot pagode, qui vient du persan poutkédé, signisse également l'un & l'autre, mais particuliérement temple d'idole,

à-dire d'un temple, ou d'une idole adorée comme un dieu.

Son fils, Sam-Ben-Gauri, succéda à la place de son pere; mais, idolâtre en apparence & Musulman dans le cœur, il ne désiroit rien tant que de retourner dans son pays: au moins c'est le motif que les Arabes prêtent à sa résolution, suivant ce proverbe en usage chez eux: « L'amour » de la patrie se conserve & se réveille » par celui de la religion. »

Comme il avoit amassé quelqu'argent, il l'employa en marchandises, & s'embarqua avec toute sa famille; mais cette navigation ne sut pas heureuse. Le vaisseau, porté contre des rochers, y sut brisé en mille pièces: hommes & biens, tout pé-

rit, à la réserve d'un seul sils de Sam. C'est ce même sils qui est regardé comme le fondateur de la dynastie des Gaurides.

Houssain n'échappa au naufrage, que par un de ces événemens extraordinaires qui s'emblent tenir du prodige. Il s'étoit jetté de nuit sur une planche & slottoit au gré des vagues, lorsqu'au point du jour, il apperçut, à l'autre bout de cette même planche, un tigre qui s'y cramponoit de toutes ses forces. La vue de ce terrible animal lui faisoit autant craindre la terre, que la peur d'être englouti dans les eaux la lui faisoit désirer. Au bout de trois jours

K iv

ils aborderent sur le rivage; & heureusement ce tigre, dont il redoutoit tant la voracité, excité d'ailleurs par une diète si longue, sauta le premier à terre, & se sauva au fond des forêts. Ce ne sut que le commencement des avantures d'Houssain.

Accablé de fatigues & pressé par la faim, il se traîna comme il put à la ville la plus voisine: il étoit nuit quand il arriva; on étoit retiré: il se jetta sur les pas d'une porte, où la garde de nuit l'ayant trouvé, il sut conduit en prison comme un homme fans aveu.

Il yavoit sept mois qu'il protestoit son innocence, & en appelloit à la justice du souverain, lorsque ce même souverain qui laissoit ainsi languir dans ses prisons les coupables & les innocens, en sit sortir la plus grande partie, pour accomplir un vœu qu'il avoit sait pendant sa dernière maladie.

Aussi pauvre & plus languissant qu'il n'étoit en sortant de la mer, le malheureux Houssain sut de nouveau obligé d'aller chercher sortune ailleurs. Son bon génie le conduisoit à Gazna, sameuse alors par la cour brillante de Sébectéghin; mais il avoit à peine sait une journée de chemin, qu'il sut rencontré par des voleurs. Il sembleroit d'abord que le malheureux

Houssain n'avoit pas grand chose à perdre à cette rencontre, & que pour eux il n'y avoit rien à gagner; cependant il y perdit sa liberté, & les voleurs y gagnerent un camarade, en le forçant d'augmenter leur nombre. Houssain ne manqua de rien dans cette troupe; mais son cœur gémissoit en secret de l'horrible secours qu'il étoit forcé de prêter à leur rapacité. Il espéroit trouver quelqu'occasion de leur échapper, lorsque toute la bande fut arrêtée & conduite à Gazna. On les condamne à la mort. Houssain, victime de la circonstance, & enveloppé dans l'arrêt, alloit périr avec les autres, lorsqu'arrivé au lieu du supplice, il fit cette priere: «Seigneur, Dien » de justice, vous qui possédez en vous-» même la souveraine équité, pouvez-» vous souffrir qu'aujourd'hui un innocent » périsse comme des coupables. » Dans nos pays, les informations sont faites avant de condamner l'accusé, ensorte que quelque chose qu'il dise ensuite, il doit subir la sentence: apparemment que dans l'Orient il y a toujours lieu à la révision de l'affaire. On lui demanda le sens de sa priere; &, déja à demi persuadés par un exposé succint de ses malheurs, les gardes le conduisirent au sultan Ibrahim, qui étoit alors sur le trône des Gaznévides. Il écouta Houssain avec complaisance & bonté.

Convaincu de la vérité de co récit, 85 touché des risques qu'il avoit courus, Ibrahim chereha à le dédommager de tant d'infortunes, en le plaçant convenablement à sa cour. Houssain profita si bien des premieres graces de ce fultan, qu'en peu de tems il parvint à gagner toute fa confiance, & s'avança par degrés, jusqu'aux premieres charges de l'état. Maffoud III, successeur d'Ibrahim, pour entrer dans les vues de son pere, sit Houssain gouverneur de la province de Geur, dont il étoit originaire, & où ses ancetres avoient autrefois régné.

HASSAN, l'aîné des fils de Houssain & celui qui réunissoit le plus de vertus & de talens, monta sur le trône après son pere. C'est ce même Hassan que nous avons vu, en parlant des Gaznévides, détrôner le prince légitime, & détraire enan cette dynastie. Leurs guerres fréquentes avec les Selgiucides les avoient extrêmement affoiblis : oubliant tout le bien qu'ils avoient fait à son pere, il se prévalut de cet état de décadence, pour ruiner entiérement leur grandeur.

Il envahit d'abord la province de Za-: attaqua enfuite la ville de nt il chaffa Baharam - Schah. parlé de cette révolution dans s Gaznevides. Baharam, 100 monté sur le trône, en sut chassé de nouveau par Hassan, qui livra la ville au pillage de la brûla; d'où lui est venu le surnom de Géhan-Souz, ou brûleur de monde.

Enhardi par tant de succès, il entreprit de faire la guerre à Sandgiar, sultan des Selgiucides; mais, moins heureux que dans les guerres précédentes, il fut défait, & tomba même entre les mains de son ennemi. Ce sultan étoit le plus généreux de tous les hommes: il combla son prisonniet de caresses, & le retint à sa cour. Hassan, qui n'avoit pas moins les graces & l'adresse d'un courtisan que les talens d'un guerrier, tira bon parti de la facilité de son esprit & de la souplesse de son caractere. De roi, devenu esclave, il ne porta pas dans sa servitude cette sierté qui honore le vaincu, mais irrite le vainqueur. Il s'abaissa encore plus bas que la eirconstance ne sembloit l'exiger; il parvint par ses flatteries, moyen presque toujours sur, à gagner entiérement l'esprit de Sandgiar. Il est vrai qu'il leur donnoit un tour spirituel, qui en faisoit disparoître la fadeur. On rapporte, entrautres propos de ce roi esclave, qu'un jour, le sultan lui ayant demandé pourquoi sa barbe étoit en si mauvais état, il lui répondit: «Lorsp que ma tête étoit à moi, seigneur, mille

» esclaves en avoient soin; mais maintes » nant qu'elle est au nombre de celles de » vos derniers serviteurs, mes esclaves » sont devenus mes maîtres, & me trai-» tent comme il leur plaît. » Charmé de cette réponse, Sandgiar lui sit présent d'une boëte d'un grand prix, & peu après le renvoya dans ses états, où il laissa en mourant la couronne à son sils.

SÉIFEDDIN-MOHAMMED, dont le nom fignifie épée de la religion, étoit fort jeune lorsqu'il succéda à son pere. Il étoit trèsbien fait de corps, & relevoit cet avantage par un grand amour pour la justice: son règne cependant ne sut pas heureux. Un de ses parens se révolta contre lui; &, après quelques combats, le tua de sa propre main.

## ~~ [1162.] A

GAIATHEDDIN, cousin de Séiseddin; avoit été désigné pour lui succéder; &, ce qui est assez étonnant dans un tems de trouble, ce choix eut son plein esset. Son premier soin, dès qu'il sut monté sur le trône, sut de venger la mort de son prédécesseur, en livrant au supplice le ches des factieux: les autres rebelles surent aisément dissipés. A la saveur des troubles, une partie des provinces s'étoient révoltés; il les sit rentrer dans le devois. Il ne borna pas à de simples actes de juse

tice ses expéditions militaires. Après avoir associé au trône son frere Schéhabeddin, il tourna ses armes contre les Selgiucides, & remporta sur eux de grands avantages: aussi lui donna-t-on les noms de

victorieux & de conquérant.

Dès les commencemens de son règne, un événement, produit par un hasard, avoit déja captivé en sa faveur l'esprit de toutes ses troupes, qui y attachoient une autre idée. Il assiégeoit Nischabour, & s'occupoit des moyens de saper un pan de muraille qui paroissoit plus disposé à céder qu'un autre, lorsque tout à coup cette muraille tomba. Les assiégés & les assiégeans en surent également surpris, & tous crurent y voir une protection particuliere du Ciel. La ville se rendit sur le champ, & le vainqueur usa bien de sa victoire.

On rapporte un autre trait, dont la gloire lui appartient toute entiere, & qui fut d'autant plus admiré dans l'Orient, que ces exemples n'y sont pas ordinaires. Son encle cherchoit à se révolter contre lui, & avoit sait entrer dans son parti plusieurs grandes provinces. Cette conspiration auroit pu avoir un grand esset; mais l'un des gouverneurs, s'étant trop hâté de saire marcher ses troupes, ne sut pas soutenu à propos; & Gaïatheddin, avec son frere, eut le tems de tomber sur lui,

& de le défaire. Ils marcherent promptement contre les autres; & leur oncle fut, leur prisonnier, avant d'avoir pu entamet quelques négociations pour ce racommodement. Des que Gaïatheddin l'apperçut, il descendit de cheval, embrassa sa cuisse, lui baisa l'étrier; &, l'ayant conduit dans le camp, il le plaça dans sa tenté sur son trône. Comme il n'est que trop en usage dans l'Orient d'ôter la vie aux vaincus, & même d'insulter à leur malheur, Fakhreddin \* ne vit pas d'abord autre choie dans la conduite de son neveu, & il se livra à toute la tristesse que lui inspiroit ce sentiment. Il ne sut parfaitement dissuadé, qu'en apprenant de sa bouche qu'il alloit retourner dans ses états comblé de présens. Cette action suit admi-· réé de tous les cœurs sensibles, & célébrée par tous les poëtes. L'un d'eux, entr'autres, dit dans son anthousiasme: « Celui-» là enlève infailliblement avec son mail » la boule de la bonne fortune, qui sçait » gagner les trônes par la générosité de » fon ame.»

Gaïatheddin, qui avoit fixé sa cour à Gazna, tombée au pouvoir des Gaurides dépuis l'extinction des Gaznévides,

<sup>\*</sup> C'est-à-dite la gloire de la religion.

Init tranquillement ses jours, dans la quarante-neuvierne année de son règne.

L'Iman Fakhreddin, doué d'un sçavoir éminent, jouissoit de la plus grande considération auprès de ce sultan, qui sonda même un collége, afin qu'il y enseignat publiquement. Il s'éleva un jour entre luis & le Cadi une dispute de dogme, qui pensa causer un soulevement général. Ce Cadi étoit de la secte des Kéramiens, gens très-superstitieusement attachés à la lettre de l'Alcoran, & qui, par cette raison, admettent en Dieu les attributs de corporéité & de ressemblance. Fakhreddin soutenoit le sentiment contraire; malheureusement pour lui, il le prouva: son adversaire confondu, eut recours à la protection & à la calomnie pour le perdre dans l'esprit du prince, qui ne l'en estima pas moins, parce qu'il avoit raison. Cette voie n'ayant pas réussi, le Cadi, prêchant un jour en publie, s'étendit sur le respect dû à l'Alcoran, sur la foi exigée à l'égard de tout ce qui y étoit contenu, & finit par une peroraison très-pathétique, dans laquelle il demandoit au Ciel l'aneantissement de la philosophie, & de toutes les nouvelles opinions. Ce mot de philosophie, & le nom d'Aristote lâché à la traverse, essaroucherent d'abord les oreilles des auditeurs: les larmes du Cadicaflammerent leur zèle. On sort en soule a on s'empresse; on court au palais du prince; il n'est point de bon Musulman qui ne veuille avoir part à l'expulsion ou même à la mort de Fakhreddin, philosophe & même pis encore s'il est possible. Le sultan céda à cet orage; asin d'avoir de plus sûrs moyens de l'appaiser, il éloigna pour quelque tems son favori, qui pourtant revint bientôt après. Les hommes sont partout les mêmes.

SCHIHABEDDIN \*, déja associé au trône, survécut à son frere, & lui succéda; mais son règne sut moins heureux. Il eut quelques révoltes à appaiser dans l'intérieur de ses états, & la guerre à soutenir au-dehors contre les Kharismiens, dont la puissance commençoit à se rendre redoutable dans l'Orient: Mohammed, leur sultan, remporta sur lui plusieurs avantages.

Il avoit été plus heureux dans les Indes, dont il étoit revenu avec de très-grandes richesses. Sa fille demandoit un jour au gardien des trésors, à quoi pouvoient monter les richesses de son pere. Il lui répondit que ce détail seroit long, mais qu'elle en pourroit juger par ce qu'il possédoit seulement en pierreries; il avoit trois mille livres pesant de diamans d'un grand prix.

Comme

C'est-à-dire étincelle de la religion.

Comme il n'avoit que la fille dont nous venons de parler, sans aucun enfant mâle, ses états se trouverent partagés, à sa mort, entre Mahmoud, son neveu, & regardé comme son légitime successeur, & quelques Turcs ambitieux d'entre ceux qu'il élevoit à sa cour en fort grand nombre.

Il fut assassiné par un Indien idolâtre, qui crut devoir commettre cet attentat, pour venger les dieux de son pays, outragés par les incursions que ce prince avoit

faites dans l'Inde.

MAHMOUD succéda à son oncle, & n'éprouva presque que des malheurs. On sçait, d'ailleurs, peu de chose de son règne. Ali-Schah, prince Kharizmien, frere de Mohammed, leur sultan, après s'être révolté, s'étoit réfugié dans les états de Mahmoud. Ce dernier, par respect pour l'alliance qui les unissoit, & peut-être aussi par la crainte. d'offenser un prince si puissant, sit arrêter le rebelle, & le livra à son frere. Cette conduite déplut non-seulement aux partisans d'Ali-Schah, cela étoit naturel; mais même, en général, aux peuples Gauride & Kharizmien. La multitude est toujours pour celui que l'on regarde dans l'instant comme le plus malheureux. Ainsi cette conduite, suggérée par un sentiment de justice, & nécessaire en bonne politique, pour ne point exposer les peuples à la vengeance

An, Orient, Partie I, L

d'un allié qui se seroit cru trahi, sut regatdée de la part du peuple, toujours emporté dans ses affections, & souvent imbécile dans ses jugemens, comme un acte de la plus basse trahison. Ils avoient commencé par mépriser leur souverain; ils sinirent par le détester. Ensin il sut trouvé assafsiné dans son lit, sans que l'on ait pu découvrir les auteurs de sa mort. Cet événement mit sin à la dynastie des Gaurides, parce que les Kharizmiens, qui étoient toutpuissans, s'emparerent de ce pays, & en firent une nouvelle province de leur vaste monarchie: cela arriva l'an de J. C. 1212.

Depuis ce tems, il ne fut plus question des Gaurides. Il est vrai que quelques princes de la famille de leurs rois sonderent des dynasties ailleurs; aussi-bien que plusieurs des Turcs qui avoient été élevés à la cour de Schéhabeddin; mais leur histoire est très-peu connue. On verra cependant que la dynastie des Moloks-Curt, dont nous parlerons plus bas, prétendoit descendre des Gaurides; mais elle avoit alors un autre nom.





# SOUVERAINS EN PERSE,

DITS

DILÉMITES.

### 927.]

CETTE dynastie tiroit son nom d'une province de la Perse, qui s'étend le long de la mer Caspienne: & même cette mer est souvent nommée dans leurs auteurs, mer de Dilem. Cette province avoit eu autresois des souverains particuliers; soumise ensuite par le roi de Perse, elle demeura réunie à la couronne, même après la conquête de ces vastes régions par les Arabes. Ensin, sous le califat de Moctader, il s'y éleva une principauté, dont la ville de Schehristan sut la capitale.

VASCHONDAN fut le fondateur de cette dynastie, dont les sçavans qui s'appliquent aux langues orientales ne nous apprennent presque rien, quoiqu'il en subsiste deux histoires. Quelques auteurs font commencer son règne l'an 305 de l'hégire: nous avons suivi le sentiment de ceux qui le placent dix ans plus tard.

C'est ce défaut de matériaux en langue vulgaire, qui nous empêche de parler des quatre princes qui suivirent, sçavoir Hasfan, Aly, Mahady, & Assar auquel on enleva la couronne.

MARDAVIGE, quoique de la secte des Mages qui enseignoient la religion de Zoroastre, ne laissa pas de suivre la profession des armes; & moins philosophe que conquérant, il conquit non seulement le Dilem, dont il dépouilla Assar; mais il s'empara même du Ghilan, du Tabérestan & du Mazanderan. Ce sut dans le Ghilan qu'il désit Makhan, sous lequel les Bovides avoient d'abord porté les armes.

Il ne s'en tint pas à ces premieres conquêtes, & pénétra fort avant dans la Perse. La famille de Bovié étoit alors passée à son service. Ce prince sut tué par Jahkhen, Turc de nation, qui, d'esclave, après avoir été affranchi par ce prince, étoit parvenu aux premieres charges de la milice. Ce monstre d'ingratitude & de persidie employa ensuite ses sorces en saveur du calife Radhi, le tint en quelque sorte en tutelle, prit le titre de commandeur des sidèles, & poussa l'insolence jusqu'à faire exercer la charge de visir par son secrétaire.

VASCHMAKIN, que l'on nomme aussi Vaschmaghin, étoit parent de Mardavige. Dès que l'assassin de son frere eut passé en Perse, il trouva moyen de monter sur

ī

le trône: on ne sçait rien de son règne. Il eut deux enfans; Jenschoun, que quelques auteurs mettent dans la suite des princes de Dilem; & Cabous, qui, selon le plus grand nombre, lui succéda.

CABUS, que l'on prononce Cabous, se distingua par mille belles qualités. Esprit, caractere, vertus, il avoit tout, & sembloit, par tant d'avantages, destiné à relever la gloire du royaume de Dilem. Pour donner tout à la fois une idée de sa persection dans l'éloquence, & de la maniere dont les Orientaux expriment les idées qu'ils veulent embellir, il sussit de rapporter les paroles d'un des plus beaux esprits de l'Orient, qui disoit à la lecture des lettres de Cabus: « On ne peut assez » admirer cet ouvrage: il semble qu'il » soit écrit avec une plume de paon cé» leste: » ce qui signisie une plume d'ange.

Mais il éprouva un sort bien dissérent de celui qu'il méritoit; &, ce qui n'est que trop ordinaire aux gens de bien, il sut la victime de sa biensaisance. Il s'attira d'abord sur les bras Mouiadeddoulat, prince des Bovides, pour avoir donné un asile à Fakhreddoulat qu'il vouloit, quoique son frere, dépouiller de ses états. Cet acte d'hospitalité l'exposa à une guerre cruelle & à une persécution de treize ans, pendant lesquels il demeura avec son

protégé, comme dans une espece d'exil;

ne possédant qu'une seule province.

À la mort de son ennemi, son malheur n'en devint que plus sensible. Ce même Fakhreddoulat, ce monstre d'ingratitude qu'il avoit recueilli si charitablement, & pour lequel il avoit tout souffert, étantmonté sur le trône, s'empara de tous les états qu'avoit possédes son frere, & laissa le malheureux Cabus dans la petite province où il s'étoit retiré; & ce ne fut en effet qu'après sa mort que Cabus rentra dans son royaume, & y ajouta même le Ghilan & le Tabarestan; mais, comme les peuples avoient perdu l'habitude d'obéir à leur légitime souverain, que les ministres & les gouverneurs avoient cruellement abusé de leur pouvoir dans ce tems de confusion, il sit de vains efforts pour rétablir l'ordre dans le gouvernement: on le taxa d'une trop grande sevérité: les grands conjurerent contre lui; s'emparerent de sa personne, & sorcerent son fils de régner en sa place. Dès que Manudgéher eut été reconnu roi, il alla se jetter aux pieds de son pere, en lui jurant qu'il étoit prêt à exposer sa vie s'il le falloit pour punir les traîtres qui l'a-voient déposé. « Je vous suis obligé, hui » répondit Cabus; j'ai sixé à cet évêne-» ment le terme de mon règne; je vous

» remets mon autorité, ne vous en servez » que pour votre sûreté & le bonheur des

» peuples. »

On rapporte que lorsqu'on le conduisoit à la prison, il demanda à l'un des conjurés, de quel crime on l'accusoit? De trop de sévérité. — Vous éprouvez le contraire, repliqua t-il; je ne serois pas dans cet état, si j'avois fait mourir les plus insolens d'entre vous.»

Cependant, comme son fils le traitoit toujours avec les égards les plus tendres & les plus respectueux, dans la crainte qu'il ne vengeât quelque jour un pere si malheureux, les conjurés trouverent moyen de lui saire avaler du poison, dont il mourut. Pendant les beaux jours de son règne, il eut à sa cour Avicennes, qui guérit le neveu du prince de la même maniere qu'Errassistrate guérit autresois Antiochus, épris d'amour pour une des sœurs de Seleuchus, son pere. Cet état sut bientôt envahi par les Bovides.





### SOUVERAINS EN PERSE,

DITS

BOVIDES.

**[933.]** 

A dynastie des Bovides tiroit son nom de Bovié, dont la postéritérrégna sur la Perse & le Diarbek avec se plus grand éclat, après avoir brisé le sceptre des Califes, auxquels ils ne laisserent que l'encensoir, ce qui les réduisoit à faire la priere publique dans la mosquée de Bagdad. Lorsque cette famille sut parvenue au degré de puissance dont nous parlons, on ne manqua pas de prétendre que celui qu'elle reconnoissoit pour son chef, descendoit d'une origine fort noble. On citoit même pour un de ces ancêtres, Baharam-Ghur, l'un des anciens rois de Perse, de la famille des Sassaniens. A la rigueur, ce fait ne paroîtroit pas dénué de vraisemblance, quoiqu'il y eût déja quatre ou cinq cents ans que ce Baharam fût mort, parce que les princes Orientaux, ayant ordinairement beaucoup d'enfans, laissent souvent une postérité nombreuse ? quelques-uns de leurs descendans règnent,

pendant que les autres menent une vie

obscure dans une condition privée.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de la noblesse & de l'origine de Bovié, il est sur au moins qu'il vivoit très-pauvrement, du métier de pêcheur, dans la province de Dilem, sur les bords de la mer Caspienne, lorsque ses trois sils Ali, Hassan & Ahmed entrerent au service de Mardavidge,

roi de leur pays.

Quelques historiens prétendent que ce Bovié sut averti de la grandeur où par-viendroient ses sils, par un astrologue qu'il avoit reçu chez lui, & auquel il dit qu'en songe il avoit vu un gros seu sortir de ses entrailles, s'élever jusqu'au ciel, puis se partager en trois, recevant par-tout l'hommage des peuples de la terre. Ce conte, assez semblable à celui que l'on a sapporté de Sébectéghin le Gaznévide, & démontré faux par l'impossibilité même de faire des prédictions sûres, sert au moins à faire connoître le génie crédule de ces nations, & les moyens dont la flatterie se servoit pour persuader aux princes que le ciel s'étoit occupé d'eux bien avant leur naiffance. Il ne seroit pas éton-'nant d'ailleurs qu'un pauvre homme, reçu chez un autre pauvre, cherchât à lui marquer se reconnoissance par quelques prophéties flatteuses, & que les sils instruits de leur prétendue destinée, tentassient tout pour en accomplir l'esset, &

parvinssent enfin à y réussir.

Ali, l'aîné des fils de Bovié, après avoir servi successivement sous Makhan, roi de Ghilan, & sous Mardavidge, roi de Dilem, entreprit des conquêtes pour son propre compte, dès qu'il se vit des forces assez considérables pour oser les tenter

avec quelque apparence de succès.

Continuant toujours d'exécuter le plan tracé par ses premiers maîtres, il ne cessa de faire la guerre aux Calises, qu'il ne les eût sorcés de faire la paix avec lui, en confentant à lui laisser conserver toutes ses conquêtes. Elles étoient considérables, puisqu'elles comprenoient la Perse, l'Irak & le Kerman. Il partagea ses nouvelles possessions avec ses deux freres. Il ne sut pas moins heureux contre les Dilémites; &, en peu de tems, il parvint à diminuer extrêmement leur puissance.

Mais il n'en étoit pas du produit de ces conquêtes, comme de celui que les Gaznévides avoient fait aux Indes. Ali avoit conquis de grands pays, s'étoit vu donner par le Calife le titre honorable d'AMADEDDOULAN, qui fignifie soutien de l'état; mais ses troupes manquoient d'argent, & il n'étoit pas en état de leur donner ce qu'il leur devoit de leur paye. Deux avanqu'il leur devoit de leur paye. Deux avanqu'il leur devoit de leur paye. Deux avanqu'il leur devoit de leur paye.

tures fort heureuses le tirerent d'affaire à

propos.

En se promenant dans le palais qu'àvoit habité Jacob qui avoit commandé
à Schiraz pour le Calise, il apperçut un
jour la tête d'un serpent par une lézarde
de la muraille. Il sit ouvrir à cet endroit
pour tuer l'animal; mais, quelle sut sa surprise, lorsqu'après les premiers coups de
marteau, on découvrit une cavité considérable qui rensermoit un grand trésor
en argent, en or & en pierres précieuses.
Il y avoit aussi un cosser avec de fort belles étosses. Cette découverte lui en procura une autre non moins agréable.

Le vieux domestique, commis depuis long-tems à la garde de ce château, étoit accouru avec les autres; &, quoiqu'il fut informé de tout, il seignoit d'être aussi surpris que les gens d'Amadeddoulat. Mais, comme il étoit un peu sourd, il entendit, à son arrivée, le prince qui demandoit une canne pour mesurer les étosses; &, saute d'avoir bien entendu & bien compris, s'imaginant que c'étoit pour le frapper, asin de lui saire déclarer ce qu'il pouvoit sçavoir concernant les richesses de Jacob, il se jetta à genoux, demanda grace, & dit qu'il alloit tout indiquer. En esset, il montra encore plusieurs autres

endroits qui rensermoient de grands cof-

fres pleins de richesses précieuses.

Alors le sultan se livra à tout ce que lui dictoit la justice & lui inspiroit sa générosité: il paya largement ses soldats, combla de présens ses officiers; &, n'ayant pas d'ensans, disposa dans la suite les choses de maniere que la succession passa à son neveu, sils de son frere Haffan. Il mourut après un règne de seize ans & demi.

### 

ROCNEDDOULAT, second fils de Bovié, & dont le nom étoit Hassan, possédoit déja un pays assez considérable, à la mort de son frere. Cette espece de surnom qui signifie la colomne de l'état, lui fut donné par le Calife Mostaksi. Comme la succession revenoit à son sils, il en prit possession au nom de l'héritier. Les guerres qu'il eut à soutenir contre les Samanides, ne furent pas les seuls événemens qui traverserent la tranquillité de son règne. Le trouble se mit dans sa famille. Son fils entreprit de dépouiller ses eousins: pour les secourir, il marcha contre ce fils ambitieux, qui marcha aussi contre lui. Mais ce prince, après avoir étonné son pere par l'étendue de ses forces,

ménagea sa paix, & vécut depuis avec lui en bonne intelligence : son règne fut trèslong; il mourut à l'âge de quatre-vingtdix ans.

#### 976. JAG

MOEZ-EDDOULAT, troisieme fils de Bovié, avoit d'abord le nom d'Ahmed. Quoiqu'il soit le troisieme dans la liste des princes Bovides, & que nous les fassions ici succéder à son frere Rocneddoulat, nous ne prétendons pas insinuer que son règne ne commença que l'an de J. C. 976. Car, comme il avoit eu pour sa part le Kerman & quelques autres provinces à la mort de son frere, il ne sit que joindre ses états aux siens; encore abandonna-t-il quelques possessions à ses neveux.

Le Kerman, que son frere aîné lui avoit laissé, ne lui offroit pas d'abord un établissement paisible. Il falloit le conquérir; il étoit défendu par les Califes, par un commandant habile. Cependant Moez-Eddoulat attaqua ce général avec tant d'avantage, qu'il l'obligea d'abandonner la campagne pour se retirer dans une de ses plus fortes places; il y sut bientôt

assiégé.

L'Emir Ali, c'étoit le nom de ce commandant, non moins généreux que brave,

ayant appris que l'on manquoit de vivres dans le camp des assiégeans, & que la famine commençoit à y faire d'assez grands ravages, touché du malheur des infortunés qui souffroient de cette situation, leur envoya la nuit du pain en assez grande quantité. Ce présent, d'abord suspect, n'excita que la défiance : on passa à un sentiment plus doux, lorsqu'on se fut afsuré que ces vivres étoient sort sains, & sur-tout lorsque plusieurs nuits de suite il eut fait la même chose. Mais, sa compassion ne prenant rien sur l'amour de ses devoirs, pendant le jour, il ne cessoit de faire des sorties & enlevoit souvent de petits corps à Moez-Eddoulat. Ce prince, surpris de se voir tout-à-lasois battu & nourri par la même main, envoya un officier à l'Emir Ali, chargé de lui dire ce peu de mots : « Si vous » êtes notre ennemi, comment usez vous-» de tant d'honnêtetés à notre égard; &, » si vous êtes notre ami, pourquoi nous » résistez-vous avec tant d'opiniâtreté » ? Ali répondit sagement : « Vous nous at-» taquez le jour, nous songeons à nous » défendre : vous nous laissez en paix la » nuit, nous ne voyons plus en vous que » des hommes malheureux, qui, à ce » double titre, ont des droits à notre » hospitalité, » Tant de grandeur toucha

Moez: îl leva le siège, en assurant Ali, que, quoiqu'il sût maître de tout le Kerman, il le verroit avec plaisir vivre & commander dans la place qu'il avoit si vaillamment & si honnêtement désendue.

Moez-Eddoulat passa ensuite dans le Khouzistan qu'il soumit, & alla faire le siège de Bagdad, où le Calife se trouvant avec peu de monde, sut reçu comme un ami qui vient apporter du secours. Ce sut alors que son premier nom d'Ahmed sut changé pour le second, qui se se le conde de l

signifie celui qui est cher à l'état.

On voit avec quelque peine que ce prince, qui jusqu'alors s'étoit conduit sagement, se livre dès cet instant à une ambition qui ne connut pas de bornes. Il dépose le Calife, en met un autre en sa place, pris aussi dans la famille des Abbassides; mécontent de son propre choix, il lui fait crever les yeux & le tient prisonnier; &, par de nouvelles conquêtes, possesseur d'une grande partie de l'Asie, il prend le titre d'Emir-Al-Omra, ou prince des princes sous les Califes.

Il paroît cependant que d'ailleurs il usa bien de sa victoire, & qu'après avoir réduit les Califes au spirituel, il ne se porta à aucun excès de violence contre

les peuples. Les historiens ont remarqué avec plaisir qu'il avoit été plus loin que les Califes Abbassides, à l'égard de la vengeance qu'ils tiroient des Ommiades. Car, ces premiers ayant sait d'abord maudire publiquement Ali & ses descendans; les Abbassides, à leur tour, sirent maudire les Ommiades; mais cette imprécation ne se saisoit que de vive voix. Moez-Eddoulat ordonna qu'elle seroit gravée dans les mosquées. La voici:

» Que Dieu maudisse Moavie, sils » d'Abou-Sosian, & celui qui a ôté la » terre de Fidek aux héritiers de Fatime, » & celui qui a empêché que l'on enter- » rât Hassan, sils d'Ali, auprès de Ma- » homet son aïeul, & celui qui a empê- » ché qu'Abbas ne sût mis au nombre de » ceux qu'Omar avoit marqués & dési- » gnés pour être légitimes prétendans au » Calisat, & que Dieu veuille bénir & » conserver en paix tous les habitans de » Bagdad. »

Mais, comme son usurpation l'avoit rendu odieux, & que les vrais sidèles souffroient intérieurement de voir le Calife réduit à une condition si triste, quelqu'un d'eux eut la hardiesse d'essacer cette inscription de la mosquée & d'y graver la suivante.

» Dieu

179

» Dieu maudisse ceux qui sont violence » à ceux qui sont issus de la maison du

» prophète. »

Cette imprécation tomboit directement sur l'usurpateur; cependant il ne paroît pas qu'il ait fait aucune perquisition à ce sujet: il mourut après un règne assez long.

- [ 965. ] · [ 45.

Quoique nous ne commencions qu'ici le règne de Fana-Khosrou, surnommé Adhad-Eddoulat \*, nous croyons devoir répéter que les trois fils de Bovié, ayant eux-mêmes conquis une très-grande étendue de pays, il faut regarder leurs règnes comme collatéraux, au moins pendant un assez grand nombre d'années; & la succession n'a lieu, entre les freres & même les neveux, qu'à l'occasion de quelques morts qui donnerent à la famille les moyens de s'étendre & de joindre un nouveau pays à celui qu'elle possédoit auparavant.

ADHAD - EDDOULAT, sils aîné de Rokn-Eddoulat, ayant été institué héritier, & déclaré son successeur par Imad-Eddoulat, joignit les états de son oncle à ceux qu'il eut de son pere, & devint

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, l'appui de l'état. An. Orient, Partie I.

ainsi le plus puissant prince de l'Asie. Outre les guerres qu'il eut à soutenir contre son cousin Izzed-Doulat \*, & qui le rendirent maître du Califat, on rapporte plusieurs traits de lui dont il ne nous est pas possible d'attester la vérité, mais que nous ne pouvons nous dispenser de rap-

porter.

Il avoit entre ses esclaves une fille assez jolie, & qui, s'accommodant peu de la contrainte assatique, trouva moyen de lier une intrigue secrette avec un soldat. Celui-ci eut le bonheur de trouver un trésor en poursuivant à la chasse un renard qui cherchoit à se réfugier dans un terrier. Comme ce trésor eût été moins en sûreté chez lui que dans le lieu où il étoit, le soldat se contenta d'en prendre une petite portion, & marqua le lieu afin de retrouver le reste au besoin. Sa maîtresse ne tarda guères à s'appercevoir que la fortune de son amant étoit considérablement augmentée: elle lui marqua d'abord de l'étonnement, ensuite de la curiosité: enfin elle sçut toutes les circonstances de son heureuse découverte. Cet événement lui parut très-propre à se concilier les bonnes graces de son maître, que son intri-

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, les délices de l'étate

qu'irriter contr'elle. Flattée de cette espérance, elle lui parla du trésor, & le mena elle-même sur les lieux. Le soldat n'avoit vu qu'une partie des richesses; lorsque l'on eut creusé plus avant, on trouva des caisses pleines d'or & de pierreries. Adhad-Eddoulat combla de biens les deux amans, & employa le reste du trésor à la construction de plusieurs monumens dont la magnificence & l'utilité ont également contribué à immortaliser son règne.

Moins ébloui que flatté de sa haute puissance, il résolut d'amener les Grecs à faire alliance avec lui, sans employer le secours des armes; pour réussir dans ce dessein, il sit passer à Constantinople un riche négociant de Perse avec les instructions convenables. En conséquence des ordres de son maître, celui-ci, après avoir, par ses présents, acquis quelque considération à la cour, demanda, com-me une faveur signalée, la permission de se construire une maison dans un des quartiers les moins fréquentés de la ville. Il n'essuya point de refus; &, dès qu'il fut maître du terrain, il y fit secrettement cacher un rouleau de parchemin, sur lequel il avoit annoncé prophétiquement

M ij

qu'aux tems où l'on étoit alors, il régneroit en Perse un prince redoutable à ses ennemis, & dont l'alliance seroit du plus grand avantage pour les Grecs: ce qu'il avoit prévu arriva. Les ouvriers qui fouillerent quelque tems après pour poser les fondemens de la maison, trouverent le rouleau, le porterent aux officiers de la justice; ceux-ci le remirent à l'empereur qui fut un peu ému de cette lecture. Simple & tout-à-la-fois superstitieux, il ajouta foi à cette prédiction, & crut que le peu de doutes qui pouvoient lui rester seroient aisément dissipés, par ce qu'il pourroit sçavoir du monarque de la Perse, dans quelques entretiens avec le marchand. Il le manda, & lui parla de son pays, de son prince; s'informa s'il étoit puissant guerrier, &c. &c. Le marchand soutint le rôle qu'il avoit commencé; il exalta les forces de son maître, & amena les choses au point que l'empereur lui envoya demander son alliance.

Adhad-Eddoulat reçut l'ambassadeur avec magnisicence; &, se servant des mêmes armes qu'il avoit commencé à employer avec les Grecs, il mit en œuvre toutes sortes de ruses pour les étonner sur sa puissance. On rapporte, entr'autres choses, qu'étant un jour à table avec l'am-

bassadeur dans un château près duquel étoit un sossé dont les grenouilles l'incommodoient beaucoup par leur croassement, il donna publiquement un ordre par écrit pour leur enjoindre de sa part de se taire. L'officier qui le portoit le jetta en esset dans l'eau, mais il avoit eu l'adresse d'y joindre une drogue propre à les endormir. Cet événement sit grand bruit, & les ambassadeurs ne pouvoient se lasser d'admirer & de vanter un prince qui, comme un autre Salomon, sçavoit parler aux animaux & s'en faire entendre.

Chéik-Sasi passoit un jour devant le palais d'Adhad-Eddoulat, pendant que ce prince, prenant le frais sur sa terrasse, s'y étoit endormi. Comme il assectoit de jouer le personnage d'un dévot très-zélé, & qu'en Orient, tout dévot veut assecter le rôle de résormateur, il se mit à crier avec une voix sorte: « Les gens qui dor, » ment quand il saudroit veiller, ne craim gnent-ils point la punition de Dieu penment leur sommeil? » Le prince, éveillé par le bruit, mais sans sortir de sa modération ordinaire, lui répondit: « Dieu » ne châtiera jamais ceux qui dormiront » quand vous veillerez pour eux. »

On lui attribue le rétablissement d'une ancienne ville de Perse, que l'on nomme

M iij

actuellement en persan Khair-Abad, ou

séjour de tout bien.

Adhad-Eddoulat laissa, en mourant, quatre fils, dont on va parler. Le premier régna à Bagdad, les deux autres eurent la Perse en partage, & le dernier s'en tint à la Caramanie.

Les guerres qui suivirent la mort de ce prince, n'offrent rien d'intéressant pour la curiosité du lecteur: ainsi nous allons passer

leurs règnes.

On trouve sous le règne de Magdeddoulat \*, huitieme prince des Bovides, que l'état commençoit à s'affoiblir par la mauvaise conduite du monarque & l'ambition de ses voisins. Séidar, sa mere, qui avoit eu la plus grande part dans l'admimistration pendant la vie du feu roi, ne montra pas moins de sagesse & de prudence pendant la minorité de son fils. En voici un exemple: Mahmoud, sultan des Gaznévides, lui envoya un ambassadeur pour lui demander, ou que l'on battît la monnoie à son nom dans tous ses états; ou que son nom sût publié dans toutes les mosquées, ou qu'on lui payât tous les ans un tribut; en cas de refus, il menaçoit de la guerre. La reine qui ne

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, le glaive de l'état.

vouloit ni sléchir, ni l'irriter par des refus marqués, lui écrivit: « J'ai toujours » eu, seigneur, la plus grande idée de » votre puissance & de votre courage; » j'en ai craint les effets pendant, la vie, » du feu roi mon époux, qui ne man-» quoit pas non plus de ces brillantes qua-» lités: mais, depuis que la mort l'a ena » levé, je n'ai pas eu les mêmes crain-» tes. Vous êtes trop grand, trop géné-» reux pour profiter de l'état de foiblesse » où nous nous trouvons. Vous sçavez » combien le sort des armes est incertain; "Une victoire de plus ajouteroit peu à vos triomphes; &, votre gloire seroit ternie pour jamais, si vous étiez battu par une veuve ou par un orphelin. "Cette lettre eut l'esset qu'en attendoit la princesse. Mahmoud se piqua de générosité, & n'entreprit rien contre les Bovides tant qu'elle vécut.

Mais, quand cette princesse sut morte, il prit les armes contre Magdeddoulat, qui, ne se croyant pas assez sort pour lui résister, vint se remettre entre ses mains. En le recevant, Mahmoud lui demanda s'il avoit lu l'histoire des rois de Perse, Magdeddoulat répondit qu'il l'avoit lue:

"Eh! connoissez-vous le jeu des échecs.

"— Je le connois. — Avez-vous jamais

"vu que deux rois soient ensemble avec

"égalité de pouvoir? — Non seigneur."

"— Que venez-vous faire ici, puisqu'il

"faut que l'un de nous deux soit esclave

"de l'autre, & qu'assurément ce ne sera

"pas moi? " Magdeddoulat, demeuré

consus & sans réponse, sut envoyé pri
sonnier dans la ville de Gaznah, où il finit
ses jours.

On ne trouve plus rien d'intéressant sur l'histoire des Bovides jusqu'à l'extinction de cette famille par les Selgiucides dont nous allons parler. La dynastie des Bovides avoit régné depuis l'an 933 jus-

qu'à l'an 1056.



#### ORIENTALES.



#### SOUVERAINS EN PERSE ET DANS LA SYRIE.

#### LES SELGIUCIDES.

OMME cette famille a joué le plus grand rôle en Asie, & qu'elle est d'origine Turque, nous allons dire en deux mots ce que les Orientaux rapportent de son ancienneté.

Il n'est que trop ordinaire de ne regarder comme Turcs que les peuples appellés aujourd'hui Ottomans, dont le siège principal est à Constantinople; c'est une erreur qui suit assez naturellement du peu d'attention que nous donnons à l'histoire de l'Orient. Les Tartares, les Igurs, les Khathaiens, les Mogols, étoient également Turcs d'origine. Voici comment Mirkond fait descendre ces derniers d'un des fils de Noé. Des trois enfans mâles qu'il donne à Japhet, l'aîné, selon lui, se nommoit Turc: cet aîné l'emportoit sur ses freres par des qualités éminentes. Il s'établit avec sa famille dans la province appellée depuis Turquestan, & laissa quatre fils. On dit même que ce sont ses loix, qui, corrigées & augmentées dans

la suite par Genghis-Khan, sont encore en

vénération chez les Mogols.

Les quatre fils de Turc furent les chefs d'autant de tribus, qui, avec le tems, en formerent vingt-quatre. Ce fut de l'une des quatre premieres que naquirent d'Ilindgé-Khan, à la quatrieme génération, les deux jumaux Tatar & Mogul ou Mogol, chefs des peuples qui ont porté leurs noms. Ce peuple naissant, se multiplia si prodigieusement avec le tems, qu'il en vint à remplir presque toutes les parties septentrionales de l'Asie, depuis l'Europe, où même il a pénétré, jusqu'à la grande mer, qu'il y est encore fort puissant, & règne même sous le nom de Mogol, dans la partie méridionale, confondu avec les peuples de l'Inde. Le récit de l'auteur de l'Histoire Généalogique des Tatars, que nous appellons Tartares, (Aboulgazi Bahadur-Khan; sultan de Kharisme,) s'écarte un peu de ce récit : nous allons rapporter son opinion en deux mots.

Selon lui, après que Noé sut sorti de l'arche, il partagea la terre à ses trois enfans. Kliam sut envoyé dans les Indes; Sem eut l'Iran (la Perse;) Japhet habita les vastes contrées au nord & au nord-ouest de la mer Caspienne. Après y avoir demeuré deux cents cinquante ans, il mourut en laissant huit sils. Turc 3 l'aîné, doué d'ut

esprit supérieur à celui de ses autres freres, sut choisi par son pere pour être le ches de la nation. Il inventa quantité de choses utiles, & vint habiter vers le pays

où sont aujourd'hui les Calmoucs.

Turc eut quatre fils; l'aîné, appellé Taunak, fut un grand & puissant prince. Le hasard lui procura la découverte du sel; il mangeoir dans un lieu dont la terre en étoit toute imprégnée: un morceau tombé à terre, relevé aussi-tôt, & porté à fa bouche sans trop de précaution, lui parut avoir un meilleur goût. Il fit volontairement une seconde épreuve; sûr de sa découverte, il fit creuser dans ce lieu, & introduisit un usage qui est devenu général. Ce qu'il y a de fingulier, c'est que les Chinois rapportent ce fait, revêtu des mêmes circonstances, excepté qu'ils en font honneur à Hoam-Ti, l'un de leurs plus anciens empereurs.

Sous les descendans de Taunak, les Tartares amollis par l'aisance & la bonne chère, commencerent à perdre la connoissance du vrai Dieu. Uniquement occupés des objets qui leur étoient chers,
on vit le fils se faire un Dieu de l'image
de son père; un mari, de celle de sa
semme; un pere sacrisser à son fils, une

femme à son mari.

Alindgé-Khan, que quelques auteurs

nomment Hindgé, descendant de Taunak, à la quatrieme génération, eut deux fils jumaux, Tatar & Mogul \*, dont sont descendus les peuples qui ont porté leurs noms.

Nous ne suivrons pas l'histoire de ces peuples dans ses détails, & les changemens de leurs migrations; mais nous en rapporterons dissérents traits, jusqu'à ce que nous soyons arrivés au tems des Selgiucides.

# An 209. avant J. C.]

Mété, que les Huns s'approprient comme le fondateur de leur monarchie, mais que les Turcs revendiquent à juste titre comme un des héros de leur nation, étoit monté sur le trône de son pere qui avoit régné sur une partie de la Tartarie. Il étoit né avec ce courage qui fait les héros; mais il ne s'en servoit que pour l'avantage de sa nation, qu'il avoit formée à la guerre & à l'obéissance par les épreuves les plus dures. Il les faisoit tirer sans cesse l'arc, & lancer le javelot; &, quand ils surent consonmés dans cet art, il exigea qu'ils tirassent à ses ordres sur leurs plus beaux chevaux,

<sup>\*</sup> Mogul & Mogol sont des corruptions de Mung'le, qui signisse triste, parce qu'en esset prince l'étoit beaucoup.

& ensuite sur leurs plus belles semmes. Ceux qui résissoient à ses ordres, étoient sur le champ punis de mort. On sent bien qu'avec de telles troupes il étoit sûr de tout vaincre. Une nation voisine, craignant de se voir quelque jour la victime de son ambition, augmentée par sa puissance, résolut de le prévenir & de porter la guerre dans ses états. Cependant, pour ne pas s'attirer sur les bras une nation voisine en rompant la paix, sans avoir au moins une apparence de prétexte, ils l'envoyerent prier de leur faire présent d'un cheval qu'ils lui désignerent, & qui étoit le meilleur de toutes ses écuries. Cette demande déplut à la nation : le conseil vouloit que l'on refusât; Mété sut d'un avis contraire, & envoya le cheval.

Cette condescendance entre des peuples farouches parut un acte de soiblesse; les Tartares, devenus plus insolens par ce
petit triomphe, lui demanderent, avec
plus de chaleur que la premiere sois, une
de ses plus belles semmes, La nation indignée vouloit courir aux armes: « A
» Dieu ne plaise, leur dit le prince, que
» mon attachement pour une semme m'a» mene au point d'exposer mes sujets à
» une guerre qui pourroit leur être su» neste. » Il sit partir la princesse. Les Tartares crurent alors que tout leur étoit per-

mis; ils lui demanderent un terrain; qui; quoiqu'en friche, faisoit partie des domaines de Mété. Après ce qui s'étoit passé, le conseil croyoit entrer dans ses vues & les prévenir, en consentant unanimement à céder le terrain demandé. Il n'en fut pas ainsi du prince: « l'ai cédé, leur dit-il, » mon cheval & ma femme, parce qu'ils métoient à moi, & que je dois des sa-» crifices à mon peuple. Mais, dans la » nouvelle demande de nos ennemis, je » vois que c'est ce même peuple que j'aime y qu'ils veulent affoiblir en le dépouillant » de ses biens; je dois prendre sa dé-» fense : que dans trois jours tout le camp » soit en armes. » On n'avoit pas coutume de lui désobéir. Ils tomberent comme la foudre sur les ennemis qui ne s'attendoient pas à cette réponse : toute la nation fut exterminée, & leurs possessions passerent aux Turcs qu'ils avoient cru pouvoir outrager impunément.

### \* [An 96. avant J. C.]

Le souverain de la nation des Turcs étoit mort en laissant deux sils, qui, tous deux, avoient dans ses états des charges considérables. L'aîné, qui avoit été nommé pour lui succéder, n'étoit pas à la cour lorsque son pere mourut; les grands le croyoient même malade : c'est pour-

quoi ils mirent sur le trône son jeune frere. Dès que cette nouvelle lui fut parvenue, il n'osa faire valoir ses droits; &, craignant, que son frere, ne voyant en lui un concurrent dangereux, ne cherchât à le faire mourir, il évita avec soin de se montrer. De son côté, le nouveau monarque n'eut pas plutôt appris la situation de son frere, qu'il lui fit dire qu'il étoit prêt à lui remettre la couronne: exemple de vertu & de défintéressement, ajoute l'historien, rare & admirable dans une nation policée, & plus encore dans une nation barbare. Les deux freres disputerent long-tems à qui ne régneroit pas; l'aîné s'en défendoit sur la délicatesse de son tempérament, l'autre soutenoit qu'il ne pouvoit régner légitimement qu'après la mort de son aîné. Cette dispute singuliere, & dont l'histoire fournit peu d'exemple, fut terminée à la gloire des deux princes. Le plus jeune descendit du trône, en obligeant son aîné d'y monter; & ce dernier donna à son frere la vice-royauté de l'Orient, avec de si grandes prérogatives, qu'il étoit en quelque sorte indépendant.

# An de J. C. 313.]

Liéou-Teung, l'un des princes Turcs ou Tartares qui aient dominé dans l'Orient avec le plus d'éclat, auroit pu de-

venir maître de toute la Chine, si sa conduite eût répondu aux zèle & au courage de ses généraux & de ses ministres. Mais ce prince, trop adonné à ses plaisirs, employoit à la construction d'un grand nombre de palais pour ses femmes, des sommes immenses qui étoient destinées à l'entretien des troupes & au soulagement des peuples. Quelques-uns de ses minis-tres qui n'avoient en vue que le bien de l'état, lui sirent des remontrances à ce sujet; mais aucun ne montra autant de courage dans cette occasion que Tchin-Yuen-Ta: « Les anciens princes qui s'é-» toient rendus recommandables par leurs » vertus, dit-il au prince, aimoient l'état » comme leur propre famille, & avoient, » par-là, mérité la protection du Ciel qui » les favorisoit & les cherissoit comme » ses enfans. Prince, c'est le Ciel que vous » abandonnez, qui vous a donné la sou-» veraineté sur vos sujets, pour en être » le pere & non le tyran. Il ne cesse de » protéger celui qui ne s'occupe que du » bien des peuples, comme il abandonne » le monarque qui ne s'acquitte pas de » ce devoir le plus essentiel du gouverne-» ment. Les anciens empereurs, & sur-» tout votre illustre pere, n'étoient pas » si magnifiques dans leurs habillemens ni » dans leurs palais; on ne leur en voyoit » pas

n pas un si grand nombre; ils n'avoient » pas des meubles si précieux; les reines » n'étoient pas vêtues si somptueusement. » Aujourd'hui, tous les malheurs affligent » vos sujets, & vous n'y remédiez pas; » est-ce là être le pere de votre peuple?» Le prince vouloit faire couper la tête à ce ministre; on le chargea de chaînes; mais, étant entré dans la salle où ce prince se divertissoit, & entourant de ses chaînes une des colomnes de l'appartement, il recommença à parler avec la même force, sans que personne osat l'interrompre. D'autres ministres, que cet exemple encourageoit, frapperent leur tête aux pieds du prince, & lui représenterent le zèle & la fidélité de ce ministre infortuné. Frappé de ce spectacle, le prince resta quelque tems dans le silence; la reine se joignit à eux, donna de grands éloges à la fidélité du ministre & à son zèle qui méritoit d'être récompensé. Lieou-Toung s'appaisa, écouta tout ce qu'on lui représenta sur ce sujet, & finit par dire qu'un ministre devoit respecter son prince, comme le prince devoit respecter le ministre.

#### ~~ [545.] of

On trouve, sous cette époque, une horde de Turcs, qui, sortis des environs du mont, An, Orient, Partie I.

Altai où ils travailloient aux forges, se jetterent sur les terres des Awares, & passerent vers l'Occident. Ces Turcs portoient beaucoup de respect au seu, à l'air, à l'eau & à la terre. Ils adoroient un Dieu qu'ils regardoient comme l'auteur de l'univers; ils lui sacrisioient des chameaux, des bœuss & des moutons; leurs prêtres prétendoient avoir le don de prophétie. Plusieurs autres religions s'étoient établies parmi eux: on peut même croire que le Christianisme y avoit pénétré d'assez bonne heure.

# **→** [569.] ✓

Sous le règne de l'empereur Justin, les Turcs envoyerent une ambassade à Constantinople, qui y sut très-bien reçue. Ce sut à la suite de cette ambassade qu'ils conclurent un traité avec l'empereur Grec, par lequel ils s'engagerent à le désendre en Asie contre ses ennemis. De son côté, sustin envoya un ambassadeur à seur souverain qui portoit le titre de Khan. Lorsque cet envoyé sut arrivé dans la Sogdiane, en descendant de cheval, il vit enir à lui plusieurs Turcs qui lui présentent du ser; il crut que l'on vouloit lui uire connoître que c'étoit une producon du pays; d'autres s'approcherent de ui & de toute sa suite, &t les sirent passer

par le feu: cet usage, qui s'est conservé long-tems, avoit pour objet de les purisier. Les Turcs prononcerent certaines paroles, sirent brûler quelques odeurs au son de plusieurs instrumens; ensuite, étant entrés dans une espece de sureur, ils sirent tourner l'ambassadeur autour du seu, asin d'éloigner de lui tous les malheurs. Le grand Khan reçut les Romains avec toutes sortes d'honnêtetés, & les mena avec lui dans une expédition contre la Perse.

### **\***[591.]

Hormouz ayant été défait par Baharam révolté contre lui en Perse, envoya à l'empereur Maurice un certain nombre de Turcs faits prisonniers dans le combat. Ils portoient une croix sur le front: ils apprirent à l'empereur qu'autrefois, & dans le tems que la peste ravageoit leur pays, des Chrétiens avoient engagé les semmes Turques de mettre sur le front de leurs enfans le signe de la croix pour les préserver de cette maladie; ce qui prouve que le Christianisme étoit dès-lors connu en Tartarie. Cependant on voit que les Turcs embrasserent la religion de Fo, si révérée aux Indes & en Chine.

On trouve que, peu après le tems dont nous parlons, ils eurent de rudes guerres à soutenir contre les Chinois; on voit même qu'ils remporterent sur eux des avantages considérables; mais, l'an 744, une partie de l'empire Turc, c'est-à-dire toute la domination du grand Khan, qui s'étendoit, à l'orient, jusqu'à la Chine, sut détruite.

On remarque dans leurs mœurs quelques singularités que nous allons rapporter.

Lorsqu'ils vouloient proclamer un Khan, ils l'élevoient sur une espece de paroi, le promenoient neuf sois en rond aux acclamations de toute la nation assemblée, le faisoient ensuite monter sur un cheval, lui enveloppoient le cou d'une pièce de soie, & le serroient si sort qu'ils sui faisoient perdre la respiration. Les premieres paroles qu'il prononçoit dans cette espece d'évanouissement, après qu'on lui avoit ôté cette étosse, étoient interprétées superstitiensement; & de-là on jugeoit de la durée de son règne.

La taxe ou l'imposition des tributs étoit indiquée par des hoches que l'on faisoit sur un bâton. Une stèche, dont la pointe étoit d'or, & sur laquelle on avoit mis une

e cire, annonçoit que cela se tdre du Khan, & qu'il falloit i. Les rebelles & les assassins de mort; les adulteres étoient milieu du corps, après avoir

exercé sur eux un traitement qui, en supposant qu'on leur eût laissé la vie, les mettoit hors d'état de retomber dans le même crime. Un œil crevé dans une dispute. étoit racheté par le coupable en donnant ou sa fille ou sa femme. Un voleur étoit obligé de donner dix fois autant qu'il avoit pris; il y a apparence qu'on leur infligeoit une autre peine lorsqu'ils se trouvoient hors d'état de satisfaire à celleci. Dans les funérailles, le corps étoit placé sous une tente; toute la famille se rassembloit & facrifioit des moutons & des chevaux que l'on exposoit devant le mort. On se coupoit sept fois le visage avec des couteaux, afin que le sang se mêlât avec les larmes. Quand la personne étoit morte pendant le printems ou l'été, on attendoit ordinairement, pour la mettre en terre, le tems de la chûte des feuilles; on en attendoit le retour, si la personne étoit morte en hiver. Le nombre des pierres que l'on plaçoit sur le tombeau, indiquoit le nombre des ennemis qu'il avoit tués. Ces funérailles étoient suivies de sêtes: on se paroit de ses plus beaux habits; &, dans ces occasions, un garçon obtenoit facilement une fille, lorsqu'il la demandoit en mariage.

Ce grand Khan qui régnoit en Orient, avoit pour vassal un autre Khan très-puis-

198

sant qui gouvernoit de ce côté; ce dernier étoit en correspondance avec les Grecs. Dans la suite, ils se révolterent, formerent un état indépendant, & contribuerent beaucoup à la chûte de l'empire des Sassaniens, derniere dynastie des anciens rois de Perse, & dont nous avons parlé précédemment.

### 657.]

Quelque tems après la fin de la dynastie dont nous parlons, les Tures éprouverent de grandes pertes de la part des Chinois. Cha-Po-Lo, leur Khan, qui, après avoir fait sa paix avec eux, avoit ensuite repris les armes des qu'il s'étoit trouvé en force, sut pris & amené à la Chine, où il fit un aveu fincere de ses torts: « Le seu empereur, dit-il, m'a » comblé de bienfaits, & j'ai pris les ar-» mes contre ses sujets; aujourd'hui, le » ciel à fait descendre sur moi sa colere : » puis-je me plaindre? Je sçais que, sui-» vant les loix de la Chine, je dois une place publique; » mourir dans » mais je demande d'être conduit au » tombeau du feu empereur, où, après » avoir demandé pardon à ses manes » & à la nation, je consens à souffrir la » mort à ses pieds. » Le cérémonial Chinois paroissoit s'opposer à cette espece

de grace: on délibéra, on consulta beaucoup; ensin on le conduisit au tombeau de l'empereur Tai-Tçung, où il sit sa réparation publique; mais on lui laissa la vie: il ne mourut que l'année suivante. On partagea toute la Tartarie en provinces, qui eurent chacune un commandant soumis à un gouverneur général qui relevoit de l'empereur de la Chine.

### → [705.] · [\*

Cependant les Arabes, qui, fous les Califes, s'étoient emparés de la Perse, pénétroient dans les provinces qui sont à l'orient. Catiba, leur chef, battit les Turcs près de Bokhara; se rendit maître de cette place, & y mit un gouverneur. Ce général ne fut pas plutôt éloigné, que la garnison Arabe fut passée au fil de l'épée; Catiba, obligé de revenir, fit le siége de la ville, la prit, & ne fit grace à aucun des habitans. Les Turcs, protégés par les Chinois, assemblerent une armée de deux cents mille hommes, composés de Turcs, de Chinois, de Sogdiens, &c. Elle fut entiérement défaite par Catiba, qui avoit fait de nouveaux progrès dans le Maouarennahar: peu après, il s'empara de Samarcande. La politique Chinoise, qui voyoit dans l'affoiblissement des Turcs un moyen de plus pour s'emparer de la Tartarie, s'opposa au départ du secours qu'ils demandoient, & que l'on étoit sur le point de faire partir; peu après, ils trouverent l'occasion de s'en venger: ils se liguerent avec les Arabes, & battirent les Chinois.

Cependant les Turcs, toujours repoufsés par les Chinois, & battus sans cesse par les Arabes, s'assoiblirent au point qu'ils abandonnerent une partie des provinces qui composoient l'empire du grand Khan, & passerent vers le Nord où ils se sortisierent; d'autres s'approcherent du Don & du Boristène; &, partagés en dissérentes hordes, ils surent connus sous les noms de Khozars, de Patzinaces, d'Uzes, & de

Turcs proprement dits.

La dynastie des Selgiucides, descendue des Turcs Hoei-Ke, vivoit paisiblement sous des tentes au milieu des campagnes, se retirant avec leurs troupeaux pendant l'été dans les pays les plus septentrionaux, &, pendant l'hiver, revenant dans ceux du midi, lorsque Mahmoud, sultan des Gaznévides dont nous avons parlé précédemment, entra, l'an 1002, sur les terres des Turcs pour secourir leur Khan. Ce sut dans cette expédition qu'il eut occasion de connoître l'un des chess de ces Turcs, appellé Mikhaël, dont les belles qualités le charmerent & lui sirent desirer

de l'avoir à son service. Son ministre n'étoit pas de cet avis, parce qu'il prétendoit que l'on devoit tout craindre du caractere remuant & du génie ambitieux des Turcs. Mahmoud n'eut point d'égard à ces remontrances; il força Mikhaël & ses freres de le suivre dans le Khorassan. Sur la fin du règne de Mahmoud, ils étoient déja devenus si puissans, qu'il reconnut, mais trop tard, sa faute, & mourut persuadé que ces Turcs seroient un jour les plus grands ennemis de sa famille. Mikhaël étoit fils de Seldgiouk, fils luimême d'un des plus grands capitaines de sa nation, & que l'on avoit surnommé l'Arc terrible. C'est ce Seldgiouk qui a donné son nom à toute la famille qui forma cinq dynasties dont nous allons parler.

1º Les Selgiucides de l'Iram ou de

Perse.

2º Les Selgiucides du Kerman.

3° Les Selgiucides d'Iconium ou de l'Asie Mineure.

4º Les Selgiucides d'Alep.

5º Les Selgiucides de Damas.





### SELGIUCIDES DE PERSE.

## ₩[1063.] **/**

THOGRUL-BEG, digne héritier des vertus de son pere, réalisoit de jour en jour par ses conquêtes, les pressentimens du ministre de Mahmoud & de Mahmoud lui-même. Il en étoit venu au point de ne plus craindre les Gaznévides, & de se trouver maître de Nischabour.

Le Calife Caiem-Bemr-Illah \*, ennemi des Gaznévides, accablé sous la puissance des Bovides, & croyant trouver dans les Selgiucides des désenseurs de sa liberté, leur envoya une célèbre ambassade pour les engager à venir secourir les Musulmans. Cette démarche imprudente augmenta l'orgueil des Turcs. Thogrul-Beg monta dans Nischabour sur le trône des Gaznévides, & sur reconnu roi par sa nation. Il donna des loix à tout le Khorassan, établit des gouverneurs dans les principales villes, & envoya à Bagdad un ambassadeur pour assurer le Calife qu'il alloit délivrer les Musulmans de l'oppres-

<sup>\*</sup> C'est-à-dire élevé par l'ordre de Dieu.

sion dans laquelle les Gaznévides les faisoient gémir. Il les désit en esset dans une sanglante bataille; alors le Calife lui envoya la patente, comme une signe de la souveraineté.

### **\***[1051.]\*\*

Après avoir battu dissérens peuples & les Grecs eux-mêmes, Thogrul-Beg marcha vers Ispahan, qui étoit entre les mains des Bovides: il désit leur sultan, & s'empara de la ville. Il avoit toujours disséré de se rendre aux instances du Calise qui le sollicitoit de se rendre à Bagdad; il paroît qu'il avoit formé le dessein de soumettre auparavant tous les pays voisins, asin qu'en arrivant dans cette ville, où la plûpart des rois Musulmans s'y rendoient, il n'en trouvât pas un assez puissant pour former un parti contre lui.

Il s'approcha donc de cette capitale des Musulmans, & vint camper à la porte du soleil. Le peuple, qui étoit toujours attaché au parti des Bovides, voulut prendre les armes contre les Selgiucides; mais il sut vaincu. Thogrul-Beg entra dans la ville, & sut revêtu de toute l'autorité: on lut son nom dans la priere publique après celui du Calife. Il marcha aussitôt contre quelques ennemis qui menaçoient au dehors, & les mit en suite.

### ₩[ 1057.] **₩**

Après cette victoire, Thogrul-Beg reprit le chemin de Bagdad. Il s'embarqua sur le Tigre, & se rendit par eau à la porte de Racca, où il monta à cheval. Lorsqu'il fut parvenu au palais du Calife, il mit pied à terre, & marcha, accompagné des Emirs qui le précédoient, sans armes. Le Calife étoit assis derriere un voile noir, comme il étoit d'usage, ayant sur ses épaules l'habit noir, nommé Bourda, & dans la main le bâton du prophète. En s'approchant du trône, Thogrul-Beg baisa la terre, & se tint debout pendant quelque tems; après quoi il monta vers le trône, suivi du premier ministre & d'un interprète. Il s'assit sur un autre trône: on lut ensuite l'acte par lequel le Calife le reconnoissoit maître de tous les états que le Dieu Très-Haut lui avoit confiés, & gouverneur de tous les Musulmans. On le revêtit de sept robes d'honneur qu'on lui mit l'une sur l'autre; on lui donna des esclaves des sept contrées différentes qui formoient l'empire des Califes; on lui couvrit la tête d'un voile d'étoffe d'or tout rempli de musc; ensuite on lui mit deux couronnes, l'une pour l'Arabie, l'autre pour la Perse. Le Calife lui donna une épée toute garnie d'or. Après cette

cérémonie, Thogrul - Beg retourna à sa place, & voulut baiser la terre; mais on l'en empêcha, & il baisa une seconde sois la main du Calise qui lui sit présent d'une seconde épée. Il les mit toutes les deux à sa ceinture; c'étoit la marque de l'investiture des deux états: on le proclama ensuite roi d'Orient & d'Occident. C'étoit ainsi que le Calise se vengeoit des Bovides, qui surent eux-mêmes vengés par la conduite que tinrent les Selgiucides, car ils ne traiterent pas mieux qu'eux les Calises: on en pourra juger par le trait suivant.

### ₩[1062.] A

Thogrul, qui avoit formé le dessein d'épouser la fille du Calife, la demanda à son pere, qui hésita, éluda & resusa. Honteux d'éprouver ce resus, & embarrassé sur les moyens de terminer cette affaire à son gré, il s'en ouvrit à son ministre qui lui traça la route qu'il suivit. Comme il étoit en quelque sorte maître de la personne du Calise, que ce chef des Croyans n'étoit plus qu'à la tête de la religion, que les revenus de l'état étoient entre les mains de Thogrul-Beg, il diminua insensiblement ceux du Calise, & le réduisit bientôt à une pension modique. Pour recouvrer son premier état, le Calise sut

obligé de consentir à ce que l'on demandoit de lui, & Thogrul-Beg obtint la princesse; mais il mourut peu de jours avant la célébration du mariage, & la princesse retourna vers son pere. Il avoit alors soixante-dix ans, & en avoit régné vingt-six. Les historiens rapportent qu'il étoit prudent, juste, vaillant, & sort réglé dans ses mœurs. Il ne manquoit pas d'assister aux cinq prieres prescrites par jour aux Musulmans, & jeûnoit tous les premiers & seconds jours de la semaine. Malgré cela, on voit bien que le grand respect qu'il assectoit de montrer pour le Calise, comme ches de la religion, n'étoit qu'un jeu de sa politique, pour arriver aux premiers degrés de la souveraine puissance.

### ~~ [1063.] A

ALP-ARSLAN, c'est-à-dire le brave lion, neveu de Thogrul-Beg, lui succéda, parce que celui-ci n'avoit pas d'enfant.

Dès le commencement de son règne, il sit arrêter le premier ministre de son oncle, convaincu de plusieurs malversations, & mit en sa place Nédham-El-Mouk, l'un des plus grands hommes de l'Orient, par ses connoissances, son amour pour la justice, & son goût pour les sciences & les lettres: nous en parlerons dans la suite.

Aussi vaillant que son oncle, il eut des

succès aussi marqués. Prêt à combattre contre les Grecs, il fit la revue de ses troupes. Il alloit réformer un cavalier d'une assez mauvaisse mine, lorsque l'officier lui dit que c'étoit un des hommes les plus courageux de sa troupe; & que, si l'em-pereur Grec devoit être fait prisonnier, il ne doutoit pas que ce ne fût par cet homme: Alp-Arslan le conserva en lui donnant même des marques de bienveillance. Les paroles de l'officier, ou l'assurance de la protection du souverain, enslammerent tellement le courage de ce cavalier, que, dans tout le combat qui fut terrible & long, il ne s'attacha qu'à la personne d'Omanus, (c'est ainsi que les Orientaux appellent Romain Diogènes,) & que sur le soir il s'en rendit maître. Il reçut des récompenses proportionnées à cette action d'éclat & décisive, car les Grecs lâcherent aussitôt le pied.

Lorsque l'on amena Romain au sultan, celui-ci descendit de cheval, lui frappa trois sois dans la main en signe d'amitié, & lui reprocha avec bonté de s'être resusé à la paix qu'il lui avoit sait proposer. « Mais comment pensez-vous » que je vais vous traiter? — Ou vous me » ferez mourir, ou vous me traînerez dans » vos états comme un captif, ou, ce que » je ne puis croire, vous me relâcherez,

» après avoir réçu de moi une rançon & ve des ôtages. » Ces réponses ne déplurent point au sultan qui lui rendit la liberté, à condition qu'il payeroit pour sa rançon un million de piéces d'or, & qu'il rendroit tous les prisonniers Musulmans qui étoient dans son empire. Après que le traité eut été signé de part & d'autre, Alp-Arslan sit monter l'empereur avec lui sur son trône, le conduisit ensuite sous une tente, où il lui donna des officiers pour le servir, & lui sit présent de dix mille pièces d'or. Il lui rendit tous les patrices qui avoient été saits prisonniers, après les avoir revêtus, ainsi que l'empereur, de robes fort riches, suivant la coutume des Orientaux. Il lui donna ensuite une garde pour le conduire jusques sur ses terres \*.

Koutoulmisch, son cousin-germain, s'étoit soulevé contre lui dans la province de Damégan. Alp-Arslan marcha contre

<sup>\*</sup> Mais, en arrivant, Romain Diogènes éprouva un tout autre sort que celui auquel il s'attendoit. Les Grecs avoient déja mis en sa place Michel Parapinace. Comme il vit qu'étant dépouillé de son autorité, il ne pourroit pas tenir son engagement avec le sultan, il lui envoya environ deux cents mille pièces d'or, qui lui restoient, en lui faisant part de son malheur. Peu après il sut arrêté: on lui creva les yeux: on l'enserma dans un monastere.

lui: on alloit en venir aux mains, lorsque, Koutoulmisch s'avançant à la tête de ses troupes, son cheval s'abattit sous lui, & le tua. Les révoltés demanderent aussitôt quartier; & le sultan eut égard à leur soumission, ce qui sit dire à un poëte; » Que le fultan; sans avoir rompu la pointe » d'une lance, ni fait seulement ployer » une pique, s'étoit ouvert la porte de » la victoire & de la paix. »

Il affiégeoit, dans un château très-fortisié, un gouverneur du Khorassan, qui cherchoit à se soustraire à sa domination. Le place étoit imprenable, & les efforts des assiégeans ne produisoient pas grandessesses. Sa grande piété l'aidoit à se consoler de ce revers : « L'homme, disoit-il, » qui s'afflige du mal qui lui peut arriver, » ne fait qu'ajouter une nouvelle peine à " la fienne; car, quoique la chose que l'on » appréhende arrive, ou qu'elle n'arrive » pas, le chagrin que l'on en prend n'y » apporte aucun changement ni en bien » ni en mal. ». Son ministre, qui n'avoit pas une philosophie si tranquille, avoit passé toute la nuit dans l'inquiétude; il fut très-surpris d'entendre le lendemain, dès la pointe du jour, battre la chamade, & d'apprendre que le gouverneur demandoit à capituler. On sçut que les eaux étoient venu à manquer tout-à-coup dans An. Orient. Partie I.

la place, & l'on ne manqua pas d'ent faire un miracle.

Les historiens rapportent encore un audence sur ce prince. Il alloit porter la guerre dans le Kerman; mais il se trouva manquer de vivres dans le grand désert qui sépare cette province, du Khorassan. Déja les troupes, qui ne marchoient qu'avec répugnance, commençoient à murmurer assez haut; une révolte générale alloit éclater, lorsque l'on découvrit un vieux château, qui ne paroissoit être autre chose que la demeure des bêtes farouches. Cependant le besoin sit naître l'espérance. On se livra à la recherche de tout ce qu'il pouvoit contenir, & l'on trouva heureusement une très-grande abondance de bled. Une pluie, survenue aussi à propos, procura le rafraîchissement dont on avoit besoin, & passa pour un second miracle. Il sit aussi la conquête de la Géorgie > ôta la liberté aux habitans, & obligea les grands de la nation à porter pour marque de leur servicude, au lieu de chaînes & de colliers, un ser à cheval pendu à l'oreille; ce qui fint cause que la plûpart d'entr'eux, pour n'être point exposés à cet affront, embrasserent le Mahométisme. Il restoit cependant un grand nombre de châteaux que l'on n'avoit pu réduire. AlpArlan laissa le soin d'achever cette con-

quête à son fils Malek-Schah.

Ce jeune prince assiégeoit le château appellé Miriam-Nischin, ou la demeure de Marie, à cause d'un monastere &c d'une église, dédiée à la sainte Vierge. On se préparoit à donner l'assaut, sofsque tout-à-coup il s'élevaune tempête furieuse; le Ciel se couvrit de ténèbres si épaisses, que l'on me pouvoir plus le voir. Le mal alla en augmentant. Un tremblement de terre ébranla la place & le camp, & fit croire aux uns & aux autres qu'ils étoient à leur dernier jour. Mais le dommage fut bien plus confidérable pour les assiégés. Il n'y avoit que des tentes tenversées dans le camp, au lieu que le château avoit perdu ses murailles & les fortifications. Auffi, lorsque le calme & le jour eurent dissipe la nuit & la srayeur, les Turcs, encouragés par cet avantage, s'avancerent vers la place, & s'en emparerent sans beaucoup d'essorts.

Pendant que ces choses se passoient en Georgie, Alp-Arslan, tout occupé de la conquête du Turquestan, qui étoit en quelque sorte le berceau de ses ancêtres, conduisoit une puissante armée vers le Gihon, & sut vingt jours à le passer avec ses troupes. Voulant d'abord s'assuré l'incomé quelques châteaux que pouvoient l'incomé

moder dans son passage, il en sit attaquer un où commandoit un Kharismien . nommé Yousouph, (Joseph) Kothual. C'étoit un homme intrépide: il se défendit vigoureusement pendant plusieurs jours; mais enfin il fallut céder, & la place tomba au pouvoir des Selgiucides. Le gouverneur, fait prisonnier, amené au sultan qui lui sit des reproches, auxquels il répondit avec beaucoup de sierté. Il sut aussitôt condamné à être attaché à quatre pieux & à perdre la vie. Alors Yousouph tira un poignard, & savança, après quelques paroles menacantes, pour se jetter sur Alp-Arslan. Ce prince, qui avoit beaucoup de force & d'adresse à tirer l'arc, empêcha qu'on ne l'arrêtât, & voulut lui-même lui lancer une slèche; mais il manqua son coup, & Yousouph, transporté de fureur, courut sur lui & lui enfonça son poignard dans le côté, comme il vouloit descendre de dessus son trône. On transporta, le prince sous une autre tente, & Yousouph fut assommé fur la place.

Sa blessure étoit mortelle; &, lorsqu'il se vit au dernier moment, il dit à ses savoris: « Je me ressouviens, mais trop » tard, de deux avis qui m'ont été don- » nés par un sage vieillard; le premier, de » ne jamais mépriser, personne; le se-

ii C

» cond, de ne point avoir trop d'estime » de soi-même, ni trop de confiance en » ses sorces. Je les ai négligés dans ces » derniers jours de ma vie. Le grand nom-» bre de mes troupes, que je confidérois » hier de dessus une éminence, me faisoit » croire que tout devoit me céder: au-» jourd'hui, présumant trop de mes for-» ces & de mon adresse, j'ai voulu tuer » moi-même, & empêcher qu'on n'arrê-» tât le gouverneur de Barzem. Je m'ap-» perçois maintenant que toute la puis-» sance des rois, la force & l'adresse des » trônes ne peuvent s'opposer aux décrets » éternels du destin, & je meurs par ma » faute. » Il récommanda son fils Malek-Schah à Nedham-El-Moulk, son visir, & sit prêter serment de sidélité à ses troupes pour ce prince. Alp-Arslan sur porté après sa mort dans la ville de Mérou dans le Khorassan, où l'on grava sur son tombeau: Vous tous qui avez vu la grandeur d'Alp-Arslan, élevée jusqu'aux cieux, venez à Mérou, & vous la verrez ensevelie sous la poussiere.

Ce prince, qui avoit été surnommé Saad-Ed-Doulet, c'est-à-dire le bonheur de l'état, avoit porté pendant neuf ans le titre de sultan. Il étoit brave, généreux, juste & doux; il s'acquittoit en bon Musulman de tous les devoirs de sa religion,

& faisoit de grandes aumônes. Sa taille & son regard lui gagnoient le respect & l'amour de ses peuples. Sa puissance en Asse étoit si considérable, qu'il avoit vu à sa cour jusqu'à deux cents souverains, ou sils de souverains.

# 1972.]

MALEK-SCHAH, troisieme sils d'Alp-Arsan, sut mis sur le trône par le conseil de Nedham-El-Moulk. Il sut aussitôt reconnu du Calife, qui continua de vivre dans un honorable esclavage, si s'on peut s'exprimer ainsi, car tout ce saisoit, dans Bagdad, au nom du Sultan, & le Calife

n'y entroit presque pour rien.

Au commencement de son règne, son oncle, gouverneur du Kerman, avoit pris les armes pour lui disputer l'empire. Les troupes du sultan marcherent contre le rebelle, qui sut vaincu & ensermé dans un château du Khorassan. Les soldats, devenus plus insolens par cette victoire, demanderent que l'on doublât leur paye: ils allerent jusqu'à faire entendre qu'ils pourroient bien mettre sur le trône l'oncle détrôné, si on s'opiniatroit dans le resus. Nedham-El-Moulk seignit de ne pas entendre cette menace, & les assura qu'il disposeroit savorablement le prince en seur faveur. Dès la nuit même, l'oncle du prince

219

périt par le poison; &, le lendemain, le visir vint trouver les troupes, en les assurant de la continuation de sa bonne volonté. Il continua, en s'excusant de n'avoir pu encore parler au sultan qu'il avoit trouvé plongé dans la plus vive douleur de la mort de son oncle, qui s'étoit huimême ôté la vie: ce trait de politique, barbare il est vrai en soi, eut tout l'esset qu'en attendoit l'habile visir. Les troupes n'ayant plus personne à opposer au prince, rentrerent insensiblement dans le devoir.

Tous les petits princes de la Syrie reconnoissoient Malek-Schah pour sultan, &
ne régnoient que sous son autorité. Il en
sut de même du règne de plusieurs Selsgiucides; mais souvent leurs généraux
chassoient ces princes de Syrie, & régnoient
en leur place: car telle étoit alors la
sorme de ce gouvernement. Les Emirs ou
petits princes, après avoir rendu quelques hommages au sultan, & s'être engagés à lui sournir des troupes & de l'argent, étoient indépendans dans leurs provinces. Le sultan ne prenoit aucune part à
leurs guerres particulieres. C'est à-peu-près
la sorme du gouvernement séodal qui a
occasionné tant de troubles en France.

**\*\***[ 1088.]

Après avoir passé une année à Bagdad,
O iv

où il avoit marié sa sille au Calise Moctadi-Billah, il entreprit le pélerinage de la Mecque. Ce voyage lui coûta des sommes considérables: il sit bâtir des bourgades, & creuser des puits dans le désert; porter des provisions en abondance, pour la subsistance des pélerins; distribuer aux pauvres des aumônes: ensin il abolit le tribut que les pélerins avoient coutume

de payer.

Par l'idée que nous avons donnée de la puissance de Malek-Schah, on doit concevoir que son empire étoit fort étendu. Son visir, qui s'intéressoit à sa gloire, prit occasion d'un petit événement pour en relever l'éclat. L'armée venoit de passer le Gihon, & l'on devoit payer tous les bateliers qui avoient été employés à ce passage; mais Nédham-El-Moulk, au lieu de leur donner l'argent comptant, comme il l'auroit pu sans déranger les sinances du sultan, donna à ces pauvres gens des rescriptions à prendre sur la ville d'Antioche, qui étoit à quatre ou cinq cents lieues. Cette conduite excita des murmu-

pauvres gens crioient tous que it leur sang. Le sultan écoute tes, & blâma la conduite de re. « Ce n'est pas, seigneur, lui nam-El-Moulk, pour retarder le t de ces pauvres gens, que je me

" suis conduit ainsi, mais asin que la pos-" térité apprenne que vous payez sur le " revenu d'Antioche les matelots de la " mer Caspienne, & que les bateliers du Gi-" hon admirent la grandeur de votre puis-" sance & l'étendue de vos états. " Cette réponse flatteuse sit beaucoup de plaisir au suitan; dès le lendemain, les bateliers surent payés, & cesserent leurs plaintes.

La seconde fois que Malek-Schah avoit entrepris de faire le tour de ses états, il lui arriva, vers la Syrie ou la Natolie, de s'écarter de ses gens dans une partie de chasse. L'empereur Grec, qui veilloit à la sureté de ses frontieres, s'étoit porté de ce côté avec un corps de troupes confidérable. Malheureusement pour Malek-Schah. il tomba dans une garde avancée: on le prit avec ses gens, mais sans le distinguer, parce qu'il n'avoit sur lui aucune marque de dignité. L'empereur Grec, sans voir ses prisonniers, ordonna que l'on en est soin. Le sultan, ignoré au milieu de ses ennemis, trouva le moyen d'en informer fon ministre. Celui-ci garda un profond filence sur cet événement; sit monter la garde autour de la tente du prince comme s'il y fût revenu: puis, prétextant une députation pour négocier la paix, il partit lui-même pour se rendre au camp de l'empereur Grec. Il sut reçu avec distinction;

&, comme les propositions qu'il faisoit paroissoient avantageuses, l'empereur, pour ne pas paroître le céder en générosité au sultan, sit venir les prisonniers de la veille; &, les rendant à Nédham-El-Moulk, il le chargea de les présenter de sa part au sultan, son maître. «Le présent » ne sera pas considérable, reptit le vi-» sir; ce sont les plus mauvais sujets de » l'armée. » Ils partirent cependant pour le camp des Selgiucides, où le visir se hâta de demander pardon au sultan de l'avoir traité avec si peu de respect, pendant que celui-ci ne cessoit de le combler d'éloges, & de lui jurer une éternelle reconnoissance.

## 1091.]

Il n'y a rien de si inconstant ni de si incertain que la faveur des grands. Les intrigues d'une femme perdirent ce ministre que tant de vertus & la plus belle administration devoient rendre éternellement cher à son maître. Le sultan avoit entrepris de faire passer à son fils la succession au trône, au préjudice d'un prince du premier lit, qui joignoit à l'avantage d'être l'aîné, toutes les vertus qui annoncent un beau règne. Ce dernier étoit fortement appuyé par le visir, qui servoit tout à la fois la justice & l'état. La sultane, ne pouvant pas traverser sa conduite, résolut de perdre sa personne. Elle ne cessa de le faire calomnier, & de le calomnier elle-même auprès de Malek-Schah, qui, trop foible, comme il n'arrive que trop fouvent aux bons princes, lui envoya dire qu'il étoit informé des détails de sa conduite, & que, s'il ne changeoit, il lui feroitôter le bonnet & l'écritoire: c'étoient les marques de sa dignité. Nécham-El-Moulk, irrité de cette menace par le sentiment de son innocence & le mépris qu'inspire une crédulité aveugle, oublia malheureusement ce qu'il devoit à son prince, & répondit à l'officier: « Lors-» que j'assurois à Malek-Schah la possession » tranquille des états de son pere; que je » soumettois les rebelles dans l'intérieur » de l'empire, & les ennemis au dehors; » que je mettois l'ordre dans les finances & » dans l'administration de la justice, il u me regardoit comme le plus ferme ap-» pui de son trône, & me rendoit justice. silt écoute actuellement des calomnies, & & me veut déplacer; mais mon bonn net & son écritoire sont tellement liés » à sa couronne, que la perte des pre-» miers entraîneroit la chûte de la seconde: s ces choses ne peuvent subsister les unes » fans les autres. » Cette réponse hardie, & malignement interprétée en la rapportant, irrita si fort le sultan, qu'il déposa

sur le champ son grand-visir.

Réduit à la condition de fimple particulier, Nedham-El-Moulk étoit à la suite de la cour, qui de Bagdad alloit à Ispahan, lorsque, sur la route, un assassin, aposté par la sultane, donna un coup de poignard à l'infortuné visir, & le blessa à mort. Il eut cependant assez de force encore pour écrire au sultan: «Grand monarque, j'ai » passé, à l'embre de votre autorité, une » partie de ma vie à bannir de vos états » la violence & l'injustice; j'emporte avec » moi & je vais présenter au souverain » maître de l'univers les comptes de mon » administration, les témoignages de ma » fidélité, & les titres de la réputation que » j'ai acquise en vous servant: ils sont » signés, ces titres, de votre main royale. » Le terme fatal de ma vie se rencontre » dans la quatre-vingt-treizieme année de » mon âge, & c'est un coup de couteau » qui en rompt le fil. Il ne me reste plus » qu'à remettre entre les mains de mon » fils la continuation des longs services » que je vous ai rendus, en le recomman-» dant à Dieu & à Votre Majesté, »

Tel fut le sort d'un ministre à qui Malek-Schah devoit la plus grande partie de sa gloire. Nédham-El-Moulk étoit en même tems un des plus sçavans hommes de son siècle, & sa maison, l'asile de tous les sçavans. Il sit sleurir les sciences; & cette protection qu'il leur accorda, rendit son nom célèbre dans tout l'Orient.

## 1092.]

Le sultan ne survécut pas long-tems à ce sage ministre: il mourut d'une indigestion violente, n'ayant pas encore trenteneuf ans. Il fut un des plus grands princes de l'Asie. Il aima la sincérité, la justice, la piété. Il fit régner l'abondance dans ses états, rendit les chemins libres & sûrs, punit sévérement les crimes, écouta toujours indistinctement les plaintes de ses sujets. Il sit construire un grand nombre de ponts, de canaux & de grands chemins pour la facilité des voyageurs. Il bâtit des hospices & des magasins. Il aimoit passionnément la chasse; mais tout ce qu'il y prenoit, il le faisoit distribuer aux pauvres. On rapporte qu'étant allé visiter le tombeau d'un saint personnage dans le tems que son frere lui disputoit la couronne, il voulut sçavoir quelle priere avoit fait son ministre. « J'ai demandé. » dit celui-ci, que Dieu vous accorde la » victoire sur votre frere. — Et moi, que » je sois vaincu, si mon frere est plus digne » de régner, repliqua ce prince. » L'empire de Malek étoit très-étendu; & on

faisoit la priere publique en son nom, des puis Jérusalem jusqu'aux frontieres de la Chine, & depuis l'Yémen jusques trèsavant dans le Nord. Il laissoit quatre fils, le plus jeune sut choisi par la sultane pour lui succéder.

La sultane, comme on l'a dit précédemment, avoit voulu, dès le vivant de son époux, faire assurer la couronne à son jeune fils. Cette mort, qui auroit pu déranger ses mes sures, n'en sit qu'accélérer l'esset. Elle obtins du calife Moctadi, que Mahmoud, âgé de quatre à cinq ans, seroit reconnu sultan dans tout l'empire. Les Califes étoient depuis long-tems accoutumés à ne rien refuser a mais on l'étoit aussi à ne pas trop respectent leurs volontés. Aussi Barkiarok, surnommé ensuite Rokneddin, ou la colomne de la teligion, se fit-il reconnoître sultan par le peuple d'Ispahan, siége royale de la mais son de Selgiucides de l'Iram. Nous n'entrerons pas dans le détail des guerres qu'il eut à soutenir contre son frere: tous ces beaux faits d'armes sont d'un très-petit avantage pour la morale, & l'on n'en vaut guères mieux pour sçavoir que quelques cents mille hommes s'égorgerent en Asie pour se donner un maître. Après bien des combats, Barkiarok étoit tombé au pouv voir de son frere; & l'on alloit le mettre à:mort ; lorsque Mahmoud mourur luimême de la petite-vérôle. Cet accident sauva Barkiarok, qui mit tous ses soins à bien régler ses états.

### ₩[1097.] ·K

Ce prince avoit donné la charge de grandvisir à Mouiad-El-Moulk, sils de Nédam-El-Moulk; mais, sur quelques soupçons, il erut nécessaire de l'en dépouiller. Depuis cet instant, ce ministre mit tout en œuvre pour susciter des ennemis à son ancien maître. Il parvint à faire prendre les armes à Mohammed, l'un des freres de ce prince, qui demeuroit dans l'Aderbidgiane. Cette entreprise réussit d'abord assez heureusement. Cependant Mohammed fut vaincu dans la suite, & Mouiad-El-Moulk fut fait prisonnier. Malgré les justes sujets de mécontentemens qu'avoit contre lui Barkiarok, surpris par ses discours artificieux & ses promesses de sidélité & de service, il lui rendit toute sa consiance, & le remit en faveur. It est dissicile de juger s'il se seroit rendu digne de cette grace: car il resta peu en place. Bar-kiarok, paroissant endormi dans sa chambre, entendit dans la pièce voisine quelques officiers qui s'entretenoient du gouvernement: il prêta l'oreille, & s'apperçut qu'ils blamoient sa trop grande facilité à se laisser soduire par de légeres apparen-

ces & des promesses trompeuses. «Les » princes Selgiucides, ajouterent-ils, ne » seront jamais vraiment souverains, que » quand ils sçauront se faire craindre & » se venger des outrages qu'on leur a faits. "Voyez ce misérable Mouiad qui méri-» toit les derniers supplices; il a, contre » toute espérance & contre toute justice, » obtenu la seconde place de l'état. » Barkiarok recouvra dans cet instant toute la rigueur dont on lui reprochoit de manquer; &, devenu cruel, peut-être par foiblesse, il commanda sur le champ que l'on fît venir le visir. Dès que ce ministre parut, il lui fit voler la tête de dessus les épaules; puis, la montrant aux officiers dont il avoit entendu la conversation? » Voyez, leur dit-il, si les princes de ma » maison ne sçavent se faire craindre, ni » se venger de leurs ennemis. »

Quelque tems après, Barkiarok tomba dangereusement malade. Comme il sentoit sa sin approcher, il sit prêter serment de sidélité à Malek-Schah, son sils, âgé de quatre à cinq ans, & lui donna pour Atabek, ou gouverneur, l'Emir Ayaz.

## \*[ 1105.] A

Le jeune prince ne jouit pas long-tems du sort que sembloient lui promettre les yœux de son pere & les sermens de l'armée. mée. Mohammed, son oncle, marcha contre lui, le désit, & le retint prisonnier. Il yeut d'ailleurs de grands troubles

dans tout l'empire.

Un de ces Bathéniens, ou Assassins, dont nous parlerons dans la suite, hommes pervers & cruels, qui, se jouant éga-lement de la religion & de la morale, en avoient infecté les dogmes des maximes les plus pernicieuses, & s'arrogeoient le droit de vie & de mort sur les souverains: un d'eux, dis-je, s'étoit emparé d'un château dans le voisinage d'Ispahan. Mohammed, informé de cette nouvelle, accourut avec son armée, & vint assiéger le châ-teau. Comme la nature & l'art avoient également concouru à sa sûreté, il en forma le blocus. En effet, le rebelle Ben-Attasch, étoit prêt à se rendre, lorsque le visir qu'il avoit sçu mettre dans ses intérêts, lui sit prendre courage en l'affurant qu'il alloit incessamment se défaire du sultan. Il avoit gagné le chirurgien qui devoit bientôt saigner son maître, comme il étoit d'usage à la fin de tous les mois. Celui-ci avoit consenti à se servir d'une lancette empoisonnée; mais heureusement le complot fut découvert. Un valet-de-chambre du visir en eut connoissance: il en parla à sa femme; celle-ci à un homme qu'elle aimoit. Ce dernier alla tout découvrir à

An, Orient, Partie I, P.

Mohammed. Ce prince, affectant la plus grande sécurité, fit appeller son chirurgien, & lui demanda de le saigner. Quand tout fut préparé, & que le traître lui alloit ouvrir la veine, Mohammed le regarda d'un œil si terrible, que ce misérable, troublé par l'idée de son crime, & effrayé par les regards du sultan, laissa tomber sa lancette, & avoua tout le complot. Le visir fut arrêté, & puni selon la grandeur du crime: on sit en quelque sorte grace au chirurgien, en ne le condamnant qu'à être saigné avec la même lancette dont il alloit se fervir pour son souverain.

Dès que l'on sçut dans le château que la conjuration étoit découverte, la plûpart de ceux qui s'y étoient retirés, se rendirent à discrétion, & les autres tomberent peu après entre les mains du sultan. Le Bathénien, qui s'étoit érigé en prophète, fut mis pieds & mains liés sur un chameau, & conduit en cet état à Ispa-

han, où il fut livré au supplice.

## A [1107.] 4

La multitude des petits princes qui s'étoient répandus dans les états du sultan, étoit alors si considérable, que cela devènoit une source intarissable de divisions & de querelles; &, comme Mohammed vouloit absolument s'en défaire, cela fut cause

qu'il ne les secourut pas contre les Francs qui s'établissoient alors en Syrie; d'autant mieux que ces Francs ne s'étoient emparés que des terres soumises aux Fatimites, dont le siège principal étoit en Egypte, & qui étoient ennemis déclarés des Califes. Beaudouin I étoit alors roi de Jérusalem: il avoit pris aux Fatimites, Ptolémais, autrement Akra. (Saint-Jean-d'Acre.) Tripoli étoit de même affiégée par les Francs. Beaudouin II étoit prêt à se rendre maître de cette place: l'Emir qui y commandoit, passa à Bagdad pour implorer le secours du Calife; mais il n'y reçut que des honneurs & quelques présens peu utiles dans la situation présente de ses affaires. Il se retira à Damas; & sa ville fut prise peu après.

Cependant Mohammed, réveillé par les succès des Francs, marcha contr'eux en Syrie: il en sut battu, & les battit à son

tour.

### **%**[1118.]**%**

Quelque tems après, le sultan, étant tombé malade à Ispahan, sit venir auprès de lui son sils Aboulcasem-Mahmoud, âgé de quatorze ans, & le déclara son successeur. Il l'embrassa les larmes aux yeux; lui mit sur la tête le tage, ce qui répond chez nous à la couronne, & lui ordonna de monter sur le trône. Mahmoud resusa

de le faire, en lui disant que ce jour n'étoit pas assez heureux pour commencer un règne: «S'il n'est pas heureux pour » moi, dit le sultan, il l'est pour vous; » & il mourut après ces derniers mots. Il étoit âgé de trente-six ans & quelques mois. Ses sinances étoient dans le meilleur ordre, puisque, sans rien devoir, il laissoit dans le trésor onze millions de pièces d'or, sans les bijoux & autres pièces précieuses qui pouvoient monter à pareille somme. Cependant il avoit, pendant son règne, fait grace à ses sujets d'une grande partie des impôts, & leur avoit sait rendre la justice avec le plus grand soin.

### \* [1119.] \*\*

Mahmoud ne demeura pas paisible possesseur du trône que son pere lui avoit laissé. Sandgiar, sils du sameux Malek-Schah, & qui pendant vingt ans, sous les règnes de ses freres Barkiarok & Mohammed, avoit été gouverneur du Khorassan, en apprenant la mort de ce dernier, se sit proclamer sultan, & s'avança à la tête d'une puissante armée dans l'Irak Persienne, où étoit son neveu Mahmoud. Les deux princes se rencontrerent, en vinrent aux mains, & l'oncle battit complettement le neveu. Ce dernier est même perdu tout ce qui lui res-

toit de l'empire, s'il n'eût envoyé un de ses visirs vers Sandgiar, pour traiter d'accommodement. Ce ministre conduisit l'assaire avec tant d'adresse, que la paix se sit à condition que Sandgiar seroit toujours nommé le premier dans la priere publique. On ajouta quelques autres articles, qui, en diminuant pour Mahmoud les titres de la souveraine puissance, n'en sirent réellement que le lieutenant-général des armées de son oncle.

Cependant ce qui lui restoit d'autorité lui sut ençore contesté; & il eut plusieurs guerres à soutenir contre quelques Emirs qui vouloient étendre leur domination.

Il eut aussi guerre contre le Calife Mostarsched \*, qu'il força dans Bagdad de lui demander la paix. De-là il vola à Samarcande, dont le gouverneur s'étoit révolté, & il rétablit l'ordre par sa présence.

#### **♣** [1131.] ♣

Il n'avoit pas encore vingt-huit ans lorsqu'il mourut, après un règne plus agité que brillant. Ce prince étoit généreux, bienfaisant; il ne souffroit point que ses officiers sissent aucun tort à ses sujets; il écoutoit avec plaisir les avis des gens sa-

<sup>\*</sup> Ce nom signisse, qui implore la direction ; qui cherche à marcher dans la voie droite.

ges, & les remontrances qu'on lui faisoit sur les fautes qu'il avoit pu commettre. L'amour des semmes & ses grandes dépenses pour la chasse, qui emportoient la plus considérable partie de ses revenus, ternirent un peu sa réputation. Ses chiens montoient environ à quatre cents, & avoient tous un collier d'or, & pour la nuit une couverture brodée d'or & de

perles.

MASSOUD, frere de Mahmoud, n'eut pas plutôt appris la mort de son frere, qu'il s'empara de Tauris. D'autres freres pritent les armes contre lui; & Sandgiar, son oncle, s'avançant avec une armée, prétendit saire reconnoître Thogrul, sils du sultan Mohammed. Massoud sut battu & obligé de consentir que la priere publique se sit au nom de Thogrul. Cependant la mort de ce prince le tira bientôt d'assaire; mais il eut encore un neveu à combattre, & tout son règne ne sut que guerres & que combats; & Sandgiar, plus grand homme que ses neveux, donnant l'action à toute cette machine, n'y paroissoit qu'autant qu'il étoit nécessaire pour ses intérêts.

Les écrivains rapportent avec édification l'action d'un marchand Persan, à laquelle nous allons donner place ici.

Toutes les guerres des princes Selgiu-

cides, soit entr'eux, soit contre le Calise, avoient fait négliger le temple de la Mecque, que l'on appelle Maison quarrée, ou Kaaba. Depuis long-tems on n'y avoit point envoyé de voile, & celui qui le couvroit alors étoit déchiré. C'est une coutume chez les Musulmans, de couvrix son toît d'un voile très-riche, que les princes y envoient; mais tous ceux qui régnoient alors n'avoit pas plus d'égard pour le temple que pour le Calife: la religion n'étoit qu'un prétexte, l'ambition faisoit tout. Un marchand de Perse, revenant des Indes, fit placer sur la Kaaba un voile de soie, dont le prix montoit à dix mille piéces d'or; en quoi il fut fort admiré de tous les vrais Croyans.

### **→**[1152.] **→**

Massoud, ayant fait un accommodement avec Sandgiar, demeura paisible jusqu'à sa mort, qui arriva cette année. Il aimoit extrêmement les sçavans & les gens pieux; mais les guerres & des libéralités excessives avoient épuisé son trésor; &, lorsqu'il mourut, les sinances étoient en fort mauvais état.

Avec lui finissent la grandeur & la puissance des Selgiucides dans l'Irak; & Sandgiar, qui gouvernoit dans les parties orientales, ne sut pas plus heureux. Les Turco-

P iv

mans, appellés Gozz, & Uzes par les Grecs du bas empire, se jetterent sur ses terres ; &, après la perte d'une bataille, ils le sirent prisonnier. Il mourut peu après s'être sauvé de cette captivité.

Mahmoud & Mohammed, princes de la même maison, prirent les armes, & conserverent ce qu'ils purent des vastes

états de leurs peres.

## **\***[1159.]\*\*

La mort de Mohammed rétablit la paix. Il avoit de grandes qualités que les troubles de sa famille ne laisserent qu'entrevoir. Il quitta la vie avec beaucoup de regret. Avant de mourir, il voulut voir encore ses armées, sa cour, ses trésors; & c'est après les avoir considérés qu'il dit ces paroles : «Comment est-il possible » qu'une puissance aussi grande que » mienne ne soit pas capable de rendre » le poids de mon mal plus léger d'un » seul grain, ni de prolonger ma vie d'un » seul moment? Malheureux celui qui ras-» semble tant de choses périssables, sans » s'attacher à celui dans lequel toutes cho-» ses se trouvent!»

## ₹ [1194.] Kh

THOGRUL, qui, à force de combats & de victoires, étoit parvenu à se procurer un

règne paisible, ne sut pas plutôt délivré de ses ennemis, qu'il se livra à toutes sortes de débauches. Enflé de sa prospérité, & endormi au milieu des plaisirs, il 'n'écouta plus ses principaux Emirs qui lui représentoient la nécessité de se tenir toujours prêt à repousser les incursions du sultan de Kharisme. Tous les esprits s'aliénerent: les Emirs écrivirent au monarque Kharismien, qu'il ne lui seroit pas difficile de surprendre Thogrul au milieu de sa cour. Ce prince ne négligea pas cet avis: il fit tant de diligence, qu'il se présenta aux portes de Bagdad, avant que Thogrul fût seulement informé de ses préparatifs. Il étoit alors noyé dans le vin. Cependant il prit les armes; mais, en voulant frapper un ennemi de sa masse, il en donna un si grand coup fur la jambe de son cheval, que cet animal s'abattit. On se jetta aussitôt sur lui, & on lui coupa la tête. Telle fut la fin de ce prince, qui, malgré ses vices, joignoit au courage des plus grands héros, le talent des plus excellens poëtes,

On rapporte qu'en courant à ce combat, il avoit récité ces vers d'un poëte Persan. « Aussitôt que de loin on vit la » poussière excitée par une armée qui s'a-» vançoit, la joie parut sur le visage de » mes soldats & de mes capitaines. D'un » seul coup de masse, j'ouvris le chemin » à mes troupes; & les esforts de mon » bras furent si violens, que, sans quitter » les arçons de ma selle, je sis tourner la » terre comme une meule de moulin.»

Avec ce prince fut éteinte la dynastie de Selgiucides de Pèrse, dont la puissance, sous les premiers sultans, s'étendoit depuis les frontieres du Turquestan jusqu'à l'Asse-Mineure. Lorsque nous aurons parlé des autres branches des Selgiucides, nous traiterons des Kharismiens, qui mirent sin à l'empire des Selgiucides, & ne laisserent pas les Califes jouir long-tems de la liberté qu'ils venoient de recouvrer.





#### SELGIUCIDES DU KERMAN,

#### APPELLÉS AUSSI C A D É R I T E S.

# **\*\***[ 1040.]

L qui fut peu considérable, étoit Cadherd, ou Carouk-Begh, petit-sils de Mikaël, sils de Seldgiouc. Ce gouvernement lui avoit été donné par son frere Thogrul-Begh, premier sultan des Selgiucides de Perse. Ce prince & ses neuf successeurs ont peu siguré dans l'histoire. Enveloppés de toutes parts par les états des Selgiucides de Perse, on ne peut guères les regarder que comme de simples gouverneurs, qui ont été honorés du titre de sultan, & qui n'ont eu d'autorité qu'autant que leur en laissoient les autres princes de leur maison.

CADERD, ayant pris les armes contre fon neveu Malek-Schah, soutint un des plus rudes combats qui se soient donnés en Asie: à la sin, il sut désait, pris & étranglé, ou, selon d'autres, empoisonné. C'est dommage que l'on ne sçache que cela d'un règne de trente-deux ans. On

#### ANECDOTES

ne dit rien de son fils, sultan Schah, qui

régna après lui.

Touran-Scha, qui monta ensuite sur le trône, gouverna avec la réputation d'un prince juste & sage. Son sils, qui sut aussi son successeur, sut au contraire emporté & cruel. Le pere avoit été béni de ses sujets: le sils en sut détesté; ils l'assassinerent. Leurs successeurs n'offrent rien de plus remarquable, jusqu'à l'extinction de cette petite dynastie, qui finit l'an de Jesus-Christ 1165.

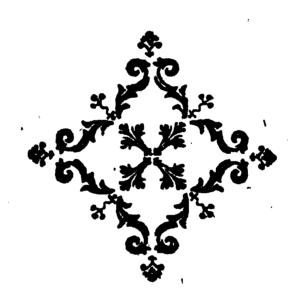

#### ORIENTALES.

237



#### SELGIUCIDES D'ICONIUM.

#### - 1074. JAG

COLIMAN, petit-fils d'Israël, fils de Seldgiouk, est le fondateur de cette dynastie. Il avoit reçu de Malek-Schah pour son partage, tous les pays au-delà d'An-tioche. Soliman entra dans l'Asie-Mineure, & enleva Nicée aux Grecs. Il en fit sa capitale; de-là, il envoyoit des partis jusqu'au Bosphore. Alexis-Comnène régnoit alors à Constantinople. Incommodé de ces courses continuelles, & ne pouvant pas les empêcher par la force, il fit un traité avec Soliman, & lui céda, en Asie, toutes les provinces qui sont depuis Laodicée en Syrie, jusqu'à l'Hellespont. Mais il eut des guerres à soutenir contre ses voisins; &, défait par un autre prince Selgiucide, désespéré, il se donna la mort pour ne pas tomber au pouvoir de ses ennemis.

Le bruit de sa mort s'étant répandu dans. l'Asie-Mineure, y causa de grands désor-dres. Tous les Emirs vouloient se rendre indépendans. Le plus puissant d'entr'eux, Aboul-Casem, s'empara de Nicée. Il sit bientôt des courses sur les Grecs, qui lui

opposerent tantôt la force, tantôt la ruse, au point qu'il ne put se resuser aux instances de l'empereur, qui l'engageoit à se rendre à Constantinople pour y conclure

la paix.

On sçait avec quel artifice & quelle astuce se conduisoient les Grecs de ces temslà. Alexis-Comnène, sur-tout, n'est pas traité par nos historiens d'une maniere trop savorable. Le trait suivant prouve que leurs accusations ne sont pas sans sondement.

Aboul-Casem sut reçu dans Constantinople avec toutes sortes de marques de distinction: on donna des sêtes & des jeux exprès pour lui en procurer le spectacle; courses, chasses, sestins, rien ne fut omis par l'empereur pour lui donner des preuves de l'amitié la plus sincère. Mais en secret il avoit fait équipper une petite flotte; il la fit avancer vers Nicomédie dont ons'empara, & où l'on bâtit une forteresse. Les vaisseaux qui venoient de ce côté, étoient arrêtés sans pouvoir se rendre à Constantinople; ensorte que l'Emir ne sçut rien de ce qui se passoit: il ne l'apprit qu'à son retour; &, ne pouvant s'en venger, il dissimula. Il fut même bientôt attaqué par un des Selgiucides de Perse; & l'empereur qui craignoit ce dernier, donna du secours à Aboul-Casem, mais seulement assez pour n'être pas entiérement désait. L'Emir, indigné de cette conduite, crut qu'il réussiroit mieux en se jettant entre les bras de Malek-Schah, celui-là même qui lui avoit déclaré la guerre: son attente sut trompée; ce prince le sit étrangler.

#### M[1092.] A

KILIDGE-ARSLAN, l'un des fils de Soliman, &, depuis la mort de son pere, retenu prisonnier, sut remis alors en liberté, à la grande satisfaction du peuple qui chérissoit dans ses maîtres le sang des Selgiucides. Ce prince se prêta aux vues de l'empereur Grec qui desiroit faire avec lui un traité contre quelques ennemis communs. C'étoit entr'autres Tzachas, gendre du sultan, & placé à la tête de la milice Turque, que ce prince avoit sait venir des pays situés vers la mer Caspienne.

Ces peuples, naturellement vagabonds, & qui ne trouvoient leur avantage que dans la guerre, habitoient sous des tentes aux environs des villes qu'ils avoient soumises, changeant souvent de demeures avec leurs troupeaux, & faisant de grands ravages dans l'empire Grec. Ceux qui s'étoient répandus dans la Syrie & dans la Palestine, ne cessoient de persécu-

ter les pélerins Chrétiens qui alloient à Jérusalem. Leurs cruautés & les révolutions fréquentes dans l'Orient, en même tems qu'elles faisoient craindre que l'on ne pût, dans la suite, visiter les lieux saints, faisoient espérer que l'on pouroit les affoiblir & leur opposer de solides établissemens. Tels furent les motifs qui engagere nt les princes occidentaux à passer en Orient avec de nombreuses armées, remplies de fanatiques & de gens sans aveu, aussi peu propres à vaincre qu'à user sagement. de la victoire. On arriva en effet à Constantinople sous la conduite de Pierre l'Hermite, qui, jouant le rôle d'un homme extraordinaire, avoit prêché cette expédition. On fut bientôt en Asie. Un corps d'Allemands & de Lombards, séparés des François, commit des cruautés horribles, & furent enfin massacrés. Les autres Croisés arriverent sur les terres de Kilidge-Arslan, & ne se conduisirent guères mieux.

#### - [1096.] A

On entreprit le siège de Nicée, capitale des états de Kilidge-Arslan. Cette ville, située dans la Bithinie, occupoit le milieu d'une plaine entourée de montagnes. A l'occident, un lac baignoit ses murailles & lui tenoit lieu de fortisications: de

de tout autre côté, on n'avoit rien négligé pour sa défense. Les Francs qui l'affiégeoient, faute de vaisseaux, ne pouvoient empêcher la communication du côté du lac; & des autres côtés, on brisoit leurs machines. Cependant, comme ils avoient battu à différentes reprises l'armée du prince Selgiucide; qu'ils avoient obtenu de l'empereur quelques bâtimens pour naviger sur le lac, qu'ils avoient, au moyen d'une machine nouvelle, sappé les murailles & fait des brèches confidérables; il y avoit tout à espérer pour la prise de la ville, l'orsqu'Alexis Comnène, ayant secrettement engagé les habitans de se rendre plutôt à lui qu'aux Francs, fit arborer sur les murailles le drapeau impérial. Il frustra ainsi les Croisés du fruit de leurs travaux, dont il profita seul. Les soldats, qui s'étoient attendu au pillage, murmurerent inutilement: les chefs reçurent des présens considérables de l'empereur, & se consolerent d'autant plus aisément de cette perte, que leur dessein n'étoit pas de s'arrêter dans l'Asie-Mineure; ils obtinrent seulement que l'on rendroit les prifonniers faits sur Pierre l'Hermite.

# ₩[ 1097.] **/**

En quittant la ville de Nicée, les Chrétiens avoient à passer des désilés dange-An. Orient. Partie I. Q

reux; &, comme s'ils eussent été en pays ami, ils se séparerent en deux bandes. L'une. battue par les troupes de Kilidge-Arslan, étoit près de succomber, lorsque Godefroi de Bouillon, qu'ils avoient averti de Leur danger, accourut avec l'autre corps d'armée. Les Chrétiens prirent bien leur revanche: ils défirent les Turcs, auxquels ils tuerent trois mille hommes; mais leur victoire leur en coûta quatre mille. Comme le sultan sçavoit bien que le dessein des Croisés n'étoit pas de s'établir dans son pays, ils se retira avec ses troupes, fit sortir d'Iconium tous les habitans avec leurs richesses, leurs femmes & leurs enfans, & les sit passer dans les montagnes. En esset, les Croisés ne sirent que passer, & se porterent en Syrie, où les appelloient les sollicitations des Califes d'Egypte, ennemis des Mahométans soumis au Ca-

Si les Chrétiens eussent été emporté, par un zèle moins aveugle; si, plus éclairés par les Grecs & par les connoissances du pays où l'on alloit faire la guerre, ils eussent sçu ménager les différens princes de l'Orient, & tirer parti de la division des Emirs, peut-être eussent-ils réussi plus heureusement. Mais ils ne connoissoient d'amis que les troupes qui portoient les croix à tout habit assatique étoit en-

nemi & proferit à leurs yeux : aussi s'attirerent ails sur les bras des troupes qu'ils n'auroient jamais eu à combattre. Nous venons de voir que Kilidge, persuadé que l'on ne vouloit pas s'emparer de ses états, s'étoit retiré avec ses troupes. Trop content d'être débarrassé des Croisés, il ne songeoit qu'à réparer ses pertes & à se maintenir contre la prétention des Emirs qui vouloient secouer le joug, lorsque tout-à-coup un corps de quinze mille Danois, dont le but étoit d'aller joindre les Francs en Syrie, crurent devoir faire la guerre indistinctement où ils se trouveroient : ils se jetterent sur ce qu'ils rencontrerent dans les états de Kilidge-Arslan. Ce prince qui avoit rassemblé des troupes, les surprit, les battit & les extermina entiérement.

#### \* [1100,] \*\*

Les Emirs qui gouvernoient l'Orient ne manquerent pas de profiter de l'embarras que causoient à Kilidge-Arslan les troupes Européennes: ils essayerent d'envahir quelques portions de ses états. Les Turcs, de leur côté, faisoient de grands ravages. Ce qu'il y a de singulier, c'est que les Francs, qui avoient assez à faire de se soutenir dans leurs nouvelles posses posses entreprirent de protéger & de dé-

fendre quelques-uns des ces princes. Ils battirent un Turcoman, qui inquietoit la ville de Malathie, où commandoit un Arménien nommé Gabriel: il avoit appellé à son secours Boëmon, établi à Antioche; ce dernier sut secouru à son tour par Baudouin, comte d'Edesse.

#### \* [ 1102.] A

Si, au lieu de traverser sans cesse l'Asie-Mineure où ils commettoient de grands dégats, pour se rendre en Syrie, le principal terme de leur voyage, les Croisés eussent pu s'embarquer, soit à Constantinople, soit à quelque autre port de l'empire Grec, pour se transporter directement à Saint-Jean-d'Acre, ou près de-là; il y a grande apparence qu'ils n'eussent pas perdu la millieme partie du monde qui périt dans leurs expéditions. Ils n'eussent eu de long-tems affaire avec Kilidge-Arslan, ni avec les Emirs de la Natolie; & ils seroient arrivés en bon état contre les puisfances qu'ils vouloient sur-tout combattre, puisque leur grand objet étoit de s'emparer des lieux saints. Ils auroient de plus ménagé l'amitié de l'empereur Grec, qu'un si grand passage de troupes ne pouvoit qu'indisposer, d'autant mieux que les Latins ne se conduisoient point avec la décence & la retenue de gens qui vont combattre pour leur Dieu, pas même avec l'ordre & la police qui s'observent dans les

troupes bien disciplinées.

Aussi, lorsqu'une nouvelle croisade, composée de deux cents soixante mille tant Lombards, que François & Allemands, vint à paroître en Orient, l'em-. pereur Grec & Kilidge-Arslan agirent de concert pour les ruiner. Raimond luimême eut part à cet affreux complot: les guides qu'ils avoient donnés conduisirent l'armée Chrétienne à travers des déserts où elle manquoit d'eau, & dans des endroits ou les Turcs avoient dressé des embuscades. Sept cents françois fucrent placés à l'avant-garde, & autant de Lombards à l'arriere-garde, pour repousser les Turcs qui attaquerent ensuite l'infanterie & tuerent environ mille hommes. Les Lombards furent accusés de lâcheté; mais personne n'osa prendre leur place: il n'y eut à la fin que le duc de Bourgogne, avec cinq cents cuitassiers, qui voulut bien s'y exposer. Il s'opposa aux Turcs avec tant d'habileté & de courage, qu'il ne perdit pas un soul homme. C'étoit après une marche si difficile que les attendoit Kilidge-Arslan, avec vingt mille hommes de bonnes troupes. Les Turcs assaillirent les Chrétiens, pénétrerent jusqu'à leur camp, où ils firent un grand carnage, & ne se retirerent que forcés de plier à leur tour par la résistance des Lombards & des François. Toute la journée se passa en attaques & en désenses toutes meurtrières. Les troupes de l'empereur Grec, qui avoient soutenu les Latins, s'étant, le soir, retirées dans un château, le reste de l'armée Chrétienne se débanda, laissant dans le camp leurs spères, leurs ensans & tout leur bagage. Les Turcs y arriverent aussitôt, violerent & massa-crent les semmes, allerent ensuite à la poursuite des Chrétiens, que l'épouvante empêchoit de se desendre. Cette journée coûta aux Croisés cent soixante mille hommes; le reste se sauva comme il put à Constantinople.

Peu de jours après, arriva Guillaume, comte de Nevers, parti de France avec quinze mille hommes, sans compter les semmes & les ensans. Après avoir passé le steuve Halys, ils s'étoient approchés d'une petite ville habitée par des Grecs, qui avoient été au-devant d'eux avec les évangiles & la croix; ce qui n'avoit pas empêché que leur ville ne sût prise & pillée. Cette indignité trouva bientôt sa punition. Kilidge-Arslan leur tomba sur les bras, les désit : sept cents Chrétiens

seulement se sauverent à Germanicopolis; & le comte de Nevers arriva seul à Antioche, où il sut reçu par Tancrède.

Peu de jours ensuite, le comte de Poitou, avec son écuyer, se rendit aussi à Antioche, après avoir vu périr ou disperser par Kilidge-Arslan une armée de soixante mille hommes, que lui & Welson, duc de Baviere, amenoient de France & d'Allemagne.

**\***[1107.]

Kilidge-Arslan, tranquille de la part des Chrétiens, tourna ses armes du côté de l'Orient; &, ses succès ayant d'abord répondu à ses espérances, il songea à se révolter entiérement contre le sultan de Perse, qui avoit été regardé jusqu'alors comme seigneur suzerain, parce que, comme on l'a vu, c'étoit en Perse que régnoit la principale branche des Selgiucides. Il fit supprimer le nom de ce prince de la priere publique, & y sit mettre le sien. Cette action indigna tous les princes de sa famille : les Emirs profiterent de ce trouble. On en vint aux mains: Kilidge-Arslan, abandonné par les siens, se jetta dans une riviere où il se désendit jusqu'à ce que, son cheval s'étant abattu, il tomba dans l'eau & fut noyé. On a vu par le peu que nous en avons dit, que

c'étoit un prince ambitieux d'étendre ses états, avide d'acquérir des richesses, intrépide dans les combats, vigilant & actif à suivre l'ennemi : peut-être aurionsnous tort de le taxer de cruauté dans le très-grand nombre de Chrétiens qu'il sit périr, puisqu'il ne voyoit en eux que des forcenés qui se jettoient sur son pays pour l'envahir, & qui y commettoient les plus grands désordres. Il avoit été quinze ou seize ans sur le trône.

SAISAN, l'un des fils de ce prince, ayant eu l'avantage sur ses freres, devint le plus puissant & sur le plus connu. Il eut plusieurs guerres à soutenir contre les Grecs. Nous trouvons que, dans une affaire ou ceux-ci avoient eu l'avantage, ils pousserent la ctuauté jusqu'à faire bouillir, en s'amusant, des enfans dans des chaudières. Tous les Turcs prirent le deuil, & allerent de ville en ville, criant par-tout vengeance.

Quoique, dans les différens combats, les affez variés, comme nt gagnoient de l'avanvoya demander la paix uivit lui-même de près it reçu, ainsi que les , avec toutes sortes de eur-promit de grandes doient observer la paix doient observer la paix

qu'ils paroissoient desirer. Le traité sut

signé le lendemain.

Pendant le séjour de Saisan, l'empereur Grec, informé de la conjuration que l'on tramoit contre ce prince, lui en sit part. Saisan partit aussitôt; &, au lieu d'accepter les gardes que lui vouloit donner l'empereur, il détacha seulement quelques-uns de ses gens, qui alloient devant pour s'informer de ce qui se passoit. Ceux-ci, gagnés par les rebelles, tromperent leur maître : il s'en apperçut 8 se fauva; mais, ne trouvant partout que des traîtres, il fut arrêté à Tyganium. On lui passa un fer chaud devant les yeux, pour lui ôter le droit de gouverner en perdant la vue, & on le conduisit à Iconium. Saisan avoua à sanourrice que sa vue n'étoit pas entiérement éteinte, & qu'il pouvoit encore distinguer les objets. La sultane, sa femme, en fut instruite; &, dans l'excès de sa joie, elle en sit part à d'autres : de bouche en bouche, le secret parvint jusqu'à Masoud, son frere, qui, s'étant emparé de l'autorité, le fit mourir pour n'avoir plus à craindre en lui un compétiteur.

**%**[1144.]**%** 

MASOUDI, vainqueur de son frere, mais

peu tranquille d'ailleurs dans la possession de ses états, avoit eu, pendant le commencement de son règne, de fortes guerses à soutenir contre les Grecs & les Musulmans voisins de l'Euphrate. Mais la perte d'Edesse, autrement Roha, enlevée au comte Joscélin par Emadeddin-Zenghi, roi de Mossul, avoit consterné les Francs de la Syrie, ranimé le zèle des Chrétiens d'Occident, & donné naisfance à une nouvelle croisade. L'empereur Conrad, & Louis VII, dit le Jeune, roi de France, excités par les discours de S. Bernard, se crosserent & se rendirent en Bithinie. L'armée de Conrad étoit composée de soixante-dix mille cuirassiers, de beaucoup d'infanterie, de cawalerie légere, & d'un grand nombre de femmes & d'enfans. Celle du roi de France avoit un pareil nombre de cuirashers & une infinité de troupes.

# **\***[1147.]

L'empereur Manuel & le sultan Mafoud, également mécontens de l'arrivée de ces Chrétiens, se réunirent pour les faire périr. Le prince Grec, en qualité de Chrétien, n'agissoit pas ouvertement; il laissoit faire le prince Turc; ensorte que ce dernier employoit la force, & l'autre se réservoit la trahison. Les guides de l'empereur Grec conduisirent Conrad par les chemins les plus difficiles, puis ils l'abandonnerent. Ils ne le quitterent que pour se rendre au camp des François, où ils affurerent Louis le Jeune que Conrad avoit battu les Turcs près d'Iconium, & qu'il n'avoit pas besoin de se cours. Les Allemands, harassés d'une marche pénible, égarés dans des routes inconnues, abandonnés des François qui les croyoient vainqueurs, surent aisément désaits par les Turcs; & la dixieme partie échappa avec peine. Conrad & sa suite regagnerent ensin le camp des François.

#### **M**[1148.] **M**

Conrad & le roi de France marcherent ensomble jusqu'à Philadelphie, d'où
Conrad partit pour Constantinople; &
le roi gagna les bords du Méandre, actuellement la Madrè. Les Turcs, après
avoir mis en lieu de sureté le butin fait
sur les Allemands, prétendoient disputer
le passage du sleuve: Louis les mit en
détoute, en sit un grand carrage, & continua sa route; il étoit d'usage de saire
précéder & suivre le gros de l'armée par
des corps détachés qui observoient l'ennemi. On décidoit ordinairement, avant
de partir, dans quel lieu on camperoit.

Un jour que Godefroi de Rancun commandoit l'avant-garde, on avoit choisi une haute montagne: il s'y rendit de bonne heure; mais, voyant qu'il lui restoit assez de tems pour aller gagner un autre lieu plus commode, il y marcha; croyant que l'armée l'y suivroit, sans qu'il fût besoin ou sans penser à l'en avertir. De son côté, le roi, qui se voyoit assez près de la montagne, ne se hâta pas de s'y rendre. Ainsi les deux troupes se trouverent à une assez grande distance l'une de l'autre. Les Turcs s'en apperçurent, & vinrent fondre sur le gros de l'armée. Le combat fut très-sanglant; la plus grande partie des François y périt: neureusement le roi gagna l'avant-garde, & se rendit à Antioche avec la reine Eléonore.

# ~~ [1155.] M

Non-content d'avoir battu les Chrétiens à leur passage dans ses états, Massoud alla les attaquer en Syrie, où il leur prit plusieurs places. De retour dans ses états, & sentant sa sin prochaine, il partagea ses possessions entre son sils Kilidge-Arsan II, son gendre, & quelques princes avec lesquels il étoit lié d'amitié. Il mourut peu après, & son sils lui succéda en prenant le surnom d'Izzeddin.

# ₩[1156.] M

KILIDGE-ARSLAN II, croyant pouvoir profiter de l'éloignement de l'empereur Manuel-Comnène, occupé en Italie, s'empara en effet de quelques places; mais la suite ne sut pas heureuse: il sut battu par les Grecs & obligé de demander la paix. D'un autre côté le sultan, Noureddin \*, étant entré dans ses états, lui enleva plusieurs places.

Quelques circonstances l'ayant encore forcé de se déterminer à la paix, il vint conclure lui-même à Constantinople. L'empereur le reçut avec beaucoup de magnisicence, sit de grandes réjouissances, & le renvoya avec des sommes considérables. Cet argent-là servit à faire la guerre

aux autres princes de sa famille.

Ses succès l'ayant rendu plus puissant, sa puissance le rendit injuste & parjure. Il viola le traité fait avec l'empereur. Mais, excepté la mauvaise soi, que bien des potentats n'ont pas toujours regardée comme un vice en politique, Kilidge-Arsan II étoit un grand homme. Estropié de tous ses membres, & obligé de se faire traîner sur un char, son activité & sa vigilance, entretenues par une ambi-

Lumiere de la religion,

ANECDOTES:

tion démesurée, réparoient en lui ces in-

#### Mar. [1176.]

Il avoit fait à l'empereur quelques propositions de paix, que les plus sages conseil-Îers étoient d'avis que l'on acceptât. Les courtisans suivoient le sentiment du prince. qui vouloit la guerre : ce parti l'emporta. On répondit à l'ambassadeur de Kilidge-Arslan que l'empereur iroit lui rendre réponse à Iconium. Cette menace n'esfraya pas le sultan, mais le sit tenir sur ses gardes: il plaça des troupes dans les défilés où les Grecs devoient passer. Manuel-Comnène s'y engagea indiscrétement. On étoit alors au mois de Septembre. Jean & Andronie, fils de Constantin, alloient à la tête de l'armée avec leurs troupes. Ils étoient suivis de Macroducas Constantin, & de Laperdas Andronic: à l'aîle droite étoit Baudouin, beau-frere de l'empereur, à la gauche, Macrozome Théodore; ensuite venoient les bagages, toutes les machines, & les valets de l'armée. Andronic - Constostéphanus fermoit la marche. Les premieres cohortes passerent heureusement les défilés, l'infanterie ayant délogé les Turcs de leur embuscade : le reste de l'armée auroit eu le même bonheur, si les Grecs n'avoient

pas tant tardé à suivre; ils laisserent aux Turcs le tems de se rallier. Kilidge-Arslan les arrêta, mit en déroute le corps que Baudouin commandoit; &t ce prince, qui s'étoit jetté dans le plus épais des Turcs, fut tué sur la place. Les Grecs se trouverent ensermés de tous côtés, sans pouvoir faire un pas ni en avant ni en arriere; découragés même par l'impossibilité de la retraite, ils se laisserent égorger sans résistance: ils le surent encore bien davantage, quand ils virent la tête d'Andronic-Batuze au haut d'une lance portée par les Turcs. L'empereuz consterné restoit en silence, ne sçachant quel parti prendre: tous ses efforts devenoient inutiles; le nombre des Turcs augmentoit à chaque instant : il permit à chacun de se sauver; &, demeuré seul avec un petit nombre des plus braves attachés à sa personne, il essaya de se faire jour à travers les ennemis, mais il fut repoussé. Les dangers & les obstacles croifsoient de vallées en vallées. Un ouragan épouvantable, qui remplissoit l'air do poussiere & de sable, augmenta encore la confusion. Les Grecs & les Turcs, au milieu de cette obscurité, s'égorgeoient sans se voir & presque sans se connoître. Tonte la vallée n'étoit plus qu'un affreux monceau d'hommes & de chevaux culbutés & entassés les uns sur les autres. Le spectacle le plus affreux succéda à cet horrible désordre : les mourans, ensevelis sous les corps de ceux qui avoient été tués, demandoient un secours que personne n'étoit en état ni dans la résolution de leur donner. L'empereur, sans gardes & accablé de fatigues, s'étoit retiré sous un arbre où un soldat vint lui remettre son casque sur la tête. Il sut apperçu par un Turc qui accourut pour le faire prisonnier: Manuel-Comnène, d'un éclat de lance qu'il tenoit à la main , lui décharge un coup sur la tête, & le jette à ses pieds. Les Turcs arrivoient en foule vers lui; mais il fut débarassé par dix de ses soldats. Il sortit enfin de ces gorges, & regagna l'avant-garde. On appréhendoit tout, le lendemain, de la part des Turcs, lorsque, dans le tems que l'on s'y attendoit le moins, le sultan envoya à l'empereur pour lui offrir la paix: il se contenta d'ajouter aux anciennes conditions, que l'on feroit démolir deux places qui lui portoient ombrage.

L'empereur Grec, n'ayant pas tenu les conditions de la paix, se trouva de nouveau exposé à la guerre. Le sultan sit marcher contre lui son Atabek; ce qui répond à la place de gouverneur du prince. Cet Atabek, voulant aller secourir un corps

157

the Turcs de l'autre côté d'une riviere qu'il n'avoit pu traverser avec sa troupe, parce qu'elle n'étoit pas guéable, prit son bouclier, dont il se servit comme d'une barque, tenant son cheval de la main gauche, & de la droite son sabre qui lui servoit de gouvernail. Il arriva heureusement à l'autre bord du sleuve. Mais la suite ne répondit pas à un commencement si heureux: victime de son courage, il suite tué à la tête de ses troupes, dont une grande partie sut noyée dans le Méandre.

#### M[1192.].

Le sultan que nous avons vu si redoutable à la tête de ses armées, devint, dans sa vieillesse, le jouet de ses ensans. Il s'étoit dépouillé de ses états en leur faveur, dans l'espérance de passer en paix le reste de ses jours au milieu de sa famille, & ne s'étoit réservé que le titre de Sultan: c'étoit encore trop pour ses enfans qui y aspiroient, & qui n'attendoient que sa mort. L'un après l'autre, ils se saisirent de sa personne, chacun voulant qu'il le reconnît pour son successeur; ensuite, abandonné par eux, il mourut en allant à Iconium. Il laissoit dix fils, qui tous avoient un assez grand domaine; mais la même ambition qui les avoit rendus si criminels envers An, Orient, Partie I,

leur pere, ne leur permit pas de vivre entr'eux en bonne intelligence; ils eurent fans cesse les armes à la main.

KAIKHOSROU, demeuré maître d'Iconium, régna dans la Lycaonie & dans la Pamphilie; &, quoique ses freres prissent tous le titre de Sultan, c'est son nom que l'on trouve dans la liste des sultans d'Iconium, parce que ce sul lui qui demeura maître de cette ville. La plus grande partie de son règne se passa en guerres contre ses freres.

#### **%**[1206.]

Les Latins étoient maîtres de Constantinople, & l'empereur Grec retiré à Athalie, y imploroit le secours des Turcs contre eux, & sur-tout contre Lascaris, son gendre, qui venoit de sonder un empire à Nicée. Gaïateddin, l'un des sultans, ayant levé des troupes, sit sommer Lascaris de rendre à son beau-pere les terres dont il venoit de s'emparer, Lascaris ne répondit qu'en se mettant en campagne. Aussitôt le sultan s'approcha d'Antioche, sur le Méandre, espérant que la prise de cette place lui faciliteroit la conquête du reste de l'empire Grec; les deux armées se trouverent bientôt en bataille: Lascaris avoit seulement mille çavaliers, dont huit cents étoient Latins,

Le sultan avoit une armée de vingt mille hommes; mais le lieu étoit si étroit, qu'une partie de son monde lui devenoit inutile. Les huit cents Latins qui étoient tous hommes d'élite, fondirent & pénétrerent jusqu'à l'arriere-garde. Le sultan rallie ses troupes, & investit les Latins de toutes parts; il en sit un grand carnage & mit toute l'armée Grèque en fuite. Il cherchoit par-tout Lascaris: aussitôt qu'il l'apperçut, il lui porta un coup qui le renversa de cheval. Lascaris tira son épée & combattit à pied; il s'attacha sur-tout aux jambes du cheval de son ennemi, & le fit tomber: sautant aussitôt sur le sultan, il lui coupa la tête qu'il sit mettre au bout d'une lance. Les Turcs prirent la fuite, Lascaris entra dans Antioche, fit la paix avec eux & emmena son beaupere à Nicée.

#### **%**[1219.]

Après quelques guerres qui ne nous offrent rien de considérable, Kaïkhosrou mourut de consomption : ses enfans étoient trop jeunes pour lui succéder.

ALAEDDIN-KAIKAOUS, son frere, fut tiré des prisons par les soldats, & reconnu sultan en sa place. On ne sçait presque rien de son règne, que l'indication de quelques guerres sur lesquelles.

Rij

on n'a pas de détails. Il étoit de retour dans ses états, & s'occupoit des sêtes qu'il donnoit à ses Emirs à l'occasion de ses grandes conquêtes, lorsqu'en 1235, il tomba malade d'un flux de sang, & mourut

en deux jours.

Ce prince, auquel, selon Aboulféda, on donnoit le titre de Souverain du monde, fut un des plus grands princes de sa famille. En montant sur le trône, il établit des loix, étendit les bornes de son empire, se sit craindre & respecter de ses voisins, autant qu'il étoit aimé de ses sujets. Il étoit brave, modéré dans ses passions, sévère envers ses Emirs & ses domestiques, auxquels il ne passoit rien; exact observateur des loix, &, à cet égard, d'une inflexibilité qui le rendoit quelquefois cruel. Il réunit sous sa puissance plusieurs petites provinces qui avoient été jusqu'alors autant de démembremens de l'empire des Selgiucides. Mais cet empire, parvenu sous son règne au plus haut degré de puissance, tomba après sa mort, languit quelque tems, & fut enfin détruit.

#### M[1240.]

GAIATEDDIN-KAIKHOSROU, son fils, avoit été reconnu en sa place. Après avoir eu quelques demêlés avec les Ajou-

bites, ou parens de Saladin, dont il sere parlé lorsque nous en serons à l'Afrique, il retourna mettre le calme dans ses états. Un Turcoman nommé Baba, fanatique ou fripon, peut-être l'un & l'autre, mais se disant prophète, préchoit, dans les environs d'Amasie, une nouvelle doctrine. Le peuple, toujours avide de nouveauté, accouroit en foule sur ses pas. Devenu chef d'une troupe de six mille cavaliers & d'un corps assez considérable d'infanterie, il couroit de côtés & d'autres, & faisoit mainbasse sur tous ceux qui n'adoptoient pas cette maxime: «Il n'y a pas d'autre Dieu » que Dieu, & Baba est son prophète (\*). » Il égorgea un grand nombre de Musulmans au château de Mansour, à Samosathe, à Malathie & ailleurs; il battit même le sultan en plusieurs rencontres, dans le tems qu'il étoit à Amasie. Kaikhosrou leva une nouvelle armée, dans laquelle étoient plusieurs Francs. Les Musulmans, que leurs défaites précédentes incommodoient, n'oserent en venir aux mains avec

Ring

<sup>\*</sup>On voit qu'il avoit voulu s'approprier, en changeant le nom, la formule recommandée par Mahomet, & la plus sacrée de la foi Musulmane.

La ilahe ili Allah, Mohammed résoul Allah. (Non Deus nisi Deus, Mahometa legatus Dei,) que nous rendons en françois par, Il n'y a de Dieu que Dieu, & Mahomet est son prophèté.

les sectaires; mais les Francs, dont l'indidignation augmentoit encore le courage, se jetterent sur eux, & les passerent au sil de l'épée. Baba, & Isaac, le plus zélé de ses disciples, eurent la tête tranchée.

Kaikhosrou eut souvent à prendre les armes pour repousser les Mogols qui s'étoient avancés jusqu'en Arménie. avons déja vu qu'il avoit des Francs parmi ses troupes. On rapporta que sept cents des leurs donnerent la chasse à soixante mille Mogols: aussi cette journée sit-elle prendre la plus grande idée de leur courage & de leur valeur. Un Raimond de Brunduse, & un autre Raimond de Gascogne, faits prisonniers par les Mogols, furent destinés à combattre l'un contre l'autre, afin de donner à ces barbares un speçtacle aussi neuf que curieux, en leur montrant comment se battoient les Francs. Ces deux gentilshommes, indignés d'un traitement qui les réduisoit à la condition des gladiateurs Romains, se jetterent sur les spectateurs, & en tuerent chacun plus de trente avant de tomber fous leurs coups,

#### \*\* [ 1244. ].\*\*

Ce prince mourut au milieu des guerres qui ne cesserent d'affliger son règne. Il avoit du courage, mais il étoit trop adonné au vin & à la débauche. On voit, par une médaille ou monnoie qu'il avoit fait battre, & que l'on conserve encore au cabinet du roi, qu'il prenoit le titre de trèsgrand Sultan, l'appui du monde & de la

religion.

Azzeddin-Kaïkaous, son fils & l'aîné de ses freres, lui succéda; mais il eut la guerre à soutenir contre eux & contre les Mogols. C'est à la suite de ces désastres, qu'une horrible famine ravageant le pays, les chiens, les chats, les cuirs bouillis, les cadavres servant de nourriture, on vit une mere, dans la rage du désespoir, jetter son enfant dans un four, & l'en retirer ensuite pour le manger.

# 1278.]

Cependant les Mogols, dont il serz parlé dans la suite, s'avançant toujours vers l'Occident, se rendirent maîtres des états de Kaïkaous. Il s'étoit retiré chez les Grecs, qui le livrerent à ses ennemis. Ceux-ci l'emmenerent à la cour de Kaptchac où il se maria, & mourut peu après.

MASOUD, son sils, que le Khan vouloit forcer d'épouser sa belle-mere, se sauva, & trouva moyen d'obtenir des secours d'une autre partie des Mogols. Avec ces forces, il soumit les Emirs qui demeuroient dans les montagnes. Il sembloit que l'empire des Selgiucides alloit se rétablir,

R iv

lorsqu'il sut, comme son pere, déponillé par les Mogols. Il s'étoit résugié auprès de l'empereur Grec, puis il étoit revenu les armes à la main dans son pays: ensin il sur tué dans une bataille, & avec lui périt l'empire des Selgiucides. Son frere, dernier rejetton de cette samille, qui cheréhoit à en retarder la chûte, eut peu après la tête tranchée.

Après que cet empire des Turcs eut été entiérement détruit, les Emirs, qui étoient restés dans leurs montagnes, en descendirent, s'emparerent de tous les pays voisins, & formerent onze petits royaumes dans l'Asie-Mineure, sans y comprendre ce qui

appartenoit aux Mogols.

Le plus connu de ces petits états fut celui que fonda Thaman ou Athaman ou Othman, & son fils Orkan, qui avoient eu en partage la Bithinie: ils établirent leur capitale à Boursa. Ces princes, dans la suite, devinrent les plus puissans, subjuguerent tous les autres, & jetterent les fondemens du puissant empire des Othomanides ou Othomans, qui règnent encore aujourd'hui à Constantinople. Ils pouvoient mettre alors vingt mille hommes sur pied.

26¶



#### SELGIUCIDES D'ALEP.

# 48.] 1098.]

Arslan, & frere de Malek-Schah, Selgiucides de Perse, dont nous avons parsé
ci-devant, avoit reçu pour apanage de
ce dernier, la Syrie & tous ses environs. Il
est vrai que ce pays appartenoit au Calise
d'Egypte. Mais la politique de Malek-Schah
y trouvoit son compte: c'étoit tout-à-lafois le moyen d'occuper un frere ambitieux qui l'eût pu troubler dans la possession
de ses états, & de se garantir des entreprises d'un voisin puissant, en lui donnant
de l'inquiétude pour son propre pays.

de l'inquiétude pour son propre pays.

Cette entreprise n'étoit pas d'une facile exécution: cependant l'activité & le courage de Toutousch le mirent en possession de plusieurs places. Il porta bientôt ses vues plus loin, & chercha à prendre quelque chose sur les terres de son frere. Une telle conduite amena bientôt la guerre entre eux; guerre qui, après la mort de son frere, continua contre son neveu Barkiarok. Il n'étoit pas encore bien affermi

dans son état naissant, lorsqu'il sut tué à la tête de ses troupes.

# ₩[1095.] / ,

REDOUAN, l'un des fils de Toutousch, s'empara d'Alep, & chercha, parmi les Emirs, à se faire un parti pour s'assurer contre les entreprises d'un Mamchik, commandant de Damas, qui vouloit s'emparer de toute l'autorité, en affectant de faire régner Dékak, autre fils de Toutousch. Cette entreprise n'eut pas grand esset, & Dékak battu sut obligé de consentir que la priere se sît dans Damas au nom de son frere: c'étoit reconnoître son autorité.

# **\***[1097.]

Les Chrétiens, entrés dans la Syrie pour s'emparer des lieux saints, s'étoient d'abord attachés au siège d'Antioche, qui leur donnoit beaucoup de peine. Quoiqu'avec une armée de trois cents mille hommes, ils n'avoient pu la bloquer entiérement; & les afsiégés faisoient de fréquentes sorties. D'un autre côté, le grand nombre de Grecs & d'Arméniens qui entroient dans le camp, donnerent aux Turcs la facilité de s'y introduire à la faveur de la ressemblance dans l'habillement; &; comme les passages n'é-

toient pas entiérement interrompus, ils rentroient dans la ville, & alloient instruire le gouverneur de ce qui se projettoit dans le camp. Afin d'empêcher ce désordre, & pour ôter aux Turcs l'envie de revenir, Boëmond, qui en découvrit quelques-uns, les fit égorger, & les fit ensuite rôtir, laissant répandre le bruit qu'il les destinoit pour sa table, & que la chair de Turc étoit un friand manger pour un Chrétien. Cette nouvelle effraya les espions; &, de peur d'être pris & mangés, les Turcs n'oserent

plus revenir dans le camp.

Dans upe sortie qu'avoient faite les Turcs, pour inquiéter la marche des Francs qui s'avançoient vers la mer, à dessein de favoriser l'approche des Génois débarqués vers l'embouchure de l'Oronte, le gouverneur ayant fermé les portes, ils furent presque tous massacrés ou précipités dans le fleuve. Le gouverneur sentit sa faute, & sit ouvrir. Les Turcs s'y précipitoient en foule : les Francs les poursuivoient l'épée dans les reins. On rapporte que, dans cette action, duc de Lorraine coupa un cavalier par Me milieu du corps: toute la partie supérieure, jusqu'à l'estomac, tomba à terre, la reste du tronc avec les cuisses & les jambes, resta sur le cheval qui rentra dans la ville, & y porta l'horreur & la désolation.

# **\*\***[ 1098.]

Le siège n'avançoit qu'avec beaucoup de lenteur. Les Selgiucides de Perse envoyoient une armée considérable au secours de la place. Les Croisés, incertains, sur la conduite qu'ils devoient tenir, ne sçavoient s'il falloit marcher au-devant de cette armée pour la combatttre, ou bien l'attendre dans le camp & accélerer l'issue du siège. Boëmond avoit déja proposé de se servir des intelligences qu'il entretenoit dans la place pour s'en emparer, à condition qu'il en garderoit pour lui la principauté. Le comte de Toulouse s'y opposoit fortement: cet obstacle avoit réculé la prise de la ville. Enfin, dans un dernier conseil de guerre, on adhéra à son avis. Il fut arrêté qu'à la neuvieme heure, les princes Croisés sortiroient à la tête de leurs troupes, sous prétexte d'aller au-devant de l'armée de Perse, & que, des la premiere veille, ils rentreroient en silence dans le camp.

Dans ce même tems, Baghi-Sian, brave gouverneur d'Antioche, soupçonnant, à l'inaction des Chrétiens, qu'ils avoient peut-être quelqu'intelligence dans la ville, fit les plus exactes perquisitions. Phirouz, originaire d'Arménie, qui devoit céder à Boemond la tour qu'il gardoit, sut inter-

rogé comme les autres; mais il répondit avec un air si vrai, que les craintes se calmerent. Un autre événement sit presque sompre l'exécution de ce projet. Dans le moment qu'il étoit à parler à Boëmond du haut de la tour, la ronde passa sur les remparts; & l'on crut seulement qu'il étoit venu lui-même surveiller ses sentinelles. Aussitôt après leur départ, Phirouz se rapprocha des murailles, & y suspendit une échelle de corde; mais aucun soldat n'osa y monter. Indigné de leur lâcheté, Boëmond sauta à l'échelle, & y monta. Personne ne fut encore assez hardi pour le suivre. Il fut obligé de redescendre pour dissiper entiérement leurs craintes. Cette premiere terreur passée, tous coururent à l'échelle, monterent sur les remparts, égorgerent les sentinelles des dix autres tours, & ouvrirent une porte. Les Francs entrerent bientôt dans la ville. Les Grecs, les Syriens, les Arméniens qui, pendant le siège, avoient reçu mille outrages, se joignent aux Francs, & de toutes parts on égorge les Turcs. Plus de dix mille hommes furent passés au fil de l'épée. Baghi-Sian prend la fuite, une blessure l'oblige de s'arrêter. Des cavaliers qui l'accompagnoient, le voyant hors d'état de les suivre, le quittent pour se sauver eux-mêmes : enfin un Arménien lui coupe la tête, & la porte aux Francs; & cette vue y redouble l'allégresse. Le siège d'Antioche avoit duré neuf mois. On y trouva des richesses immenses. Il y périt, selon les Orientaux,

près de cent mille hommes.

C'étoit beaucoup que la prise de cette ville; mais ce n'étoit pas assez : la citadelle, pourvue d'une bonne garnison, résistoit encore; & l'armée parut au bout de deux jours. On souffroit dans la ville toutes sortes d'incommodités, & la faim. sur-tout y faisoit un cruel ravage, quand la politique & la superstition les tirerent de ce mauvais pas. On ne peut guères douter que Boëmond, comme le plus in-. téressé, ne sût l'auteur du stratageme qui tira les troupes de l'abattement où elles étoient. Des prêtres répandirent le bruit que la lance qui avoit autrefois percé le côté de Jesus-Christ, étoit enterrée dans quelqu'endroit de la ville; & que, si l'on vouloit jeûner pendant trois jours, on la trouveroit, & que, si on la trouvoit, les Francs seroient vainqueurs. Leur prédiction eut tout son effet. Le jeune fut bien observé; il ne s'agissoit que de prendre son mal en patience: ensuite on trouva la lance, on la porta contre l'ennemi; &, chacun d'ailleurs se servant bien de la sienne, les trou**ORIENTALES** 

pes de Perse furent battues & mises en fuite. La citadelle se rendit, & Boëmond fut reconnu prince d'Antioche.

### \* [1099.] A

Les Croisés, après s'être emparés de plusieurs autres places qui appartenoient aux Selgiucides, entrerent sur les terres des Califes d'Egypte, qui s'étendoient en Syrie, & marcherent à Jérusalem, appellée par les Arabes Beit el Cods (\*). Ils s'en emparerent au bout de quarante jours. Il y périt cent mille Turcs; on en fit cent mille autres prisonniers; & l'on s'empara

d'une grande quantité de richesses.

Rédouan & Dékak, ces deux freres à qui l'ambition avoit mis les armes à la main l'un contre l'autre, tâchoient de prendre quelques avantages sur les Francs. Mais, comme ils n'agissoient pas de concert, leurs efforts, inutiles à la défenfe du pays, étoient préjudiciables à chacun d'eux: ils continuoient à perdre beaucoup de monde. Cependant le paix que Rédouan avoit faite avec les Croisés, sut très-suneste aux Turcs; car, Dékak étant mort, & quelques Emirs se disputant le peu de pays qui étoit en son pouvoir, les Croisés n'en étendirent que plus aisément leurs conquêtes.

<sup>\*</sup> Maison de sainteté,

## ₩[1113.] A

Au milieu de toutes ces guerres & des succès des Croisés, Rédouan vint à mourir. Il étoit hai des Musulmans à cause de son avarice, de la protection qu'il accordoit aux Bathéniens, & de la paix qu'il avoit saite avec les Francs. Il étoit d'ailleurs le premier qui est établi une chambre de justice, à l'ombre de laquelle il commettoit toutes sortes de cruautés.

# W [1117.] A.

Depuis la mort de Dékak, Thoghtéghin s'étoit emparé de Damas, & en étoit roi. Après avoir favorisé les Croisés par politique, il se déclara contre eux par goût & par nécessité. C'étoient des voisins dangereux qui ne cherchoient qu'à s'étendre. Le royaume d'Alep avoit à-peu-près subile même sort : il étoit possédé par un esclave nommé Loulou, quoiqu'il y eût sur le trône un prince de la famille de Rédouan : mais il n'avoit que le titre de roi; &, quoique Loulou eût été tué, il n'en devint pas plus indépendant.

### **%**[1128.]

Après avoir favorisé les autres Turcs contre les Francs, avoir souvent pris des arrangemens avec les Francs pour avoir

la liberté de battre les Turcs, l'actif & ambitieux Thoghtéghin vint à mourir. Son fils Tadge-el-Moulouk-Bouri (\*) lui succéda.

Le commencement de son règne sut assez heureux. Il découvrit une conspiration de Bathéniens à la tête desquels étoit son grand-visir, & par laquelle on devoit livrer Damas aux Francs. C'en étoit sait de la puissance de Bouri; mais il arriva le contraire. Le grand-visir eut la tête tranchée; les Bathéniens surent massacrés; & les Francs, qui devoient être introduits dans la ville un vendredi pendant la priere, n'étant pas assez sur leurs gardes, surent battus & mis en suite. Bouri, peu après, mourut de deux coups de couteau, dont l'avoit frappé un Bathénien. Son sils Ismaël lui succéda dans ses états de Damas.

### ₹ [1135.] ×

Ismael remporta quelques avantages sur les Francs, & reprit sur eux quelques places. On sçait peu de chose concernant sa personne & sa conduite particuliere; capendant, comme il sut hai dans son propre domestique, au point qu'à deux différentes sois on attenta à sa vie, & qu'ensin il sut assassiné, du consentement de sa mere, on peut croire comme vrais les excès & les

<sup>\*</sup> La couronne des rois. An, Orient, Partie I,

cruantés qu'on lui reprochoit ailleurs. Tous ses sujets sirent des réjouissances à sa mort. Son frere Mahmoud lui succéda: comme il étoit jeune, on nomma Anar régent, pour gouverner l'état pendant son enfance.

A peine le jeune prince étoit-il monté sur le trône, qu'Emad-Eddin, chef des Atabeks de Syrie, entra à main armée dans ses états. Le régent sit sçavoir cette nouvelle à Foulques, roi de Jérusalem; lui demanda des secours, offrant de lui payer tous les mois vingt mille pièces d'or; &, après qu'Emad-Eddin-Zenghi seroit chassé, de livrer aux Francs la ville de Panéas, qui leur avoit été enlevée quelque tems auparavant. Cette espece de ligue eut le succès que s'en étoit promis le régent de Damas. Les Atabeks surent repoussés; & les Francs, de concert avec les Selgiucides, assiégerent & prirent Panéas.

## ₩[1138.] **%**

Le roi de Damas s'étoit emparé d'Emesse, & avoit reçu en échange Tadmor ou Palmyre. Peu après, il sut trouvé assafsiné dans son lit. On prit & l'on mit à mort plusieurs de ses domestiques, auteurs de cet assassinat.

Le régent, qui n'étoit pas dominé par une ambition qui n'accompagne que trop souvent les grandes places, au lieu de s'emp Mohammed, frere de Mahmoud. Ce prince mourut presque aussitôt; & son sils sut reconnu souverain par les soins d'Anar. Toute la conduite de ce régent est remplie de traits de sagesse & de modération.

Un des principaux officiers de Damas s'étoit retiré à Jérusalem, & avoit promis de livrer aux Francs la ville de Bosra, qui dépendoit du royaume de Damas. Quoique cette entreprise fût injuste, les Francs l'entreprirent. Il est vrai que Baudouin, roi de Jérusalem, s'y refusoit; mais le soulevement de la populace l'y entraîna malgré lui. Cette expédition fut tout-à-fait malheureuse. Les Francs eurent beaucoup de peine à parvenir jusqu'à Bosra, qui étoit déja passée au pouvoir des Turcs. Obligés de revenir, ils furent sans cesse harcelés dans leur marche. L'armée conseilloit à Baudouin de prendre le meilleur cheval, & de se sauver; mais ils n'y voulut jamais consentir: on fut obligé de s'ouvrir un chemin au travers des ennemis. Baudouin, pour cacher sa perte, sit enlever tous les morts, & les fit mettre sur des chameaux. En effet, les Turcs, malgré le grand nombre de flèches qu'ils lançoient, ne voyant point de morts, crurent que les Francs étoient inyulnérables. Ils eurent alors recours à un

stratagême qui mit les Francs dans le plus grand danger. Ils enflammerent toute la place qui étoit couverte de buissons, de tonces & d'autres matieres combustibles. Baudouin, après plusieurs jours de marche, parvint enfin dans un lieu plus sûr. Comme on manquoit de vivres, Anar eut la générosité d'en offrir à Baudouin. Les Francs, qui se rendoient justice, & qui jugeoient qu'après avoir rompu les traités avec Anar, ce prince pouvoit prendre toutes fortes de voies pour s'en venger, n'oserent accepter ses offres. Ils continuerent leur route, & arriverent à Tibériade. Le traître qui avoit engagé les Francs dans cette expédition, étant énsuite tombé au pouvoir d'Anar, il lui fit arracher les yeux.

## - [1144:]:A.

La puissance des Atabeks s'étendoit de plus en plus, tant aux dépens des Selgiucides de Damas que des Francs. Ces derniers venoient de perdre Edesse. Comme on craignoit aussi la perte d'Antioche & celle de toute la Syrie, les Francs envoyerent demander des secours dans l'Occident. S. Bernard, avec cette éloquence yive & forte qui subjuguoit & entraînoit les esprits, prêcha une nouvelle croisade. Louis VII & l'empereur Conrad III, passerent de France & d'Allemagne dans la

Terre-sainte, se rendirent en Syrie, & s'as-semblerent à Ptolémais.

Cet orage sembloit ne devoir menacer que les Atabeks, dont la nouvelle puissance paroissoit seule à craindre pour les Francs de la Syrie. Ils étoient tranquilles du côté d'Anar: des traités faits entr'eux & ce prince les mettoient hors de crainte; & il ne négligeoit aucun moyen de con-ferver leur amitié. Ce n'étoit plus ce tems où, dans les transports du fanatisme qui échauffoit les esprits après la révolution qu'avoit causée Mahomet, tout Musulman, séduit par le zèle aveugle d'une religion de sang, se croyoit en droit de tout oser & de tout faire contre les infidèles. Le tems & la raison avoient dissipé les vapeurs de cette premiere ivresse. Par politique, par honneur, par humanité, ils tenoient leurs engagemens, & ne se livroient pas aveuglément aux cruautés & à l'injustice. Les Chrétiens qui passoient en Syrie, se conduisoient d'une maniere toute opposée. Les exhortations véhémentes des prêtres de l'Occident avoient égaré les esprits en les échaussant, Sans considération particulière pour les traités faits avec les princes d'Orient, sans égards, sans vues sages & politiques, ils n'y couroient que pour verser des torrens de sang; &, si l'on peut le dire, ils étoient à peu-près, dans ces

tems d'enthousiasme, ce qu'avoient été les Arabes cinq cents ans auparavant. Cette conduite, autant que la dissérence du climat & le grand nombre des ennemis, entraîna la perte des Francs.

### \*\* [1148.] \*\*\*

Au lieu de porter leurs armes contre les Atabeks aussitôt après leur arivée, les nouveaux Croisés engagerent les Francs de Syrie à marcher contre Damas. A l'occident & au nord de cette ville; que les Orientaux nomment Demesk, il y avoit une grande plaine d'environ cinq milles d'étendue; elle étoit remplie de vergers, & ne paroissoit former qu'une forêt : de mauvais murs faits de boue distinguoient les possessions de chaque particulier; on s'étoit contenté de ménager de petits sentiers. C'est par cet endroit que les Francs résolurent d'attaquer, tant pour s'emparer des fruits qui y étoient, que pour en priver les habitans du pays. Le roi de Jérusalem eut beaucoup de peine à pénétrer dans cette forêt : les Turcs qui y étoient disposés, défendoient l'entrée de chaque chemin, & se tenosent en embuscade derriere les murs. Les Allemands s'étant joints aux Francs, les Turcs furent chasses & repoussés dans la ville.

Malgré ce seçours que les habitans

Étoient près de recevoir du dehors, il y a grande apparence que, fi tous les Francs eussent continué à agir de concert, on se sût emparé de la ville; mais les négociations d'Anar diviserent les assiégeans. Il sit entendre aux Francs de Syrie qu'il étoit dangereux pour eux que les François & les Allemands nouvellement arrivés devinssent trop puissans; qu'ils devoient craindre que le roi de Moussoul ou Mosul, qui marchoit au secours de Damas, n'entrât dans la ville, ce qui ne pouvoit guères manquer d'arriver; qu'alors il lui seroit facile de faire des courses, & de tout entreprendre sur Jérusalem. Engagés par ce discours captieux, ces Francs de Syrie, ces Chrétiens qui avoient trahi leur foi, en rompant sans sujet leurs traités avec les Turcs, la trahirent de nouveau envers leurs freres, envers ces François qu'ils avoient appellés & qui étoient venus à leur secours. Ils engagerent l'empereur à quitter ces jardins pour porter les attaques d'un autre côté, sous prétexte que, les fortifications y étant plus foibles, la place seroit emportée sur le champ. Ils sçurent en même tems faire manquer les provisions: alors le roi de France & l'empereur ne trouverent plus d'autre parti que de lever le siége.

# 1149.]

Peu après ce coup de politique qui sauva' Damas, Anar mourit, emportant l'amour de ses sures & l'estime de ses ennemis. Après lui, Modgireddin-Abe, au nom duquel gouvernoit Anar, sut déposé par Noureddin, & envoyé gouverneur à Emesse, ensuite à Naponious. Cependant, soit indissellence pour le commandement, soit amitié pour la ville où il avoit toujours vécu, il quitta Napoulous & vint'vivre à Damas avec ses anciens sujets, devenu sujet, comme éux, de Noureddin.

Ainsi sinit la puissance des Selgincides d'Alep & de Damas, qui passa aux Atabets de Syrie dont nous aliens parler.

, , , , ,

<sup>\*</sup> Ancienaement Sichem , puis Néapolis.



### ATABEKS DE SYRIE.

# M [ 10801] M.

AR Atabeks, on entend peres ou seulement gouverneurs du prince; & c'est en effet le titre que l'on donnoit, en Perse, à celui des grands seigneurs auquel on avoit confié la jeunesse des fils des sultans: telle fut au moins l'origine des Atabeks de Perse, dont on parlera ci-après. Quant aux Atabeks de Syrie; ce ne fut pour eux qu'un titre imaginaire, de simple décoration. Le fameux Emadeddin-Zenghi, que les historiens des Croisades ont appellé sanguin, l'avoit pris modestement pour couvrir ses vues ambitieuses. Il publioit hautement qu'il n'étoit que l'Atabek d'un prince de la maison des Selgiucides, appellé Alp-Arstan, qui le croyoit lui-même, & qui, se contentant des grands honneurs que lui rendoit Zenghi, vivoit dans son palais au milieu de la débauche & de la mollesse. D'ailleurs, ces Atabeks de Syrie ont été les plus grands ennemis que les Chrétiens aient rencontrés dans les croisades; & ce Zenghi dont nous parlons,

aussi-bien que son successeur, leur sit bean-

coup de mal.

EMADEDDIN-ZENGHI étoit fils d'Ac-Sancar, surnommé Casm-Eddoulet \*. Ce. dernier n'étoit originairement qu'un fimple officier Turc, élevé à quelques dignités par Malek-Schah le Selgiucide, & qui parvint au plus haut degré de sa consiance. Tous les grands ne voyoient pas son élévation sans envie, & cherchoient les moyens. de le perdre. La haine éclatoit dans toutes les occasions; & le souverain, qui s'en apperçut, crut devoir redoubler d'affection pour un homme de mérite, que tant de gens vouloient perdre. Le grand-visir Nedhamel-Moulk, dont nous avons aussi parlé, n'étoit pas moins indisposé contre Ac-Sancar, que les autres seigneurs de la cour; mais, comme il estimoit sa personne, qu'il n'en vouloit qu'à son crédit, qu'il étoit d'ailleurs lui-même un courtisan très-adroit. il ne cessa de dire du bien du nouveau favori, & profita, dans un bon moment, de l'occasion de l'éloigner, en demandant pour lui, & sous les apparences du zèle le plus

<sup>\*</sup> Aboultéda le confond avec Ac-Sancar-Bourski: c'est une erreur; il est bon d'en prévenir ceux qui voudront étudier l'histoire orientale dans son ouvrage.

sincère, le gouvernement d'Alep, que Malek-Schah venoit d'acquérir. On y ajouta quelques autres places, & le privilège, pour lui & ses descendans, d'être toujours à la droite du trône dans les grandes cérémonies. Par cet arrangement, le roi, qui se livroit à l'impulsion de son amitié pour son favori, eut à s'applaudir de sa biensaisance; le courtisan, de ses nouvelles dignités; & le ministre, de l'heureux succès de son opération.

### - 1095.] A

Après la mort d'Ac-Sancar, que Toutousch sit pétir pour avoir pris les armes contre lui, ses Emirs resterent attachés à son sils Emadeddin-Zenghi, alors âgé de dix ans, mais promettant déja tout ce qu'il devint dans la suite. Elevé par les meilleurs capitaines de son tems, il sut en peu de tems le général le plus renommé de toute cette partie de l'Orient. Comme les Selgiucides en avoient besoin pour l'opposer aux Francs, il obtint le gouvernement de Moussoul.

## [1128 & 1129.] A

Quelque tems après, les habitans d'Alep lui ouvrirent leur ville: il s'en empara, en stit mettre à mort le gouverneur; &, cherchant toutes sortes de moyens pour étendre ses états, il ne se laissa plus conduirs que par des vues d'intérêt & d'ambition, Le sultan de Perse, qui ne le voyoit s'aggrandir qu'avec peine, cherchoit les moyens de l'affoiblir en lui retirant le gouvernement de Moussoul; mais, moyennant cent piéces que Zenghi lui donna, il fut con+ tinué dans cette place. Voulant ensuite entreprendre une expédition contre les Francs, il demanda du secours à Bouri, roi de Damas. Celui-ci commanda à son fils Sounedge de se rendre avec des troupes auprès de Zenghi. Máis quelle fut sa surprise, lorsqu'il se vit arrêter par celui qu'il venoit secourir! Zenghi le retint pri-sonnier, & vola vers Hama, dont ce jeune prince étoit gouverneur, & qu'il avoit affoiblie pour lui amener du monde. Cer pendant la ville ferma ses portes, sit les préparatifs d'une belle défense, & força ainse Zenghi, qui avoit affaire ailleurs, de s'en aller couvert de la honte d'une perfidie & du ridicule d'une expédition manquée.

Quoique cette conduite l'eût rendu odieux à tous les souverains, & que plusieurs prissent contre lui les armes, Zenghi, par son activité & sa valeur, vint à bout de les soumettre, de les repousser, ou du moins de s'en faire craindre. Après avoir pris plusieurs places aux Francs, ill désit Boemond, roi de Jérusalem, dans une

action fort vive où ce dernier prince perdit la vie. Toute la suite de son histoire est remplie de pareils traits, mais sur lesquels on a peu de détails.

# 1143.]

"Malgré tant de victoires, Zenghi n'étoit point aimé du sultan Masoud, qui régnoit alors dans l'Iram. Ce prince, avec raison, attribuoit aux intrigues & aux menées secrettes de Zenghi, la désertion de plufieurs Emirs qui s'étoient révoltés. Pour Sen venger, il leva donc une armée considérable, & marcha vers Moussoul. La conduite du fultan étoit d'autant plus effrayante pour Zenghi, qu'elle pouvoit déterminer ses autres ennemis à l'imiter : ce soulevement général, dont le germe étoit déja dans tous les cœuts, l'eût infailliblement accable. Il crut donc devoir s'en tirec par un moyen moins dangereux qu'un combat: il donna une grande somme au fultan pour les frais de ses préparatifs, & promit de se rendre auprès de lui, pour se sustifier des torts qu'on lui imputoit. Dans toute cette négociation, il n'y eut de réel que l'argent donné: car le sultan se promettoit bien de retenir Zenghi lorsqu'il L'auroit en son pouvoir; & celui-ci se proposoit très-fermement de ne pas s'é mettre. Aussi disséra-t-il son départ jusqu'à ce qu'ensin il déclara qu'il lui étoit impossible de quitter ses frontieres, à cause du voisinage des Francs dont il avoit tout à craindre. De son côté, le sultan voyant qu'en esset c'étoit le seul général en état d'arrêter les progrès de ses ennemis d'outre mer, il ne voulut pas le perdre entièrement, & se contenta de l'avoir humilié.

Comme il étoit de l'intérêt de Zenghi de tromper le sultan sur ses véritables intentions, & qu'il cherchoit tous les moyens de se conserver sa consiance, il imagina de faire secrettement prendre la suite à son sils qui résidoit auprès de Masoud. Mais, par son ordre aussi, l'on resusa les portes de Moussoul au jeune prince, & on l'arrêta au nom de son pere. Après quoi, un officier le recondussit au sultan, lui faisant de très-humbles excuses sur la conduite de ce jeune prince, qu'il désaprouvoit entiérement. Le sultan sut la dupe de cette petite ruse, & laissa à Zenghi la liberté de continuer ses expéditions en Syrie.

Pendant que Joscelin, comte d'Edesse, que les Orientaux appellent Roha, étoit absent de cette ville, Zenghi, qui, pour le tromper, avoit feint de porter ses armes ailleurs, vint tout-à-coup mettre le siège

Levant la place. Cette nouvelle ne fut pas plutôt répandue, que le comte chercha à se réconcilier avec le prince d'Antioche, & lui demanda des secours; mais celui-ci ne se pressa pas de lui en donner, se réjouissant intérieurement des malheurs du comte. La reine de Jérusalem envoya des troupes, mais elles arriverent trop tard. Les murailles sappées & soutenues par des poutres auxquelles on avoit mis le feu, s'écroulerent, pour ainsi dire, à leur vue; & le soldat vainqueur se répandit de tous côtés dans la ville, qui fut livrée au pillage, après vingt-huit jours de siège. Tout fut égorgé, hommes, semmes & ensans. Quelques-uns des habitans voulurent se jetter dans une forteresse qui n'étoit pas encore prise; mais ils n'en eurent pas le tems; & la foule étoit si grande, qu'ils s'étouffoient mutuellement pour y entrer. L'archevêque d'Edesse, qui, sous prétexte de secourir la ville, avoit couru de côtés & d'autres pour ramasser de grandes sommes, voulant entrer avec tout cet argent, fut étouffé comme les autres, & paya la peine de sa lâche avarice. Zenghi sit réparer les fortifications de cette place, s'empara sur les Francs de quelques autres, & ne suspendit le cours de ses conquêtes, que pour aller appaiser à Moussoul les troubles qu'y avoit excités la mort de Nasir-Eddin, son lieutenant.

#### \*\*[1145.]\*\*

Ces troubles étoient peu considérables il ne fut pas même besoin de la présence de Zenghi pour les appaiser: aussi marcha-t-il contre quelques places dont il vouloit s'emparer. Pendant qu'il étoit devant le château de Dgiaber, que nos historiens, nomment Calogenbar, pour Calaat-Dgiaber \*, une troupe d'esclave, on ne sçait pour quel sujet, se jetta sur lui & l'assassina. Ils se sauverent ensuite dans le château, dont on leur ouvrit les portes. La garnison annonça cette nouvelle à l'armée de dessus les murailles. On n'en vouloit rien croire; mais, quelques officiers ayant couru à sa tente, cette nouvelle, reconnue véritable, excita les plus grands désordres dans le camp.

Ainsi sinit Emadeddin-Zenghi, que les. Orientaux regardent comme un des plus grands princes de son siècle, & qui en esset devint un des plus puissans par sa prudence & son courage. Il avoit une attention singuliere pour ses soldats, soit pour leur paye, soit pour leur entretien &

Ce qui signifie château Dgiaber.

la conservation de leurs femmes & de leurs biens. Il ne pardonnoit pas les insultes que l'on faisoit aux femmes de ses soldats » Les maris, disoit-il, abandonnent leurs maisons pour me suivre dans le combat, » je dois veiller à la conservation de leurs » familles. » Toujours attentif à empêcher que le riche n'opprimat le pauvre, il sit si bien, que ses Emirsne purent devenir infolens, ni s'emparer du bien d'autrui! Pour leur en donner l'exemple, il aimoit mieux souffrir lui-même que de saire souffrir un de ses sujets. Il ne vouloit point que ses soldats eussent de terre, parce que, disoit-il, tant qu'il seroit maître du pays, ils devoient y trouver de quoi vivre; & que, s'il en étoit chassé, ils seroient contraints de perdre leurs biens en les abandonnant : d'ailleurs, il craignoit que ces possessions né fussent pour eux une oucasion de tourmenter les peuples. Tous les vendredis, il diftribuoit de grandes sommes aux pauvres. Mais, attentif à faire observer, la plus exacte discipline, il faisoit templir les devoirs avec beaucoup de sévérité, & se soussionit point que l'on quittat fan service, ni que Lon sortit de ses états. Cependant, malgré tant de vertus, on ne peut s'empéchér de lui reprocher son manque de bonne soi vis-à-vis du sultan de Perse & de plusieurs autres princes avec lesquels il n'observa An. Orient. Partie I.

les traités qu'autant que leur exécution convenoit à ses intérêts. Il étoit âgé d'environ soixante ans quand il mourat. Les Francs firent sur cette mort quelques vers latins, où l'on ne trouve qu'un jeu de mots puéril. Nous estimons trop nos lecteurs pour les leur mettre sous les yeux.

Ce foible rejetton des Selgiucides, Alp

Arsan, qui vivoità Moussoul dans la mollesse & la débauche, averti par quelques officiers, qui, sans doute, espéroient gouverner sous son nom, se présenta tout d'un coup au milieu du camp, sans que l'on scût trop comment il y étoit venu. Les soldats commençoient déja à se ranger près de lui, lorsque les deux premiers officiers de Zenghi, qui s'étoient jusqu'alors hais mutuellement, se racommoderent pour le bien commun. Comme leur intention étoit de conserver les états aux princes ses sils; ils firent prendse le change au bon Alp-Arsan, en abusant de sa lourde crédulité. On l'entoura, comme pour lui faire honneur: on le reconduisit à Moussouk, sous prétexte de lui livrer la ville; &, quand il y fut, on l'y enferma.

On fit ensuite le partage des états de Zenghi; on en sorma deux royaumes; Cothbeddintenteut un, dont Moussoul sur la capitale. Alep fitt aussi la capitale d'un poyatime, & passa à Noureddin, que nos

#### ORIENTALES.

historiess ont nommé Noradin, & qui est devenu si célèbre par ses vistoires comre les Croisés.

# ₩[1145,] W

Les Francs, séduits par les hautes espérances que leur avoit fait concevoir la mort de Zenghi, & toujours mal informés du caractère, des forces, des dispofitions de leurs ennemis, crurent n'avoir plus qu'à rentrer sur les terres des Tures. Joscelin, comte d'Edesse qu'on lui avoit enlevée, fit proposer aux habitans, qui étoient tous Chrétiens, de le recevoir dans cette ville avec les troupes. Comme la garnison Turque étoit peu considérable, l'exécution de le projet n'éprouva aucune disticulté. Mais, pour ne s'être point assurés: contre les attaques du dehors, en opposant des forces aux ennemis qui pouvoient accourir au secours de la place, & faute de quelques machines pour prendre la citudelle où les Turcs s'étaient retires, cettes entreprise eut la fin la ples malheureuse. Noureddin accourut & vint investir la ville. Les Francs, qui n'étoient point en état de se désendre, pritent le seul parté qui leur restoit, celui de sortir de la ville en se suisant jour à travers les ennemiss Les citoyens qui avoient apparibut à la rede dition, wie de eroyant pas en Mrete, resolurent d'accompagner les Francs. Tous se mettent en marche; les troupes de Noureddin les attendoient à la porte; la garnison Turque sort du château, & les attaque par derrière; les Francs gagnent cependant la plaine au milieu des dards & des traits qui les accablent. Les vieillards, les insirmes, les semmes & les enfans, en voulant suivre la troupe, sont percés de coups ou soulés aux pieds des chevaux a peu après tous ces malheurs, les habitans sont tués; & Joscelin, avec une partie de son, monde, arrive ensin à Tell-Bascher, où il vivoit depuis la perte d'Edesse.

₩[1151.] Æ

Quelques années après, Joscelin ent sa revanche: il désit Noureddin, & sit prisonnier l'écuyer de ce prince. Pour donnes plus de lustre à sa victoire, il envoya: ceb officier à Massoud, sultan d'Iconium, & lui sit dire en même tems: « Voilà l'écuyer » de votre gendre; peut-être éprouverez-» vous quelque jour un sort plus triste que » le sien. » Noureddin, honteux de sa désaite, & irnité de l'impértinence que Jostelin attachoit à sa victoire; pour se venges de cet affront, assemble les Tuncomans, & leur sit les plus grandes promesses, s'ils pouvoient saire périr ou arrêter Joscelin. Ces troupes n'avoient guères besoin d'être encouragées dans cette expédition: tous en vouloient à Joscelin, regardé par eux comme le fléau des Musulmans. Ils se mirent donc en embuscade; & surprirent le comte sur le chemin d'Antioche, comme il s'étoit séparé de sa troupe. Cependant il s'étoit tiré de ce mauvais pas; &, relâché pour une grosse somme d'argent qu'il leur avoit donnée, il se hâtoit de continuer sa route, lorsque Noureddin, averti par un Turcoman de ce qui s'étoit passé, envoya après lui, le fit enlever & mettre dans les fers : on le tua peu après. Comme ses jalousses contre les princes Chrétiens qui s'établissoient en Syrie, & ses violences ne Pavoient pas moins rendu odieux aux Prancs qu'aux Musulmans, les uns & les autres se réjouirent de sa mort. Les premiers y trouvoient des raisons de croire qu'ils restergient plus tranquilles dans leurs possessions; les autres se flattoient qu'ils en augmenteroient plus aisement les leurs.

Quelque tems après, Nouveddin s'enipara de Damas, & ne cessa d'inquieter les Francs par des siéges de châteaux & par des courses continuelles sur les terres.

Mais ces Croisés, qu'un zèle religieux avoit attirés dans la Palestine, s'y conduisoient alors d'une manière bien opposée à ce pieux motif. Il sembloit qu'ils avoient entrepris d'attirer sur eux les armes de

tous les princes Musulmans. Les traités qu'ils saisoient avec eux n'étoient presque jamais observés: on en rapporte entrau-

tres exemples le fait suivant.

Il y avoit, dans les environs de Panéas, une multitude incroyable d'Arabes & de Turcomans qui vivoient sous leurs tentes dispersés dans les forêts. Ils en avoient obtenu la permission de Baudoin III, qui avoit solemnellement juré la paix avec eux; mais le besoin d'argent, & les mauvais conseils lui sirent oublier ée qu'il devoit à sa foi, à son honneur & à sa religion. Il marcha contre ces Turcomans, les mit aisément en déroute, & sit sur eux un très-grand butin. Noureddin ne tarda pas à les venger; &, ayant peu après-surpris un détachement de Croisés, il tomba sur eux & les tailla en pièces.

# [1157.]

Cette année, toute la Syrie sut désolée par de grands tremblemens de terre: on rapporte, pour exemple de la grande quantité de monde qui y périt, qu'un maître d'école de Hama étant sorti un peu avant le tremblement, & ayant trouvé à son retout tous ses écoliers ensevelis sous les ruines de sa maison, dans la suite personne de la ville n'en reclama aucun; en esset, il n'étoit resté que soixante-dix habitans. Le

château de Schizour, situé à une demijournée de Hama, sur un rocher élevé, ex auquel en ne pouvoit parvenir que par un petit sentier coupé dans la montagne, sut détruit; ex toute la famille des Moncadites, qui l'avoit enlevé aux Grecs, sut écrasée,

- M[1159.] M

Noureddin avoit été malade; & les Francs, pour profiter d'une conjoncture si favorable, entrerent à main armée dans ses états: mais la contestation survenue entr'eux au sujet de la possession de Schizour, que nous appellons Césarée, misst à leurs intérêts communs. Baudoin III, roi de Jérusalem, vouloit la faire passer à Thierry, comte de Flandres, qui étoit arrivé ayes de grandes forces. Renaud de Châtillon, prince d'Antioche, y prétendoit, parce que, disoit-il, elle étoit dans l'enceinte de ses états. Il en sut de ce disférend, comme de beaucoup d'autres. Les Chrétiens le séparerent, s'affoiblirent, & furent obligés de lever le siège. Il est vrai que, pour réparer cette faute, ils reprirent le château de Harem, qui fut laissé au prince d'Antioche.

Dès que Noureddin sut rétabli, il se jette sur les terres des Francs, pour aller saire le siège de Tripoli. En chemin, il rencontra

Liv

l'Emesse, & résolut de s'en emparer; c'étoit une caverne située sur le penchant d'une mortagne son ne pouvoit y partenir que par un sentier son étroit & sort dangereux, à cause des précipices tiont il étoit environné. Le roi de Jérusalem & le comte de Flandres s'y rendirent en diligence. Noureddin s'étoit slatté de les prévenir; mais les Francs tombétent de les prévenir; mais les Francs tombétent de les prévenir prais les Francs tombétent de les prévenir prais les Francs tombétent de les prévenir present son armée! les pénétrement manuelles pénétrement de les prévenir present son armée! les pénétrement même

pulqu'à i
tems de
& famili
un cheva
près de
aide à n
coux qu
réddin fi
forma v
tous ceu
déroute.

de fanter fur le convaction le convaction de la fante font le contraction de les que Nouil sur ante contraction de les contractions de la contraction de l

point en pouvoient arriver & le susprendre: « Que s'aie seniement mille hom-» mes pour moi, répondit-il, des que l'on seur qu'il avoit rassemble du monde, on posa point asser jusqu'à lui.

Pour venger cet affront, Nouvedan me-

sembla des troupes de toutes parts; manda ses Emirs, & vint assiéger Harem dans la contrée d'Antioche. Tous les Francs, réunis sous la conduite de leurs principaux chefs, accoururent pour désendre cette place dont la perte eût bientôt entraîné telle d'Antioche & de plusieurs villes aussi importantes. A leur approche, Noureddin leva le siège, & se retira avec une apparence de précipitation propre à faire eroire qu'il prenoit la suite.

Les Francs, comme il leur arrivoit prefque toujours par un sentiment de présomption inspiré à la vérité par le counage, mais qui auroit du être réglé par la prudence, commitent après lui, & attaquerent son alle droite composée des meilleures troupes. Elles seignirent de plier, & essentiment elles se battirent en retraite. Sans désiance, sans précautions, tous les Francs les suivirent.

Ces sortes de manœuvres, ou plutôt cet eubli de toute manœuvre & de toute disposition, untraînent nécessairement le plus grand désordre aussi le gros de l'armée des syriens étant tombé sur les Francs le sabre à la main, ils en firent un carnage horrible. Les Francs se battirent en désespérés i dix mille des seurs surent tués sur le champ de bataille; le nombre des prisonniers sut encore plus grand. On y comptoit, en-

Hugues de Lusignan, &c. Après cette victoire, Noureddin revint devant Harem, &c s'en empara; &, s'il n'eût pas craint que les Francs, trop pressés dans Antioche, ne remissent la place à l'empereur Grec, il y est marché sur le champ; & probablement cette expédition lui auroit encore réussi.

Pendant que Noureddin poussoit ainsi ses conquêtes, son frere Cothbeddin régnoit paisiblement à Moussoul. On lit avec douleur, qu'oubliant les services de son mimistre Dgemaleddin, qui lui avoit conservé, ainsi qu'à son frere, les états de son pere, il écouta les ennemis de ce grand homme, & le fit mettre en prison; mais ces tristes effets de l'envie n'avoient pas éclipsé aux yeux de tout le peuple l'éclat de ses vertus: aussi la douleur d'un traitement & peu mérité ne l'eut pas plutôt emporté au tombeau, que le prince ressentit sa faute, & qu'il se prêta à toutes les marques de tristesse que l'on donna à cette perte. C'étoit en effet un des plus grands hommes de son siécle. Après l'avoir enterré à Moussoul, on le transporta l'année suivante à la Meçque. C'est un chemin de plus de six cents lieues; cependant, pendant toute la route, son corps sut accome pagné de derviches & de gens pieux qui lisoient l'Alcoran & faisoient différentes

prieres. Le peuple accourut de toutes parts avec une curiofité touchante & refpectueuse. On regrettoit en lui un homme que les occupations de sa place n'avoient pas empêché de soulager les pauvres, & que la facilité d'être injuste impunément n'avoit pas rendu moins ardent à rendre la justice. Outre ses charités particulieres & distribuées en aumônes, montant ordinairement à cent pièces d'or par jour, & qui n'étoient ignorées de personne, on avoit sous les yeux phiseurs beaux mo-numens pour les infirmes & pour les dévôts. Entre les derniers de ce genre, il y avoit une mosquée sur le mont Arasat, dans le voisinage de la Mecque. C'est sur cette montagne, à ce que croient les Musulmans, qu'Adam & Eve se retrouverent caprès avoir été séparés l'uni de l'autre pendant cent vingt ans : de-là leur extrême -vénération pour ce lieu. Il, avoit fait bâtir sur le Tigre un beau pont dans la ville de Dgéziret-Ben-Omar, & les pierres en rétoient lites avec du ser, du plomb & de la chaix

## **%**[1165.]

Noureddin, craignant que l'empereur de Constantinople ne lui redemandât Boëmond qui étoit en son pouvoir, & que la crainte de sa l'attirer sur les bras lui est

fait rendre, se prêta aux sollicitations d'Amaury, qui obtint sa rançon pour des sommes considérables.

Nous passons sous silence plusieurs circonstances de l'expédition de Schirkouk. en Egypte, à laquelle les Prancs s'opposerent de tout leur pouvoir. Ces derniers étoient intéressés à désendre ce pays, parce que seur dessein étoit de s'en emparer. Toute leur conduite démontre assez que, si le zèle les avoit conduits dans l'Orient pour s'emparer des faints lieux, l'ambition leur y faisoit désirer de plus grandes conquêtes. Après avoir disputé quelques provinces de l'Asse-Mineure contre les fultains d'Iconium, ils vouloient enfin enlever l'Egypte aux Califes Fatimites. On sent combien une telle conduite devoit leur faire d'ennemis. Les Francs n'ayant pas réussi à désendre l'Egypte, Schirkouk, sans paroître prétendre attenter à l'autorité du Calife, s'empara cependant de tout, & laissa en Egypte, entr'autres personnàges importans, le sameux Szel-Eddin, que nous appellons Saladin dans nos Histories de l'Occident

# 1169.]

Cet établissement de Saladin en Egypte, & l'aggrandissement des états de Noureddin, allarmerent vivement les France. Outre l'ambition naturelle de ce prince, qui le portoit à s'étendre le plus qu'il lui étoit possible, leur manque de bonne soit à son égard, des qu'ils avoient cru le pouvoir impunément, ne leur faisoit pas moins éraindre qu'il ne tombât sur le royaume de Jérusalem, & ne le leur enlevât pour toujours. Ils députerent donc en France & en Allemagne, mais ils n'en reçurent que des promesses qui resterent alors sans esset : le gureusement que les Frances surent secourus par les Grecs.

## \*\* [1170.] A

ment de terre en Syrie, & il fut plus considérable que ceux que l'on avoit sentis jusqu'alors. Plusieurs villes considérables surent renversées de sond en comble, & leurs
malheureux habitans ensevelis sous leurs
ruines. La plûpart des châteaux perdirent
leurs sortifications; on craignoit que les
Francs ne prostassent de ce sunesse accident pour entrer sur les terres des Turcs:
mais ils avoient eux-mêmes tant soussert,
qu'ils n'étoient pas en état de rien entreprendre.

Vers le même tems, mourut le frere de Noureddin, Cothbeddin, roi de Moussoul; il étoit âgé d'environ quarante ans, ce ca avoit régné vingt-un or cinq mois.

Îl fut justement regretté de ses sujets autriquels il ne cessoit de faire du bien; &t, quand on lui reprochoit sa trop grande facilité à cet égard, il répondoit que personne n'y étoit plus obligé que le roi. Il traitoit également bien les grands &t les petits, & avoit, par rapport à ses officiers, un système de conduite dont les uns & les autres devoient se trouver fort heureux. Il s'attachoit à trouver des moyens honnêtes de les enrichir, de peur qu'ils ne le sisseme eux-mêmes par des voies illicites & onéreuses pour le peuple. Il avoit toujours vécu en bonne intelligence avec son frère : il l'avoit quelquesois accompagné à la guerre; &t, par une suite de son amitié pour lui, il avoit permis que l'on sit dans ses états la priere en son nom.

~ [1171.] A.

La guerre recommença encore entrel les Francs & Noureddin, & nous en l'exposons le sujet avec douleur. Il est him miliant pour les nations Européenness établies alors en Syrie, je dirois presque, pour la religion qu'ils y prosessoient & qui les avoit conduits, de les voir sens cesse se convrir de la honte de manquer à leurs paroles, à leurs traités. Malgré la paix qu'ils à avoient saite avec Noureddin, ils plass

voient pas laissé de s'emparer de quel ques-uns de ses vaisseaux qui alloient de Syrie en Egypte. Il les leur fit redemans der, en leur rappellant leurs conventions: mais, n'en ayant pas reçu de réponses sa disfaisantes, il envoya différens partis, les uns vers Antioche, les autres vers Tripoli: il marcha lui-même d'un autre côté. Les Francs, alors effrayés par la crainte de cet orage, l'inviterent à renouveller leurs traités; il s'y prêta, en consen-tant à leur abandonner une partie de leurs prises. Il y a grande apparence qu'il ne se soucioit pas de s'engager avec les Francs dans une guerre considérable, parce qu'il craignoit en Egypte les entreprises de Saladin. Quoique ce dernier ne prît que le titre de son lieutenant; qu'il assectât de ne porter la guerre en Syrie que pour agir de concert avec son maître, il ne pouvoit se dissimuler que, depuis qu'il étoit à la tête de l'Egypte, il avoit éludé toutes les occasions de venir à la cour, & s'étoit approprié tous les biens que lui avoient procurés ses conquêtes. Noureddin n'en vint pas cependant à prendre les armes, resperant toujours l'amener à reconnoître son autorité, & même à se laisser enlever une place dans laquelle il lui donnoit stant d'embrage. On verne

dans la suite combien la conduite de Saladin déconcerta les vues & les espérances de son maître.

# [1173.]

Saladin avoit entiérement levé le masque; & Noureddin, après avoir pourvu à la sûreté de ses états du côté des Francs, se préparoit à marcher en Egypte, lorsqu'il su attaqué en route d'une esquinancie dont il mourut à Damas. Il su d'abord enterré dans le château, puis transféré dans la mosquée qu'il avoit sait bâtir dans cette ville. Un historien François, qui connoît également bien les auteurs des Croisades & ceux qui dans le même tems écrivoient chez les Orientaux, en parle d'une manière à saire chérir la mémoire de ce grand prince: nous en allons transcrirer ici quelques morceaux.

Noureddin étoit grand, avoit un air gracieux, les yeux doux, un visage large, presque sans barbe: il étoit un des plus puissans princes de son tems; &, depuissans princes de son tems; &, depuis Moussons jusque vers le midi de l'Arabie, on reconnoissoit sa puissance, & lon faisoit la priere en son nom. Il avoit, par ses vertux, mérité l'estime de tous les Musulmans, & même des Chrétiens, qui, moins éclairés qu'onne l'est a chailement, haissoient

haissoient en général tout ce qui n'étoit ni Grec ni Latin. Noureddin fut regardé comme le plus sage & le plus juste de tous les princes du Musulmanisme. Il étoit religieux observateur de l'Alcoran, ne portoit sur lui ni soie, ni or, ni argent : le vin étoit défendu dans tous ses états. Quoiqu'il fût très-occupé du soin de son gouvernement & de la guerre contre les Francs, il ne laissoit pas de se relever presque toutes les nuits pour faire la priere. Il étoit tout-à-la-fois le plus grand général & le plus sçavant théologien du Musulmanisme. Ce qui ne doit pas être oublié en parlant des hautes qualités de ce prince, c'est le plan qu'il s'étoit fait & qu'il suivit constamment, de vivre, au milieu de tous ses revenus. comme un simple particulier, du produit d'un lieu qui formoit tout son domaine. Les tributs étoient destinés au besoin de l'état, & il n'y touchoit jamais qu'en présence des docteurs de la loi. La reine, son épouse, qui ne s'accommodoit pas trop de cette économie, se plaignit un jour de la médiocrité de ses revenus: » Je ne suis, lui répondit-il, que le tré-"sorier des Musulmans; je ne puis tousicher aux sommes qui me sont confiées » pour leurs besoins, sans attirer sur moi » la colere de Dieu. Je possède encore An, Orient, Partie I,

» trois boutiques à Hémesse, c'est tout ce

» que je puis vous donner. »

Sous son règne, un grand nombre d'étrangers étoient venus s'établir à Damas, pour y vivre heureux sous un prince si juste. Rien ne sit tant connoître l'idée que l'on avoit de sa justice, que ce qui arriva après sa mort. Lorsque Saladin se sut rendu maître de cette ville, un de ces étrangers, ayant été insulté par un soldat, voulut s'en plaindre à Saladin, mais il ne fut pas écouté; alors il descendit du château en criant : « O Noureddin, Nou-» reddin! si vous étiez témoin de l'op-» pression où nous sommes, vous auriez » pitié de nous. Où est votre justice? » Il s'avançoit en même tems vers le tombeau de ce prince, suivi d'une soule qui s'augmentoit à chaque instant, & la révolte alloit éclater. Saladin, qui avoit grand intérêt à ménager la ville, se hâta de rendre justice à l'étranger, & tout rentra dans l'ordre.

La mort de Noureddin apporta le plus grand changement dans les affaires de la Syrie. Toutes les puissances voisines tenterent d'enlever à la famille de ce monarque la plûpart des provinces qu'il possédoit; les Francs ne furent pas les derniers à prendre les armes; mais toutes ces guerres, ne présentant que des usurpations,

des combats & des trahisons, ne trouveront guères de place ici. On va seulement choisir quelques traits dans cette suite d'événemens peu faits pour intéresser les cœurs vertueux.

#### **%**[1181.] **%**

SALEH, fils de Noureddin, qui, 'son successeur dans une partie de ses états, régnoit au milieu des troubles dans la ville de Moussoul, étant tombé malade d'une colique, on consulta les médecins sur son état; tous lui dirent que l'usage du vin convenoit parfaitement à sa situation. Comme cette boisson est expressément défendue par la loi, il refusa de se conformer à leur ordonnance; il persista dans ce sentiment, quoique le docteur Aleddin lui eût assuré que le vin, pris commo remède, pouvoit être bu sans crime. Il répondit: « Si Dieu a résolu ma mort, » le meilleur vin ne la différera pas d'un » moment. » Il mourut à quelque tems de-là, après avoir donné ordre aux affaires de son royaume.

# ~ [ 1199.] A

Un des princes Atabeks, appellé aussi Noureddin, voyant, au milieu des prisonniers qu'on lui amenoit après une affaire, l'un des principaux Emirs qui avoit la tête nue, ôta sur le champ son bonnet & en couvrit cet Emir, en disant:

» N'est-il pas assez à plaindre d'être mon » prisonnier, sans paroître devant moi » comme mon esclave? »

Il y avoit encore une branche des Atabeks qui régnoit dans le Dgéziret-Ben-Omar; &, dans le tems dont nous parlons, le prince régnant s'appelloit Moazeddin-Sandgiar-Schah. Il étoit devenu méprisables aux yeux de ses sujets, par mille actions honteuses, & sur-tout odieux par ses cruautés; il coupoit la langue, le nez, les oreilles; arrachoit la barbe & faisoit mourir indistinctement & fans aucune raison. Depuis long-tems il avoit fait mettre en prison ses fils, Mahmoud, Maudoud & Ghazi; ce dernier, ayant obtenu quelque liberté, tâcha d'empoisonner son pere avec un mouchoir. Ce moyen n'ayant pas réussi, il pénétra dans l'appartement des femmes dont il fut reçu avec joie, parce qu'il les flatta de les délivrer du tyran, & que l'oppression & l'habitude d'une vie passée-dans l'esclavage, leur empêchoient de sentir toute l'horreur d'un crime qui fait frémir la nature. Dans le tems que Moazeddin rentroit ivre, son fils se jetta sur lui & l'assassina de qua-

torze coups de couteau. Ghazi alla ensuite au bain; &, au lieu de chercher à se rendre maître du royaume, comme il le pouvoit aifément, il retourna dans l'appartement des femmes, & continua de s'amuser avec elles. Pendant qu'il cherchoit si peu à recueillir les fruits de son crime, le gouverneur du palais, instruit de ce qui se passoit, sit prendre les armes à la garde dans la crainte que le fils ne ressemblat au pere, ce que l'on étoit en droit de présumer après l'horrible forfait qu'il venoit de commettre, on se jetta sur lui & on le tua. Mahmoud fut unanimement reconnu par les troupes; mais, presque aussi barbare que les deux premiers princes dont l'état venoit d'être délivré, il sit tuer son frere Maudoud, pour se débarrasser de la crainte d'un compétiteur, & jetter dans le Tigre les femmes de son pere, sous prétexte de venger sa mort.

On ne ne trouve plus rien concernant la famille des Atabeks, jusqu'à son entiere destruction, en 1250, que Bedreddin-Lou-Lou \*, devenu maître de Moussoul, s'empara de Dgéziret-Ben-Omar, & sit jetter dans le Tigre, Masoud qui y ré-

<sup>\*</sup> La pleine lune de la religion.

#### ANEODOTES

gnoit. L'usurpateur conserva ce royaune jusqu'au tems que les Tartares le lui enleverent.

Vers l'an 1153, on trouve dans l'Adherbidgiane, province de Perse, quelques princes qui commencerent aussi à porter le nom d'Atabek; mais l'histoire de cette dynastie n'offre rien de considérable: elle sinit en 1224, qu'elle sut soumise à la puissance des Kharismiens, ou princes du Kharisme, dont nous allons parler.





# KHARISMIENS,

OU

#### KOWARISMIENS.

# ₩[1138.] · ·

L à l'orient de la mer Caspienne, entre les deux grands sleuves Gihon & Sihon, appellés aussi Oxus & Iaxartes. Le premier bornoit ce pays du côté du midi, le second le bornoit au nord; à l'orient étoit la Transoxiane ou le nouveau Turkestan. Tout ce pays est trèsfertile dans les endroits où il y a de l'eau: quoique, l'on y trouve des villes & des villages fort habités, il y a cependant encore dans les campagnes un fort grand nombre d'habitans qui vivent sous des tentes avec leurs troupeaux; cela n'a rien d'étonnant, ce sont des especes de Tartares, qui cependant suivent la religion Musulmane, on y trouve des plaines fort agréables où il croît beaucoup de grains.

Cette province, qui avoit été une des premieres conquêtes des Turcs Selgiucides, fut ensuite donnée par eux à leurs Tischtdars \* ou grands échansons, qui en tiroient les revenus, & en étoient regardés comme les gouverneurs. Cette place, comme on le sent bien, & l'éloignement de la cour, leur donnoient une grande autorité dans la province. L'un de ces échansons, Turc d'origine, & vendu comme esclave à la cour, est nommé par les Orientaux Anousch-Teghin & Boustéghin-Gurgé; c'est à ce gouverneur que commence la famille des princes du Kharisme: son sils porta le premier le titre de Roi ou de Prince de cette province.

COTHB-EDDIN, fils de Boustéghin-Gurgé, succéda à la place de son pere & à son gouvernement; & ses services auprès des princes Selgiucides lui ayant mérité leur affection, il en reçut pour récompense le titre de Prince, comme nous venons de le dire. Dès qu'il avoit rempli à la cour le tems prescrit pour l'exercice de sa charge, il revenoit dans sa province, où sa justice, sa libéralité & la protection qu'il accordoit aux sçavans, le sirent également chérir & respecter.

On trouve dans les historiens Tartares & Chinois, que la fin du règne de Cothb-Eddin fut troublée par une incursion que

<sup>·</sup> FEn grabe, celui qui porte le bassin à laver.

les Tartares, appellés Cara-Khitans, sirent sur ses terres. Il voulut, en marchant à leur rencontre avec une armée considérable, leur sermer l'entrée de ses états; mais ses troupes surent battues : cependant, au lieu de s'établir dans le Kharisme, ils sirent le tour de la mer Caspienne, & Cothb-Eddin sut ainsi délivré de ces barbares. Il mourut peu après, & laissa ses états à son sils.

ATSIZ, en succédant à un pere vivement aimé du sultan Sandgiar le Selgiucide, n'eut qu'à continuer ses services pour mériter la même affection. Quoiqu'il eût d'ailleurs toutes les qualités extérieures qui avoient rendu son pere recommandable, il avoit cependant moins de vertus réelles; mais un service signalé qu'il rendit au prince, lui attira de sa part autant de consiance que d'affection.

Le gouverneur de la Transoxiane, Ahmed-Khan, s'étoit révolté contre Sand-giar; &, comme il entretenoit des intelligences à la cour, il fut résolu entre les conjurés, que l'on enleveroit le sultan qui marchoit avec des troupes contre le rebelle; mais, dans le tems que l'on entouroit ce prince & qu'il alloit perdre sa liberté, Atsiz, inquiété par un songe dans lequel Sandgiar lui avoit paru en

danger, accouroit à toute bride pour s'assurer si ce n'étoit pas quelque avertis-sement du ciel. Les conjurés, essrayés & soupçonnant que le complot étoit découvert, se sauverent à la hâte. Ce service signalé mit encore Atsiz plus avant dans les bonnes graces de Sandgiar, qui lui en donna des preuves si fortes & si constantes, que tous les autres seigneurs de

la cour en furent bientôt jaloux.

De son côté, Atsiz n'avoit pas diffimulé qu'il étoit homme à se venger non-seulement de ses ennemis, mais même du sultan, qui prétoit un peu l'oreille à leurs propos. Aussi, lorsque, sous un prétexte léger, il eut obtenu du prince la permission de retourner dans son gouvernement, celui-ci dit, en le voyant partir: « Je vois actuellement les épaules d'un » homme dont probablement je ne re-» verrai plus le visage. » Ce discours, qui indiquoit de la part de Sandgiar des soupçons dont les courtisans auroient voulu tirer parti, leur donna la liberté de s'expliquer plus ouvertement; & plusieurs conseillerent de se saisir sur le champ d'un homme assez suspect pour devenir bientôt dangereux. Mais le prince leur répondit: « J'ai » trop d'obligation à cet homme & à » son pere; je croirois blesser la recon-» noissance que je lui dois, si, sans un

si sujet grave & sur un simple soupçon, » je faisois une démarche aussi propre à » l'offenser. Je me suis toujours confor-» mé à cette maxime: Que l'on doit être » sensible aux bienfaits les plus légers, parce » que le bien est toujours grand en luiso même, & que le principe qui le produit n'a rien que d'estimable. » On ne peut trop applaudir à la morale du prince Selgiucide; mais sa politique eut lieu de se repentir de n'avoir pas prévenu les dangers de cet excès de confiance. Atsiz, arrivé dans son gouvernement, prit les armes & ofa attaquer son souverain. Sandgiar, forcé d'armer contre le rebelle, marcha à lui, battit ses troupes, & le força d'implorer la clémence du vainqueut.

Ses malheurs ne lui firent pas changer le système de sa conduite; il se révolta encore deux sois, & su fut battu & soumis à chaque tentative. Le sultan étoit à la sintellement irrité, que, si Atsiz n'eût pas employé la médiation d'un derviche sort estimé de Sandgiar, il eût entiérement perdu ses états & peut-être la vie; mais, par l'entremise du pieux pérsonnage, il se contenta d'un simple hommage que devoit lui rendre Atsiz, en se prosternant en sa présence de l'autre côté du Gihon; encore le, prince rebelle ne sit-il de des-

#### 316 ANECDOTES

son cheval qu'une simple inflexion de corps, révérence peu respectueuse en Orient, & dont pourtant Sandgiar se contenta.

# **\*\***[1155.]\*\*

Peu de tems après, Atsiz mourut âgé d'environ soixante-un ans. Il avoit été attaqué de paralysie; trop de précipitation pour la cure de ce mal, qui n'en reçoit guères que de la nature, hâta sa mort: il sut emporté par des remèdes trop violens. On a beaucoup loué son courage & sa science dans l'art militaire, sa libéralité envers les gens de lettres. Par ce que nous avons dit de sa conduite envers les princes Selgiucides, on a vu ce que l'on doit penser de sa bonne soi dans l'exécution des traités, & de sa reconnoissance envers les biensaiteurs de sa maison;

Un auteur qui a fait pour l'Orient des tableaux d'histoire, comme on en fait actuellement beaucoup, qui à la vérité ne sont pas tous de main de maître, & dont l'ouvrage porte le titre de galerie; (Nighiaristan,) cet auteur, dis-je, rapporte qu'Atsiz étant malade, & s'entretenant avec quelques amis, entendit plus loin une personne qui lisoit l'Alcoran. Par une superstition ordinaire chez les Orientaux,

il ne douta pas qu'il ne dût se faire l'application des paroles qu'il entendoit. Cette superstition ridicule concourut, avec la violence des remèdes, à accélérer sa perte. Il entendit ces paroles dont le sens n'avoit assurément rien qui ne convînt à tout homme vivant: « Nul ne sait en » quel lieu il doit mourir. » Il prétendit que, puisque, suivant l'ordre établi de Dieu, on ne devoit pas le sçavoir, le saint prophète se servoit au moins de cette voie pour lui en donner le pressentiment; & il en conclut sort ingénieusement que c'étoit apparemment dans le lieu où il se trouvoit.

# ₩[1155.]

Bon d'observer que la première syllabe de son nom entre dans la composition de plusieurs noms Tartares ou Mogols, & signisse fort & vaillant.) Au rapport des historiens Arabes & Persans, il mérita ce titre par ses conquêtes sur les princes Selgiucides. Sa bonne sortune ne seconda par sa valeur; car les écrivains Chinois, qui placent au tems dont je parle une irruption dans le Kharisme par les Tartares appellés Khitans, rapportent qu'Il-Arslan mourut en allant & leur rencontre; que ses troupes surent

défaites, & son général fait prisonnier. Suivant les historiens Orientaux, sa mort n'arriva qu'après son retour dans le Khatisme:

**\*\***[1172.]\*\*

SULTAN-SCHAH-MAHMOUD, le plus jeune de ses fils, lui succéda par les intrigues de sa mere qui trouvoit ainsi moyen de régner en son nom. Le jeune monarque avoit un frere aîné, qui, aussitôt après la mort de leur pere, lui écrivit pour demander sa part de la succession; car il n'avoit pour lui qu'une seule ville que son pere lui avoit donnée comme une espece d'apanage. Sultan-Schah, ou plutôt son conseil, répondit que cette affaire étoit trop importante pour se décider par de simples négociations; qu'il en falloit venir aux armes : c'étoit mettre le prince Tagasch dans l'impossibilité de rien tenter. Il répliqua par des vers qu'avoit faits son fils: « Vous possèdez de grands tré-» sors & je ne possede que mon épée; » vous habitez dans de superbes palais » ou de magnifiques tentes; je n'ai » qu'un cheval & un champ de ba» taille: ainsi, dans un combat, il n'y à » qu'à perdre pour vous & qu'à gagnery pour moi. Cependant, pour ne point » remettre au sort d'un combat les inté-l

319

» rêts de deux freres, laissez-moi le Kho» rassan, je vous abandonne le Kharis» me. » Cette proposition ne sut point
écoutée. Sultan-Schah leva une grande
armée; son frere Tagasch appella à son
secours le Khan du Cara-Khatai, qui
comprenoit une grande portion de la Tartarie. Il en arriva comme dans presque
toutes les guerres injustes; le jeune prince
battu, mis en suite, obligé de sortir du
Kharisme, sut trop heureux de se contenter du Khorassan qu'il avoit resusé à son
frere.

Quelques guerres qui survinrent, n'offrent rien d'important par leurs causes & par leurs issues; la haine de ces freres, leurs jalousies & leur ambition les tinrent presque toujours les armes à la main, jusqu'à ce qu'ensin Sultan-Schah étant mort, Tagasch se mit en possession du Khorassan.

### ~~ [1194.] A

Thogrul qui fut le dernier prince des Selgiucides, s'étoit emparé de quelques places apartenantes à Tagasch: celui-ci entra aussitôt dans l'Irak; &, par un cours non interrompu de succès, il conquit toutes les terres de son ennemi: c'est ainsi que les états du Sultan de Kharisme comprirent la plus grande parti de la Perse. Devenu de jour en jour plus

#### 320 ANECDOTES

puissant, il alloit entrer sur les terres des Tartares lorsque le Khan lui sit saire des propositions de paix qui surent acceptées.

#### \*\* [1197.] \*\*\*

Quelques années après, il eut occa-fion de marcher vers l'Orient. Les Khitans s'affoiblissoient de jour en jour ; & Tagasch se flattoit de prositer de leurs dépouilles. Il mit le siège devant Bokhara, grande & fameuse ville du Maouarennahar: les habitans, siers de leur nombre & de la force de leur place, ne se contenterent pas de montrer de la sécurité; ils allerent jusqu'à insulter l'ennemi dont ils croyoient pouvoir braver la vengeance. Comme Tagasch étoit borgne, ils prirent un chien qui n'avoit qu'un œil, le revêtirent d'une tunique à la Persienne, lui mirent sur la tête une coëffure pareille à celle du sultan; &, après l'avoir promené dans cet équipage sur les murailles de leur ville, ils le lancerent avec une machine dans le camp des Kharismiens, en leur criant: « Voyez, soldats, » ne seroit-ce pas-là votre sultan? » D'a-près l'idée que l'on s'est presque toujours faussement formée du caractere des Orientaux, d'après ce que nous sçavons de plusieurs conquérans que l'on n'a pourtant

tant pas traités de barbares, on seroit porté à croire qu'à la prise de la ville, car elle ne résista pas aux armes des Kharismiens, Tagasch livra tout à la sureur du soldat qui brûloit du desir de venger cette injure : il n'en sut cependant rien. Le vainqueur se contenta de la prise de la place, & sauva les habitans du traitement qu'ils avoient tout lieu d'appréhender.

₩[1200.]

Pendant qu'il s'occupoit à chasser de ses états cette espece de scélérats, dont nous avons déja parlé sous le nom d'Ismaëliens ou d'Assassins, il vint à mourir d'une esquinancie. La valeur, la justice & la libéralité de ce prince lui mériterent les éloges & les regrets de tous ses sujets. On remarque qu'il faisoit mettre un croissant sur le haut de ses pavillons.

ALAEDDIN-MOHAMMED, son fils, lui succéda, & sut exposé à toutes les bizarre-

ries de la fortune.

Dès que l'on sçut aux Indes la mort de Tagasch, cette nouvelle y sit naître le desir de secouer le joug qu'il avoit imposé aux rois de Ghour & de Ghaznah; & le succès justifia leurs espérances. Ils entrerent même dans le Khorassan, dont ils s'emparerent. Il est vrai que l'année sui-

An, Orient, Partie I. X

vante, pendant que ces princes étoient retournés dans leurs pays, Mohammed reconquit tout ce qu'on lui avoit enlevé; &, quoique dans la suite il ait encore essuyé quelques échecs de la part des Gaurides; les troubles qui s'éleverent chez eux le préserverent des suites fâcheuses qu'il eût eu à redouter de leur retour. Nous allons voir qu'il sembloit n'être délivré des attaques de ses voisins que pour être entiérement écrasé par un conquérant redoutable, qui faisoit déja trembler une partie de l'Asie Orientale.

### ₩[ 1207.] · [\*\*

Les petits rois de Samarcande & de Bokhara, désolés sans cesse par les courses des Khitans, appellerent Mohammed à leur secours; il chassa les ennemis de tout le Maouarennahar, & pénétra même dans leur pays où il les désit dans une grande bataille: leur général sut sait prisonnier. Après cette victoire, les peuples lui donnerent le nom d'Iskender-es-Sani, ou de second Alexandre.

### **1208.**]

L'année suivante, il sut moins heureux; car, ayant été trahi par un de ses lieute-nans-généraux, il sut battu & même sait prisonnier avec un de ses officiers. Heu-

reusement qu'il ne sut pas reconnu, & que son compagnon d'insortune l'ayant sait passer pour son esclave, il sut envoyé pour traiter de la rançon de son maître supposé : il rejoignit ainsi son armée.

Quelque course qu'eût été sa captivité, elle n'avoit pas laissé de causer des troubles dans ses états. Aly-Schah, son frere & son lieutenant dans le Khorassan, s'étoit déja fait reconnoître sultan du Kharisme; mais, dès que Mohammed sut de retour, il se sauva chez le sultan des Gaurides, dont il accéléra la perte; car l'Emir Moulk, général de Mohammed, étant entré dans leur pays à la tête des Kharifmiens, quoique les deux princes se fussent soumis à condition que l'on n'attenteroit ni à leur vie ni à leur liberté, il ne laissa pas de les faire mourir & mit ainsi fin à la dynastie des Gaurides en la personne de Gaïatheddin. "

Le Khan des Naimans & celui des Khitans, en guerre l'un contre l'autre, auroient bien voulu, chacun de leur côté, mettre Mohammed dans leurs intérêts; mais, ne prenant part à leurs démêlés qu'autant qu'ils pouvoient lui être avantageux, il les laissa se détruire réciproquement.

Tranquille après tant de victoires, Mohammed usa d'abord de son loisir pour le bien de ses états, où il rétablir le bon ordre & la justice; mais, sait pour une vie active, il ne put supporter les ennemis du repos. Les plaisirs de la table & l'amour des semmes lui parurent alors les seules ressources contre cette unisormité si contraire à ses goûts; mais ce guerrier, né, comme presque tous les conquérans, pour les excès, après avoir supporté sans peine toutes les fatigues de la guerre, ne put résister aux charmes d'une vie molle & esséminée. De l'usage du vin, il passa à l'ivrognerie; de la vohupté, il tomba dans la débauche, & perdit insensiblement l'activité du corps & la vigueur de l'esprit.

Cette conduite devint funeste au bien de ses états & au bonheur des particuliers. Ce prince, d'abord équitable, devint bientôt un tyran. On rapporte que, dans un égarement d'ivresse, il sit mettre à mort Madgeddin, l'un des personnages les plus respectés de Bagdad par son sçavoir & ses vertus; son seul crime étoit d'avoir remontré au prince le danger de son égarement. Il vrai que, lorsque le vin sut dissipé, il eut tant de honte & sentit tellement l'odieux de cette conduite, qu'il sit élever un superbe tombeau à cette innocente victime de ses passions, & offrit à son sils une somme considérable : celui-

ci remercia le prince, & répondit qu'il voyoit avec satisfaction ses regrets sur la mort de son pere, mais qu'il ne pouvoit jamais regarder de l'or comme le prix de son sang.

#### \* [1215.] A

Un esclave Turc, mais devenu puissant à la cour des Gaurides, avoit réussi, après l'extinction de cette dynastie, à recueillir une partie de leurs états. Mohammed, honteux de son voisinage & jaloux de sa puissance, marcha contre lui, le mit en fuite, & s'empara de ses trésors. Ayant trouvé dans les archives une patente du Calife dans laquelle, après avoir prodigué à l'un des princes Gaurides les épithètes les plus pompeuses, il l'engageoit à faire la guerre aux Kharismiens, il se livra à tout son ressentiment, & se déclara ouvertement contre les Abbassides. Dans une assemblée d'Imans & de docteurs, ils surent traités d'usurpateurs, qui avoient envahi l'héritage des enfans d'Aly; en conséquence, on arrêta que le Calife Nasser étoit déchu de son autorité, & qu'il falloit en nommer un autre en sa place. Le choix étant tombé sur Alaeddin, Mohammed marcha vers Bagdad pour le mettre en possession de sa dignité; mais, dans le même tems, les Tartares menaçant d'envahir ses états, il renonça à cette entreprise, pour aller s'opposer à ses nouveaux ennemis.

#### ~~ [1218.] A

Mohammed sit cesser dans le Khorassan & dans le Maouarennahar la priere publique au nom du Calife Nasser; mais quelques villes, telles que Samarcande, Hérat, & quelques autres, n'écouterent pas ses ordres, & resterent toujours sous la

jurisdiction des Abbassides.

Depuis plusieurs années, il s'étoit élevé dans la Tartarie une puissance formidable. Genghiz-Khan, fondateur de l'empire des Mogols, établissoit son nouvel état sur les ruines des Tartares Niu-Tché. Ce prince avoit déja soumis un grand nombre de hordes Turques & Tartares: il envoya alors un ambassadeur vers le sultan Mohammed, pour lui faire part de ses victoires, lui proposer une alliance, &, en considération de sa haute puissance, lui accorder le titre de son fils. Si Genghiz-Khan croyoit faire beaucoup, Mohammed de son côté trouvoit que c'étoit peu; la grandeur de sa puissance ne lui faisoit rien voir de bien flatteur dans le titre de sils de Genghiz-Khan, qu'il ne regardoit que comme un chef de pâtres. Cependant il dissimula, & tâcha de sçavoir de l'ambassadeur quelles étoient les forces de son maître. L'ambassadeur répondit que quiconque oseroit lui résister, l'apprendroit par soi-même. « Ce ne seront pas au » moins les princes du Kharisme, repliqua » Mohammed, eux dont l'empire s'étend » depuis l'Euphrate jusqu'au-delà de l'Oxus, » & depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Inde. Il parla ensuite de ses revenus & de ses troupes;ensorte que l'ambassadeur, le voyant piqué, n'insista pas davantage & même adoucit dans la suite de la conversation ce que son propos pouvoit avoir eu de choquant. Cette sortie eut un bon effet; &, l'ambassadeur ayant détaillé à Genghiz-Khan les forces du Kharisme, le prince Mogol se porta volontiers à continuer la paix; & si, dans la suite, elle sut rompue au grand désavantage de Mohammed, ce sut la faute de ce dernier, qui ne put imputer qu'à lui la cause de ses malheurs.

Les Mogols, sujets de Genghiz-Khan, accoutumés à vivre sous des tentes, négligeoient le commerce, & le laissoient exercer à des marchands étrangers qui y faisoient un gain considérable. Asin de rendre cette correspondance plus intime, & de multiplier les objets du commerce, en augmentant ses ressources, Genghi é Khan sit de son côté partir cent ciréquante marchands pour les états de Moganité marchands pour les état

hammed: trois officiers les accompagnezent, munis de pouvoirs, qui leur laissoient la liberté de traiter des arrangemens communs à l'avantage des deux nations. D'ailleurs ce prince, en demandant que l'on traitât bien ses marchands, promettoit de traiter également ceux du Kharisme.

Mais l'imprudence d'un des marchands de Genghiz-Khan, & la sotte vanité du gouverneur d'Otrar, renverserent ces beaux projets; & la révolution qui suivit, fut un de ces exemples de grands événemens produits par une très-petite cause. Arrivée sur les terres de Mohammed, dans la ville d'Otrar, la troupe se fit annoncer au gouverneur, & ensuite l'alla saluer. C'étoit un de ces hommes parvenus, comme il s'en trouve beaucoup dans l'Orient, & fiers, tels qu'ils le sont par-tout. Quoiqu'il portât alors le titre de Ghair-Khan, fon nom véritable étoit Inallgik, ou, selon d'autres historiens, Anial-Hak. Quel que fût cet ancien nom, un des marchands qui avoit autrefois été lié avec lui, eut la mal-adresse de s'en servir, & de chercher dans sa conversation à rappeller leur ancienne familiarité. Le gouverneur en sut offensé; peut-être sussi craignoit-il que le même homme n'allât répandre par-tout ce qu'il sçavois

de son extraction. Soit l'un ou l'autre de ces motifs, il résolut de le perdre & d'envelopper toute la troupe dans sa ruine. Aussitôt il fait tout arrêter, marchands & ambassadeurs; envoie dire à son maître que Genghiz-Khan à fait passer sur ses terres des espions déguisés; &, sur cet exposé, en obtient la permission de les mettre à mort, si le cas le requiert. Le gouverneur, qui voit dans l'exécution de cet ordre le moyen de satisfaire sa vengeance, & de s'enrichir en s'emparant de leurs dépouilles, confique en effet leurs biens, & leur fait ôter la vie. Un seul d'entr'eux, qui n'avoit point été pris, eut le bonheur de sortir de la ville, & se rendit auprés de Genghiz-Khan, auquel il exposa le traitement fait aux marchands & aux envoyés. Comme le prince Mogol, naturellement porté à la modération, croyoit entrevoir que Mohammed n'étoit coupable que d'une confiance trop aveugle en son ministre, il lui envoya demander justice de ce dernier. Mohammed refusa de la donner, & ne voulut écouter aucune représentation à cet égard. Dès cet instant, Genghiz-Khan lui fit sçavoir qu'il le regardoit comme son ennemi, & qu'il devoit s'attendre de sa part à la guerre la plus vive.

Le sultan se prépare à la désense; mais,

soit qu'il projette ou qu'il exécute, on ne voit plus dans sa conduite qu'un imbécille

on qu'un lâche.

Après avoir reçu un échec de la part des Mogols, il n'osa pas tenir contre eux; &, après avoir distribué ses troupes de côté & d'autre, il se retira vers Samarcande qui étoit menacée. Les habitans travailloient à creuser des fossés pour mettre leur ville en état de défense. Il faut croire que leur ouvrage ne présentoit pas une fortification bien forte, puisqu'il dit aux travailleurs, en se moquant, que de tels fossés seroient bientôt comblés par les Mogols, s'ils vouloient seulement y jetter les manches de leurs fouets. Soit que l'on prît ce propos comme un reproche ou comme une mauvaise plaisanterie, ces deux mots lui coutererent la perte de la ville; car les habitans découragés suspendirent l'ouvrage, & laisserent la ville ouverte à l'ennemi.

Incertain, errant, Mohammed se porta en divers lieux de son empire, & ne prit nulle part une bonne résolution. Au milieu de ses malheurs, il eut cependant quelquesois l'extravagance de se livrer à la bonne chere, & à d'autres plaisirs qui sembloient ne convenir qu'à une meilleure situation.

Poursuivi de près par les Mogols, après

avoir erré dans le Mazanderan, où ils étoient près de l'atteindre, il passa dans une petite île de la mer Caspienne. Il y sur bientôt accablé de maladie & privé de secours; à peine avoit-il de quoi sub-sister de quelques provisions que lui aporterent de pauvres gens de la province voisine. Revenu un peu de ce misérable état, il leur demanda, comme une grace, un mauvais cheval dont il avoit soin, & qu'il avoit le plaisir de voir paître auprès de sa tente: c'étoit-là toute sa dissipation.

#### 1220.].Kw

Il étoit dans cette cruelle situation, lorsqu'il apprit que ses trésors, sa mere, sa femme & ses enfans étoient tombés au pouvoir des ennemis. Cette derniere nouvelle le mit au tombeau. Ainsi sinit ses jours, un prince dont la gloire avoit été comparable à celle des plus grands princes de l'Asie; qui avoit eu quatre enfans reconnus chacun pour souverain dans les états qu'il leur avoit assignés; qui faisoit battre, matin & soir, le tambour, par vingt-sept rois ou fils de rois devenus ses esclaves; les caisses étoient d'or & les baguettes garnies de très-belles perles. Au reste, il avoit eu des qualités éminentes il étoit brave à la guerre, infatigable

dans les travaux, patient dans l'adversité. Mais la mollesse & les débauches en avoient fait un autre homme; & Mohammed, mourant dans la misere, & n'ayant pour linceul qu'une mauvaise chemise, avoit alors autant perdu du côté de la fortune que de celui des vertus.

Bientôt toute la Perse tomba au pouvoir de Genghiz-Khan: il sit mourir ceux des sils & des parens de Mohammed qui étoient tombés entre ses mains, distribua ses semmes aux principaux de l'armée, & n'eut de considération marquée que pour la mere de ce prince. Il la sit vêtir de deuil, & lui laissa la liberté de se retirer; mais, comme elle étoit accablée par l'âge, par la douleur, & qu'elle n'avoit point de gardes autour de sa personne, elle sut aisément étoussée dans la presse que sormoit le concours de ceux qui cherchoient à la voir.

### \*\* [1221.]·

DGELALEDDIN monta sur le trône & vit ensuite sinir en sa personne le dernier roi de sa famille. Pendant que Genghiz-Khan parcouroit les états du sultan en vainqueur, & que ses soldats ravageoient, massacroient tout en barbares & en soncenés, le jeune prince rassembloit des troupes & se trouva avec une armée

forte de soixante-dix mille homme. Les Mogols, fiers de leurs succès, croyoient qu'au nombre de dix mille seulement, ils n'avoient qu'à se montrer pour vaincre; cependant ils furent battus deux fois; & peut être l'eussent-ils été une troisieme, ayant Genghiz-Khan à leur tête, si Dgélaleddin n'eût pas été trahi par un de ses généraux, qui se retira dans l'Inde avec trente mille hommes; mais cette désertion le mit hors d'état de résister : poussé jusqu'au bord de l'Indus, il eut la douleur de voir ses soldats égorgés à ses yeux ou noyés dans le fleuve. Il sçavoit de plus que le prince Mogol avoit promis la plus grande récompense à celui qui le sui livreroit en vie. Pour comble de maux, n'attendant plus sur le rivage que l'instant de périr les armes à la main. il apperçut ses femmes qui le prioient au nom de Dieu de leur ôter la vie, plutôt que de les abandonner à la merci du vainqueur. Nouveau Rhadamiste, & poussé d'une pitié aussi cruelle, il les embrassa, & les sit jetter dans le sleuve. Il s'y jetta bientôt lui-même sur son cheval & débarrassé de sa cuirasse. Il ne cessa de combattre du milieu de l'Indus, & fut vingt fois sur le point de périr dans les tlots ou par les stèches des ennemis. Etonné d'un si rare courage, Genghiz-Khan désendit qu'on-le poursuivît davantage.

Cependant le sultan, après des risques incroyables, parvint à l'autre côté du fleuve, où il rejoignit une petite partie de ses troupes.

## 1225. Ko

Non-seulement Dgélaleddin avoit échappé aux armes des Mogols, mais il reparut quelque tems après dans le Kerman & dans la Perse: les peuples le reçurent avec les plus grandes acclama-tions, & les poètes célébrerent son retour par des vers pompeux. Comme les Mogols, qui ne vouloient pas alors s'établir dans le pays, s'étoient retirés, il n'eut à combattre que les princes. qui avoient cru pouvoir s'élever sur ses ruines.

# 1226x ] 25 0 ;

On rapporte que, pendant une suspen-fion d'armes entre lui & les Géorgiens, les braves des deux partis ayant pris le parti de combattre en présence des armées, Dgélaleddin voulut prendre part à cette espece de gloire. Il sortit donc de son camp en simple cavalier, & se présents au combat. Un Géorgien vint d'un coup de lance: les trois fils de ce Géorgien eurent le même sort l'un après l'autre. Un homme d'une taille gigantesque lui offrit ensuite le combat, & lui porta sans relâche plusieurs coups violens; mais, comme il s'apperçut que son cheval, qui étoit très-vif, alloit tomber avec lui, il mit pied à terre, & soutint l'assaut de son ennemi. Il prit ensuite si bien son tems qu'il lui porta un coup de lance dans le front & le renversa mort. Les deux armées setterent de grands cris d'admiration. Aussitôt le sultan, prositant de leur étonnement, se sit reconnoître, chargea les ennemis, & remporta une victoire qui le rendit maître de tout le pays.

Cependant, par un changement subit & que l'on ne croit qu'en se rappellant la conduite de Mohammed, ce brave Dgélaleddin, après avoir fait rentrer presque tous le pays dans le devoir, avoir repoussé les Mogols qui cherchoient à rentrer sur ses terres, devint tout-à-coup le plus lâche & le plus insupportable des hommes. Méprisable aux yeux de ses ennemis, il devint odieux à ses amis euxmêmes: souvent il les traitoit avec la dernière rigueur; &, quand il leur montroit de l'assection, elle tenoit de la soi-

blesse & par-là même perdoit une grande

partie de son prix.

On rapporte que, dans une occasion où il avoit perdu un de ses savoris, il en montra un chagrin insensé i il sit prendre le deuil à tous les habitans de Tauris, ne voulut pas que l'on enterrât le cadavre, & passa auprès de ce corps mort plusieurs jours à se lamenter. Il ne mangeoit pas qu'il n'en eût présenté à cet ami, & ne soussiroit pas, à cet égard, les remontrances les plus modérées & les plus raisonnables. Ses officiers se dégoûterent bientôt d'un prince qui montroit plus de tendresse pour les morts que pour les vivans; ils se retirerent chez ses ennemis, & ses soldats en sirent autant.

# **1230.**]

Après avoir été battu par quelques petits princes, Dgélaleddin s'étoit retiré chez des Kurdes du Diarbek. Ils vouloient le tuer; mais s'étant fait connoître à l'un d'eux, il lui promit de le faire roi s'il lui fauvoit la vie. Le Kurde le conduisit chez lui, où il le laissa auprès de sa semme, & s'en retourna dans la montagne. Un second Kurde entra dans la maison; &, sans s'embarrasser des raisons de la semme qui lui disoit que le prince étoit sous la protection

tion de son mari, le perça de sa lance en disant: « Puisqu'il a sait périr mon frere » qui valoit mieux que lui, il est bien » juste qu'il périsse à son tour. » Ainsi finit ce prince dont la conduite avoit beaucoup ressemblé à celle de son pere, & qui, après avoir échappé aux armes des Mogols par des efforts de courage incroyables, finit enfin par la main d'un bandit de montagne : les troupes qui avoient été au service des fultans du Kharisme, se porterent de différens côtés, & Celles qui s'étojent miles à la solde du foudan, d'Egypte, incommoderent beaucoup les petits princes de Syrie, & les Chrétiens établis dans la Palestine; & ce fut pour s'opposer à leur sureur & les détruire, s'il étoit possible, que l'on sit en occident uue nouvelle croisade, qui fut celle de S. Louis,

stod se je i i i i eus \* sique qu'il eus

> rafangor makab

The mar all agrees

An. Orient, Partie I,

Y



## SOUVERAINS EN PERSE

ET DANS LES INDES,

DITS

GENGHIZ-KHANIENS ET MOGOLS.

1224.

l'histoire de ce heros, qui, de siinple pâtre, tel au plus que nos boss sermiers, & n'ayant au destus d'eux que
l'avantage de saire la guerte, après avoir
eu le courage de s'élever au dessus des autres chess de sa mation, osa attaquer
les plus grands empires, eut le bonheur
d'y faire reconnostre ses loix, & sonda
ensin la domination la plus puissante qu'eux
jamais vue l'Asie; avant, dis-je de plus
ler de Genghiz-Khan, il ne sera pas hors
de propos de dire deux mots du peuple
au milieu duquel il étoit né, & qu'il eux
dans la suité à conduiré.

Les Mogols, que Ton peut regarder comme une portion de Tartares descendus des anciens Turcs dont nous avons parlé, ne formoient point une nation civilisée, ni jalouse de faire connoître au loin la sagesse de ses loix. C'étoit un af-

semblage de barbares, qui ne se portoient dans les pays les plus éloignés, que pour en enlever toutes les richesses; réduire les peuples en servitude, et rendre leur nom formidable en les plongeant dans la même barbaries qu'eux. Au rapport des écrivains les plus dignes de foi : « Ces Mogols dif» serent des autres hommes pour la figure :
» leurs joues s'élevent fort en dehors; ils 
» sont grêles, menus de ceinture, pour la 
» plûpart d'une stature médiocre, et ont 
» peu de barbe; mais leurs mœurs sont 
» encore plus grossieres que leur figure n'est 
» rebutante. »

Ils habitent sous des tentes, au sommet desquelles ils laissent une ouverture qui sert tout-à-la-fois de senêtre, & de cheminée. Celles des gens aisés sont placées sur des roues, afin de les pouvoir transporter plus aisément d'un lieu à l'autre, sans que l'on soit obligé de les, démonter comme celles des gens, du peuple. Elles font mêmes garnies en dedans de broderies & d'autres ornemens, tandis que les dehors sont frottes de lait de brebis ou même d'huile, pour les rendre impénétrables à la pluie. Le maître ordinaire ment est asses au milieu, vêtu de quelques morceaux de drap rouge, se nourrissant indisseremment de chiens, de loups, de renards, de chevaux, de poux, de

rats, de souris, & même de chair humaine. Une table servie de cette maniere, n'exige pas sans doute beaucoup d'aprêts; aussi n'ont-ils ni nappes, ni serviettes : la plûpart essuyent leurs doigts à leurs botines; le luxe a introduit chez les riches l'usage des petits mouchoirs, comme chez les Turcs Othomans. Cependant il est à remarquer qu'ils ne mangent pas comme ces derniers en mettant chacun la main au plat; mais que l'un des convives coupe la viande, & qu'un autre la distribue à la compagnie en la prenant avec un couteau: ils diffèrent encore des Turcs, en ce que ces derniers ne boivent que de l'eau, & ordinairement après le repas, au lieu que les Mogols boivent en mangeant, & que leur boisson la plus ordinaire est du lait de brebis, de vache, de chèvre, de jument ou de chamelle. Ils boivent aussi de l'eau dans laquelle ils ont fait bouillir du millet. Ils en prement un verre ou deux le matin, & cela leur suffit pour les soutenir pendant la journée, jusqu'à ce que, le soir, ils mangent un peu de viande avec du bouillon: c'est ordinairement le régime qu'ils observent en hiver. On auroit peine à croire qu'avec une telle nourriture ils fussent fort adonnés au plaisir de la table. Cependant c'est un désaut assez commun chez eux,

& même ils sont parvenus à s'enivrer en faisant sermenter du lait de jument que l'on appelle alors Kimiz, & Cara-Kimiz\* quand il est plus clarissé, & pour cela même plus cher & destiné pour les

grands.

Quoique reconnoissant un Dieu créateur de toutes choses sous le nom de Natagai, ils ne lui rendent cependant aucun culte. Ils adressent leurs prieres & leurs sacrissces à des idoles particulieres, placées dans leurs tentes ou sous des tentes plus ornées que les autres. Elles sont regardées comme les protectrices des troupeaux, & ce seroit un crime puni de mort d'en outrager quelqu'une. D'ailleurs, ils adorent le soleil, le seu, l'eau & la terre; mais ils ne cherchent point à en faire embrasser le culte aux étrangers.

Ils ne rompent jamais les os des bêtes qu'ils mangent, mais ils les brûlent, & regardent comme de bons ou mauvais préfages les différens éclats qui s'élancent du feu, selon la maniere différente dont ils sautent. C'est un crime de mettre un couteau ou une coignée dans le seu, ou même de s'en approcher, de s'appuyer

<sup>\*</sup> On trouve dans de bons auteurs Cosmos, c'est mépris, ou ignorance de la langue tartare.

Y 113

fur son fouet & d'en toucher ses flèches de tuer de jeunes oiseaux, de battre un cheval avec la bride, de le laisser paître avec son frein, de répandre du lait, de laisser tomber de la viande à terre, & de satisfaire aux besoins les plus or-

dans l'enclos de lon es fautes, commiles font punies de mort: it mégarde, on feroît né à une amende tadevin de la horde. l'étend même à ceux

qui, ayant mis dans leur bouche un morceau de viande qu'ils ne pouroient enflite ni mâcher ni avaler, seroient obliges de le rejetter à terre, ainfiqu'à ceux qui auroient marché sur le seuil de la porte de la tente impériale. Crédules & superstitieux à l'excès, ils ont la plus grande confiance dans les prédictions de leurs forciers, dans les préjugés tirés du vol des oiseaux, & ne font aucune entreprise sans consulter les uns ou les autres. Ordinairement ils choisissent pour seurs expéditions la nouvelle ou la pleine sune, qu'ils appellent la grande Neine.

Les purifications sont aussi en ulage que les divinations sont accréditées, elles s'étendent à la personne des ambassades, et même aux parens de ceux qui viennent de mourir. On y emploie plus ou moins de cérémonies, En général, cette purification consiste à faire passer la personne entre deux seux, pendant que deux semmes, placées de chaque côté, lui jettent de l'eau sur le corps. Quand quelqu'un est mort, on l'enterre secrettement à la campagne avec une partie de sa tente où il est assis, ayant devant lui une table sur laquelle on met un plat de viande & une tasse de lait de jument. On enterre avec lui une jument & son poulain, un cheval sellé & bridé; ils tuent un autre cheval qu'ils mangent, & dont ils remplissent de paille la peau qu'ils mettent ensuite sur quatre pieux. Ils prétendent qu'avec ces précautions, le défunt doit trouver dans l'autre monde tout ce qui lui est nécessaire. Ils rompent ensuite le chariot qui le portoit, abattent sa maison, & personne n'ose prononcer son nom jusqu'à la quatrieme génération.

Les grands de la nation sont enterrés avec, des cérémonies particulieres; on se rend secrettement à la campagne & dans le lieu que l'on a choisi pour faire la sépulture; on arrache toutes les herbes jusqu'aux racines; on fait ensuite à côté l'une de l'autre deux, fosses, dont une est

derniere que l'on place le mort. Ils mettent sous lui le serviteur qu'il chérissoit le plus, & l'y laissent jusqu'à ce qu'il soit près de mourir; alors ils le retirent pour lui faire prendre respiration. Cette cérémonie se répete jusqu'à trois sois; &, quand ce serviteur a le bonheur de la soutenir, il devient libre & puissant dans la horde. Ils laissent ensuite le mort dans la feconde sosse avec ses richesses & les autres provisions dont on a parlé, remplissent la premiere & la couvrent des mêmes herbes qui y étoient auparavant, asin que l'on ignore le lieu de la sépulture. Lorsqu'il s'agit d'un empereur, on fait mourir quelques esclaves.

Fiers & orgueilleux à l'égard des autres nations, les Tartares sont de tous les peuples les plus obéissans aux ordres de leur prince; & , quoique sujets à s'enivrer, on dit qu'ils n'en viennent jamais entr'eux à des querelles assez vives pour chercher, en se battant, à s'ôter la vie. Egalèment ennemis du vol, ils se rendent même les choses égarées, où ils les laissent sans maîtres; sidèles à leurs semmes, charitables entr'eux, patiens à supporter la sam, la fatigue, l'insonnie, ils semblement pavoir de désauts que pour les étrangers

qu'ils ont toujours dessein de tromper quand ils n'ont pas l'ambition de les soumettre.

Pour réparer de leur mieux les désordres qu'entraîne après soi la polygamie, ils logent chacune de leurs semmes à part, & n'admettent aucune dissérence entre les enfans: cependant il y a toujours une semme qui est regardée comme la premiere. Quoique les semmes soient presqu'aussi exercées que leurs maris dans l'art de monter les chevaux, cependant ce sont les hommes qui sont les courses & les chasses, tandis qu'elles travaillent aux soins du ménage, aux vêtemens, & même aux harnois & aux chariots.

Leur gouvernement tient tout-à-la-fois du despotisme & de la séodalité: l'empereur est maître de tout par-tout où il se trouve, & l'on ne peut camper dans aucun lieu sans sa permission: les grands montrent la plus entiere soumission à ses ordres; mais, en revanche, tes grands ont chacun dans leurs possessions la plus grande autorité sur leurs vassaux qui sont obligés de marcher à leurs ordres. Le chef de la horde en reçoit des présens, comme l'empereur lui-même en reçoit des chess d'hordes. C'est, sans doute, pour se dédommager de cette dépendance servile, que le

moindre Tartare, dès qu'il est en pays étranger, y prend le ton, & se comporte en maître.

Lorsqu'ils font la guerre, leurs combuts sont très-ineurtriers, à cause de la grande. quantité de flèches qu'ils lancent, en ajusti tant comme nous failons avec nos fufils, & qu'ils envoient avec tant de sorce qu'elles transpercent ordinairement toutes sortes d'armes. Comme d'ailleurs ils marchent tous en pelotons, leurs armées ne paroissent. jamais aussi nombreuses, ni réellement n'oca cupent pas autant de terrein que les autres: c'est un des premiers principes de leur. tactique, de façon que l'ennemi ne peut jamais battre qu'une petite portion de leun armée; au moyen de certains signaux, leurs chess leur sont faire toutes les évob lutions convenables à la circonstance. Ces troupes n'ont point de paye, & chaque soldat vit de sa chasse ou du butin qu'il fait sur l'ennemis L'attaque & la fuite sont également partie de leur maniere de combats tre; & ils réuffissent assez bien à faire les fiéges des villes & des places fortes. Après ce court exposé des mœurs & des coute mes des Mogols, nous allons passer à l'hiftoire du fameux conquérant de leur nation, quisoumit l'Asie depuis la mer de la Chine jusqu'au de-là de l'Euphrate.

# A [1135.]

Dès les neuvieme & dixieme siècles, la horde des Mogols nommés alors Mum-On, & ensuite Mum-Kos, habitoit vers les parties septentrionales de la Tartarie. Ils commencerent à se rendre redoutables vers l'an 1135; & l'empereur des Tartares Niu-Tché sut obligé d'envoyer des troupes pour les contenir; ce qui prouve que dès-lors ils se livroient à cet esprit de conquête & d'ambition qui les a portés si loin dans la suite.

## - M[1147.]

Une certaine quantité de rebelles d'entre les Niu-Tché s'étant retirés vers les Mogols, les troupes que l'empereur sit marcher contr'eux, ne purent les soumettre; & ce prince, quoique maître de la Tartarie & d'une partie de la Chine, su contraint de faire la paix avec eux, de leur donner des terres, & d'honorer leur chef de quelques titres. Vain de cet avantage, le petit Khan des Mogols se sit appeller empereur comme les monarques Chinois.

# ₩[1163.] **/**

Yésoukai-Bahadour, devenu Khan de ces Mogols, avoit étendu au loin sa do-mination; il revenoit d'une expédition

contre les Sou-Mogols, lorsqu'il appris qu'il venoit de lui naître un fils. Pour conserver la mémoire de son triomphe, il lui donne le nom de chef des peuples vaincus, & l'appella Témoudgin. On dit que cet enfant, en venant au monde, tenoit en main un morceau de sang caillé; ce que les devins ne manquerent pas d'interpréter favorablement, en annonçant qu'il soumettroit un grand nombre de nations & forceroit ses ennemis à lui obéir.

# TI 1176. 14

Yésoukai n'eut pas la satisfaction de voir élever ce fils sur lequel il avoit sondé de grandes espérances; il mourut lorsqu'à peine Témoudgin avoit atteint l'âge de seize ans. La princesse Oulun-Ika, ou Vulun la Grande, sa mere, se chargea du gouvernement.

C'est une coutume en Tartarie que les freres soient soumis à l'aîné comme les autres sujets, & qu'ils lui payent tribut; mais ils ne sont obligés à donner par an qu'une tête de chaque sorte de bétail: leurs enfans rentrent dans la classe des su-

jets ordinaires.

Mais souvent, à la mort du prince régnant, tout ce bel ordre de subordination disparoît : le plus ambitieux ou le plus adroit se soustrait au joug de la famille

régnante, & la soumet à son autorité, ainsi que toutes les autres. C'est au moins ce que l'on voulut tenter dans la circonstance présente. Toutes ces différentes hordes. n'étant plus retenues dans le devoir par la force des armes, ne voulurent point être fous la domination d'une femme & d'un enfant. On prit les armes, & Témoudgin, malgré sa grande jeunesse, marcha contré les rebelles; cependant la victoire étant demeurée indécise, on ne put rien arrêter quant aux arrangemens politiques. Quelque tems après, Témoudgin sut plus heureux. Secouru des treize hordes qui lui étoient soumises, il battit ses ennemis, & fit des prodiges de valeur à la vue de deux armées.

Le jeune vainqueur récompensases officiers & ses soldats avec distinction, &, borné encore à des fonds assez médiocres, il leur donna de ses propres chevaux & de ses habits. Puis, pour punir les rebelles d'une manière à faire craindre un pareil châtiment, il sit mettre sur le seu soixante-dix grandes chaudières d'eau que l'on sit bouillir, & dans lesquelles il sit jeter les auteurs de la révolte. Ces succès lui en procurerent rapidement d'autres. Il pilla, enleva des bestiaux, sorma des alliances avantageuses, & rendit son nom célèbre. dans toute la Tartarie.

# [ 1203. ] A

Il paroît que, dans les commencemens, un des plus grands ennemis de Témoudgin fut Gémouka, autre chef d'horde, qui, quoique battu, à plusieurs reprises, ne cessoit de lui susciter par-tout dessennemis. II étoit même convenu avec Qukkhan, autre chef de Tartares, que, si, sous des apparences de paix, on pouvoit attiger Témoudgin dans le camp de ce dernier, on l'y feroit mourir, L'ambassadeur, envoyé à ce dessein, sut bien reçu du prince Mogol, qui, ne sçachant rien de ces menées, se mit en effet en marche avec lui. Mais, en ayant été instruitsen route par son beaupere, il renvoya l'ambasseur; c'étoit beaucoup de ne s'être pas rendu dans le camp de cet ennemi secret, mais ce n'étoit pas assez pour échapper à ses projets. Si l'on n'eût encore averti Témoudgin à tems, Onkkhan le devoit attaquer au bout de trois jours avec de grandes forces; mais, sur l'avis qu'il en eut, il tint ses troupes prêtes, & battit les ennemis qui croyoient

Le surprendre.

Cependant son parti se fortissoit, & plusieurs chess s'étant rendus auprès de lui, il prit de l'eau de la riviere près de laquelle ils étoient campés, & en la buvant, sit serment de partager avec eux le doux

& l'amer tout le tems de sa vie, ajoutant que, s'il violoit jamais ce serment, il consentoit à devenir comme l'eau qu'il buvoit. Tous les chess, à son exemple, sirent le même serment, & lui resterent dans la suite très-sincérement attachés.

## **→** [1206.] ★

Ce fut cette année que Témoudgin abandonna son premier nom pour prendre celui qu'il porta toujours depuis, & dont nous avons fait Genghiz-Khan: voici ce qui y donna lieu. De retour dans ses Etats, après avoir rendu son nom redoutable à la plûpart des hordes Mogoles, il y avoit convoqué une grande assemblée des principaux chefs, tant de son peuple que de ceux qu'il avoit vaincus. Quoique son pouvoir fût généralement reconnu, cependant il crut devoir employer la ruse pour seconder la force. On doit regarder comme un trait de sa politique, l'événement que l'on va rapporter, & qui se renouvela dans la suite sous Tamerlan, comme on le dira plus bas.

Pendant que tous ces chefs étoient assemblés, on vit entrer au milieu d'eux une espece de sou, qui se disoit inspiré par le ciel, & qui, courant en toutes saisons les montagnes sans vêtement & même sans chemise, passoit pour un grand saint,

An, Orient, Partie I. \*Y viij

parce qu'en effet il étoit un personnage extraordinaire. Il dit à cette assemblée que Dieu lui étoit apparu; qu'il venoit de sa part leur annoncer que Témoudgin devoit être dorénavant le souverain des autres Tartares; que tous ceux de sa postérité seroient autant de Khans; & que, pour marque de cette autorité suprême qu'il lui accordoit, il falloit dès ce moment changer son nom en celui de Dgenhiz-Khan, que nous prononçons Genghiz-Khan & Gengis-Khan. On ne peut qu'avoir une haute idée de ce titre, soit que l'on s'en rapporte à l'historien des Tartares, qui parsoit cette langue, & qui dit que Dgin signifie grand, & que Ghiz est la marque du superlatif; (Quant au mot Khan, on sçait qu'il veut dire souverain, excepté qu'il devroit être écrit seulement han, avec une forte aspiration que nous n'avons point dans nos langues,) soit que l'on adopte l'idée assez bizarre des Chinois, qui prétendent que, par le nouveau nom donné au héros Mogol, on vouloit faire allusion à l'arrivée d'un oiseau extraordinaire, appellé, d'après son cri, Tching-Khisse, & qui est toujours regardé comme le présage du plus grand bonheur: c'est pour cela, disent-ils, selon le P. Gaubil, page 12, que les Mongols le regardent comme le roi des oiseaux. Sans nous conformer

313

former à l'une ni à l'autre de ces étymologies, nous écrirons dorénavant Genghiz-Khan, comme l'usage l'a introduit depuis long-tems parmi les Occidentaux.

## 1208.] Ki

Genghiz-Khan, continuant d'étendre ses conquêtes, avoit soumis un très-grand nombre de hordes; &, comme avec la simplicité des mœurs d'un Tartare, il avoit la férocité que nous leur attribuons, & dont nous avons déja rapporté un exemple, il l'exerça cette année sur Gémouka. Nous avons dit précédemment que ce chef étoit un de ses plus violens ennemis. Défait en plusieurs occasions, & ayant tout à craindre de Genghiz-Khan, il s'étoit, retiré chez les Dsoigérats: ceux-ci, en se foumettant, le livrerent au vainqueur. Il lui fit arracher les membres les uns après les autres, & le fit ainsi expirer dans les tourmens les plus cruels. Ses historiens disent, pour justifier cette barbarie, que c'étoit le tourment que lui avoit destiné Gémouka, en cas qu'il pût l'avoir entre ses mains.

## 1209.]

Cette année, les Igours, nation célèbre entre les Tartares, & dont nous allons dire deux mots, s'étant soustraits à l'autorité de l'empereur des Khara-Khitans, sous la An, Orient, Partie I.

protection duquel ils s'étoient mis, implorerent la protection de Genghiz-Khan. Leur chef Banergik, qui étoit décoré du titre d'Idikout, « Envoyé de l'Esprit, » vint trouver le prince Mogol, en reçut de grands présens, & eut une de ses filles

én mariage.

Par ce traitement, on peut présumer combien Genghiz-Khan estimoit le chef & la nation. En effet, les Igours ont été de tout tems célèbres dans la Tartarie. Ils habitent à l'occident de Kamoul ou Hami, au nord du grand désert, & au midi des fources de l'Irtisch, entre les cent cinq & cent quinzieme degré de longitude, & les quarante & quarante-cinquieme de latitude.Il paroît que ce pays est actuellement au Kontaisch, ou chef des Calmouks, dont il est parlé ailleurs dans cet ouvrage. Aboulghass les divise en Un-Onigours & Tokos-Onigours, ce qui fignifie Igours des dix & Igours des neuf, parce que les premiers habitent auprès de dix petites rivieres, & les autres auprès de neuf. Ces deux tribus sont fort anciennes; & leurs princes eurent, dès les commencemens de notre ère, plusieurs guerres à soutenir contre les Chinois, dans lesquelles ils étoient ordinairement soutenus par les autres peuples de la Tartarie. Ces peuples ont de bonne heure cultivé les scien-

ces & les arts. C'est d'eux que les autres Tartares ont pris leur écriture, qui se trace à la maniere des Chinois, c'està-dire du haut en bas de la page. Quoique les mêmes, quant au fond de la religion, ils sont cependant d'une secte différente. Leurs prêtres, ou Lamas, ne portent ni cheveux ni barbe, sont vêtus de jaune, & se rassemblent ainsi que nos moines dans des couvens, où ils font vœu de chasteté. Faute de détail, nous ne pouvons discuter la maniere dont ils l'observent. Leurs temples s'étendent de l'orient à l'occident; & cependant, pour faire leurs prieres, ils se tournent du côté du nord, & les portes du temple regardent le midi; & tout autour il y a un grand & beau parvis, environné d'une bonne muraille. Au-dessus de cette porte, ils attachent une grande perche qui peut être vue de toute la ville pour indiquer que ce bâtiment est un temple. Cette précaution paroît inutile, puisque le même historien (Rubruquis) dit qu'ils ont, comme nous, des cloches assez grosses. S'ils les placent dans des clochers, de quel usage est la perche? &, s'ils les tiennent à terre ou qu'ils les élevent peu, de quel usage est la cloche? Le même auteur rapporte qu'il y avoit aussi parmi les Igours grand nombre de

### 356 ANECDOTES

Chrétiens Nestoriens, sott ignorans, grands usuriers, grands ivrognes. Leur évêque, qui peut-être y passe de Syrie, vient à peu près tous les cinquante ans. Alors il donne les ordres, & même la prêtrise à tous les enfans mâles, même à ceux qui sont au berceau, en cas, sans doute, que la vocation leur en vienne. Par ce moyen, la plûpart des hommes y sont prêtres.

Cette même année, Genghiz-Khan s'étant approché de la grande muraille, & s'étant emparé de plusieurs portes, entra pour la premiere sois dans la Chine. Le roi de Tongout se reconnut son tributaire. Il est bon d'observer que, sous cette époque, on comprend plusieurs petits royaumes dans ce que nous appellons l'empire de la Chine.

Les Tartares Niu-Tché, ou Kins, en possédoient alors les parties septentrionales; & Yun-Tsi, devenu leur roi, après avoir autresois voulu se désaire de Genghiz-Khan, lui envoya demander le tribut, parce qu'en esset les Mogols avoient été soumis à sa nation. Charmé d'avoir une occasion aussi agréable aux siens de rompre avec ce prince, Genghiz-Khan répondit que les Mogols ne reconnoissoient point de maîtres; & ajouta que les Chinois, qui disoient que le leur étoit sils du ciel, ne lui verroient pas soutenir ce beau

# ORIENTALES: 357 titre, puisqu'il n'avoit pas même les vertus d'un homme.

# M [ 1311, ]46

L'année précédente s'étoit passée en préparatifs & en escarmouches de part & d'autres. Les Kh

procédés de l'e prirent parti po chef, nomme cent, mille hom dre les Mogols voyage, que ses à supporter, n & , en présence ghiz-Khan, il y un bœuf noir, l ment de fidélité lution des Khit: chef, était du Genghiz-Khan; à jamais il leu de toute entrep Tché, & confé Roi, Ils firent c maux à ces peu plusieurs places Genghiz-Khan de flèche au siég il prit le parti d tarie: les Niupossession des places qui leur avoient été enlevées.

**₹**\$[,1213.]**4%** 

Trannée suivante sur plus heureuse pour

theur eut furolution qu'é-Sur quelques voit déposé le experimente m'on le remit irrité du predu fecond, il le nuire à un s fervices. Au ennemis, vers c ses troupes, a chasse. Seville, il s'en me du prince, t mourir; &., iter fur le trôde la famille

Mogols, conapprochoient é, Hou-Chaorité dans ce i à leur renhattre, fous officier étors

un homme de mérite. Mais, outre qu'il avoit à faire à des ennemis formidables, il eut encore les élémens contre lui. Un vent violent du nord ne cessa de porter la pluie & le sable dans le visage de ses soldats, pendant tout le tems de l'action; ensorte qu'après des efforts incroyables de valeur, ses troupes surent mises en suite, & obligées de rentrer dans la ville. Kao-Ki n'avoit point oublié les menaces de Hou-Cha-Hou; il se hâta-d'en prévenir l'effet. Il courut à son palais & l'investit : obligé de céder à la force, Hou-Cha-Hou chercha à se sauver par-dessus les murailles; mais, comme il étoit déja incommodé, il tomba, se cassa, la jambe, & fut arrêté par quelques soldats qui le tuerent. Kao-Ki lui coupa la tête, & la déposa à la porte du palais. Il alla ensuite se remettre entre les mains des officiers pour être condamné à la mort; mais le prince lui sit grace, & le déclara généralissime de ses armées.

Ces divisions surent du plus grand avantage pour Genghiz-Khan; d'ailleurs il avoit traité les officiers Chinois, ses prisonniers, avec tant d'égards & de distinction, que la plûpart avoient pris service dans ses troupes. Bien informé de l'état où se trouvoient les Kins, nation considérable parmi les Chinois, il divisa son armée en quatre corps, & marcha contre eux.

Les Kins, pour se défendre, envoyerent une partie de leurs meilleures troupes garder les passages disficiles, les rivieres, les gorges des montagnes, & sitent entrer dans les villes les peuples capables de porter les armes. Quand Genghiz-Khan en fut averti, il ordonna à tous ses généraux de prendre, dans les villages & les villes sans défense, les vieillards, les femmes & les enfans, pour les mettre à la tête de l'armée. Les payfans & autres qui gardoient les murailles, reconnoissant la voix de leurs peres, de leurs meres, de leurs femmes & de leurs enfans, craignant de les bleffer ou même de les tuer, en cherchant à tuer & à battre les ennemis, refuserent de défendre les places, & se donnerent pour ainsi dire eux-mêmes au vainqueur. La désolation fut générale dans la partie de la Chine, qui est au nord de Hoang-Ho, ou Riviere - jaune; les Mogols pillerent & détruifirent plus de quatre-vingt-dix villes; réduifirent en cendres une infinité de bourgs & de villages; massacrerent des milliers de personnes inutiles; prirent tout ce qu'ils trouverent d'or, d'argent & de soie, & emmenerent en esclavage une

361

quantité extraordinaire de filles & d'enfans. On fait monter leur butin à des sommes confidérables; & l'on n'en sera pas surpris, si l'on fait attention que le pays étoit fort riche, & qu'il n'y eut que dix villes qu'ils ne purent forcer.

### JA [1214.]

Genghiz-Khan, pour des raisons que l'on ne sçait point, pensoit cependant à suspendre le cours de ses conquêtes, & à s'en tetourner en Tartarie. Âu lieu de répondre à l'empressement de ses troupes qui vouloient investir Yen-Kiug, qui étoit presque la seule place que les ennemis pos sédassent encore au nord du Hoang-Ho, il députa vers l'empereur des Niu-Tché, pour lui représenter qu'il devoit se hâter d'appailer, par des présens considérables, la colere des Mogols, en faisant d'ailleurs réflexion sur sa position actuelle. Les avis étoient partagés dans le conseil de l'empereur. Les uns, voulant faire un dernier effort, en donnoient pour raison que l'armée des Mogols étoit remplie de malades; les autres, conseillant la paix, objectoient que la crainte & le desir de retourner dans leurs familles s'étant emparé de l'esprit des troupes, on n'en devoit attendre aucun service: ils ajoutoient qu'une bataille perdue les laisseroit sans

aucune ressource. L'empereur suivit l'avis de ces derniers, & sit proposer la paix. En y consentant, Genghiz-Khan exigea que ce prince lui donneroit une fille du feu empereur Yun-Tsi, avec cinq cents jeunes garçons & autant de filles, trois mille chevaux, beaucoup de soie, & une somme considérable en argent. Ce barbare Genghiz-Khan, que nous admirons sur la scène, pour les sentimens qu'on lui prête, eut la cruauté de faire mourir, pendant sa route, en s'en retournant, tous les prisonniers hommes & semmes qu'il avoit enlevés des provinces de la Chine; & le nombre en étoit fort considérable.

Cette paix ne sut pas de longue durée: deux causes y contribuerent. 1º L'empereur des Niu-Tché, appellés Kins par le pere Gaubil, se retira, contre toute raison, dans l'intérieur de son empire, & laissa des troupes pour la désense du pays. Ces troupes, mécontentes de leur chef, le tuerent, en mirent d'autres en sa place, & reprirent quelques villes dont les Mogols étoient en possession: quoique l'empereur n'y eût aucune part, Genghiz-Khan ne se resusa pas au plaisir de le croire. 2º Outre ce prétexte, les Khitans, soulevés contre les Niu-Tché, faisoient toutes sortes de propositions à Genghiz-Khan, &

même un des généraux Chinois lui offroit de joindre ses troupes à celles des Mogols; il n'en fallut pas davantage pour réveiller son ambition. Il envoya ses généraux dans la Chine, où ils s'emparement de plusieurs places sur les Niu-Tché. On ne rapporte point ici quelques traits qui appartiennent à l'histoire de cette nation, parce qu'ils se trouveront dans les Anecdotes Chinoises. On sit faire quelques proposition de paix au prince Mogol; mais il imposa des conditions si dures, qu'elles surent rejettées. Toute cette guerre ne se faisoit que par ses généraux.

### 1217.]

d'un palais qu'il avoit fait construire sur les bords d'une riviere que l'on soupçonne être le Kerlon, régloit en vainqueur les affaires de la Chine, & en politique celles de l'Occident. Plusieurs hordes avoient pris les armes en Tartarie : ses envoyés, comme nous l'avons dit ci-devant, avoient été mis à mort par un gouverneur du Kharisme. Il falloit donc tout-à-la-fois se venger d'un allié insidèle, soumettre des sujets révoltés, & s'assurer la possession d'une conquête encore trop nouvelle pour

364 ANECDOTES être bien soumise. Son génie lui suffit à tout.

Il envoya d'abord contre les hordes révoltées, & prit des mesures si sages, qu'elles rentrerent bientôt dans le devoir, Mogli, dont il sit publiquement l'éloge, & qui étoit en effet un grand capitaine; fut déclaré généralissime des troupes, & son lieutenant-général dans la Chine: il lui conféra le titre de Roi, ce qui pourtant n'étoit regardé que comme une espece de dignité, mais dignité qui devoit demeurer héréditaire dans sa famille; &, en présence de toutes les troupes Tartares & Chinoises qui avoient seurs étendards déployés, il lui donna un cachet d'or pour sceller ses ordres. Il sit ensuite de grands préparatifs pour porter ses armes contre le sultan du Kharisme.

Mogli, s'étant rendu à la Chine avec les troupes qu'il avoit sous ses ordres, s'empara d'un grand nombre de villes du Chansi, du Pé-Tchéli & du Chantong. La ville de Li-Tchéou, dans le Pé-Tchéli, après avoir sait une vigoureuse résistance, sut ensin obligée de se rendre. Mogli ordonna que l'on passat tous les habitans au sil de l'épée. Mais, entraîné par l'impulsion d'une sensibilité extrême & fortement généreuse, que ces barbares ne purent s'empêcher

d'admirer, un de ses officiers, qui avoit sa famille dans la ville, se jetta à ses genoux, & s'offrit à mourir, s'il daignoit à ce prix sauver la vie à sa mere, à ses streres & à leurs concitoynes. Touché de la générosité de ce dévouement, Mogli révoqua l'ordre, & accorda la vie à tous ces malheureux.

### \*\*[ 1218.] \*\*

Lorsque tout fut prêt pour marcher . vers l'Occident, Genghiz-Khan, qui y étoit appellé par sa vengeance & par le Calife Naser, ennemi Je Mohammed, sultan du Kharisme, sit publier par-tout que Dieu lui accordoit sa protection pour cette entreprise. Il prétendoit même avoir vu en songe un évêque qui étoit venu le lui annoncer. Tout occupé de ce projet, avoit-il en effet rêvé voir un personnage qui, par hasard, tel qu'il le dépeignit à son réveil, se trouvoit être Mar-Denha, siégeant dans le pays d'Igour? ou bien ne fut-ce qu'une fable imaginée d'après le portrait qu'on lui avoit fait de cet évêque, & qu'il fit tourner au succès de ses armes? C'est ce que l'on auroit peut-être tort de vouloir décider, puisque l'un est aussi possible que l'autre : cette histoire d'ailleurs n'est peut-être qu'une ré-pétition de l'apparition du grand-prêtre des Juiss, qu'Alexandre vit en songe avant d'entrer en Asie, & dont les historiense Arabes ont voulu faire honneur à un héros qu'ils ont célébré dans leurs écrits; car les historiens Chinois ne parlent pas de cette vision. On ajoute que ce sut depuis ce tems qu'il protéga les Chrétiens d'une façon toute particuliere.

### \*\* [1219.] \*\*

Touschi, l'un des fils de Genghiz-Khan, en étoit déja venu aux mains avec les troupes du Kharisme, mais sans aucun succès décidé. Genghiz-Khan s'étoit emparé de quelques places où il avoit fait un immense butin, lorsqu'il arriva devant Bokhara, ville de la grande Bukarie, au sud-ouest de Samarcande, sur le même steuve, & l'une des principales villes des états de Mohammed. Elle étoit célèbre par son université, où les Musulmans venoient étudier les sciences, & par le grand nombre de ses habitans: on y comptoit alors vingt mille hommes de garnison.

Avec des forces si considérables, on eût dû s'attendre à une vigoureuse résistance. Cependant les commandans ayant été repoussés à la premiere sortie, cet échec leur sit perdre courage; & ils ne rentrerent dans la ville que pour en sortir aussitôt par une porte opposée, dans le dessein

de se sauver dans le Kharisme avec leurs troupes. Genghiz-Khan les fit poursuivre, & ils furent tous taillés en piéces. La fureur de se voir ainsi abandonnés, & la crainte qu'inspiroit la cruauté ordinaire des Mogols, jettoient le trouble & le désespoir dans toute la ville. Les uns vouloient se précipiter au milieu des ennemis, &y chercher la mort dont ils ne pouvoient supporter l'attente; d'autres vouloient que l'on tâchât de fléchir les vainqueurs: ce dernier avis prévalut. Les principaux habitans, précédés des gens de loi & des sçavans, ouvrirent leurs portes, & vinrent présenter à Genghiz-Khan les cless de la ville.

Mogol avoit défendu que l'on maltraitât personne; mais sa cruauté à laquelle il revenoit toujours, & qu'il ne vouloit exercer que sur un petit nombre, sit le malheur de la totalité. En entrant dans Bokhara, il passa dans une rue où il vit un grand bâtiment qu'on lui dit être une mosquée: il descendit aussitôt de cheval; monta sur la tribune, &, en ayant arraché l'Alcoran, il le jetta aux pieds des chevaux. Cette action sit murmurer les plus zélés Musulmans, un d'eux dit: » Dieu! quel crime? » Un autre reprit: » C'est une punition qu'il nous inslige

» dans sa colere. » Cependant la crainte imposa silence à la multitude. Les soldats Mogols, croyant enchérir sur leur maîtrere, ou du moins l'imiter, commirent plusieurs excès dans le même lieu : ensuite il se rendit dans l'endroit où les Musulmans s'assembloient aux grandes fêtes; monta de nouveau sur la tribune; exposa ses griefs contre Mohammed, & sur-tout la maniere dont on avoit traité ses envoyés & ses marchands à Otrar, & ajouta que Dieu l'avoit envoyé pour venger sur eux les crimes de leur maître. Sa logique, comme on le voit, n'étoit pas bien bonne; mais la terreur de ses armes inspiroit un peu d'indulgence pour les défauts de son raisonnement. On l'écoutoit en silence; &, lorsqu'il eut ordonné de porter toutes les richesses à des bureaux établis pour les recevoir, tout le monde sortit pour obéir. Jusques-là, les choses s'étoient passées sans aucun désordre; parce que la discipline militaire retenoit les soldats Mogols. Cependant, Genghiz-Khan ayant appris que quelques soldats Kharismiens s'étoient cachés dans un endroit de la ville, il fit mettre le feu dans ce quartier, pour consumer ces malheureux. Comme toutes les maisons de Bokhara n'étoient que de bois, toute la ville fut réduite en cendres. Ceux des habitans

369

habitans qui échapperent, se disperserent dans le Khorassan.

Pendant ce tems, les deux fils de Genghiz-Khan, Oktaï & Zagataï, assiégeoient la ville d'Otrar où s'étoient commises les violences exercées sur les envoyés Mogols. Le gouverneur Ghair-Khan, qui avoit tout à craindre s'il tomboit vif entre les mains des ennemis, se défendoit avec un courage & une intrépidité qui faisoient presque espérer la levée du siège. Cependant, comme les ordres de Genghiz-Khan retenoient les troupes devant cette place, au bout de cinq mois, la ville & la forteresse étant prises, le malheureux gouverneur, après s'être long-tems désendu avec des armes, &, à leur défaut, avec des pierres, fut enfin pris & mené à Oktaï; & bientôt après, victime d'une guerre qu'avoient allumée sa vanité & son avarice, comme on l'a dit ci-devant en parlant du Kharisme, il sut mis à mort par ordre de Genghiz-Khan. Quand on voit l'intelligence & le courage qu'il mit dans sa désense, on regrette qu'il ait été coupable de cette faute, & qu'il en ait ainsi porté la peine.

# **\***[1219.]\*\*

Les armes de Genghiz-Khan n'avoient pas su un succès moins heureux dans les An, Orient, Partie I. A a

différens lieux où il avoit envoyé du monde : par-tout les places s'étoient rendues, ou avoient été prises de force. Enfin il vint lui - même mettre le fiége devant Samarcande, que les Chinois, dans cette occasion, appellent Sunsekan. Cette ville, comme on le sçait, est la plus confidérable de la Tartarie : elle étoit alors la capitale du Maouatennahar. On ne peut qu'avoir une très - grande idée de son étendue, quand on voit que, malgré le grand nombre de ses habitans, elle renfermoit encore une multitude de gens de la campagne, qui s'y étoient retirés; & qu'outre cela, Mohammed y fit passer cent dix mille hommes de troupes réglées pour la détense du siège. Il y avoit tout lieu de croire qu'une place dans cet état rendroit inutiles les efforts des ennemis, ou du moins qu'elle les arrêteroit longtems devant ses murs. Mais le peu d'accord qui régnoit entre les chefs, & les divisions qui se mirent entre les gens de loi, firent bientôt évanouir de si belles espérances. Le mauvais succès d'une sortie accéléra les suites fâcheuses qui devoient en résulter. Les courages surent promptes ment abattus : les gens de loi vouloient que l'on se rendit, les généraux vouloient continuer à se défendre. Le gouverneur se fortifia dans le château & dans quel-

ques autres postes de la ville. Le Cadi & le Scheikh-Elissam ou Moufti, qui s'étoient rendus maîtres d'une porte, allerent trouver Genghiz-Khan, proposerent de lui livrer la ville, & implorerent sa elémence pour les habitans & pour les troupes qui y restoient encore. Genghiz-Khan ne voulut faire grace qu'à ceux qui étoient depuis long-tems dans leur parti. Ils fu-rent en effet obligés de le reclamer: il est vrai qu'ils en porterent le nombre le plus haut qu'ils purent, puisqu'il en échappa par cette voie cinquante millei Presque tous les autres tomberent sous l'épée du vainqueur : on traita de même ceux qui, s'étant cachés dans des lieux retirés, ne furent trouvés qu'après la prise de la ville. Trente mille seulement, après avoir payé une somme de deux cents mille piéces d'or pour leur rançon, eurent la liberté de rester dans la ville pour la repeupler. Ceux qui, outre cela, échap-perent à la férocité de ces barbares fatigués enfin de tuer & d'égorger, furent emmenés en captivité.

Pendant que Genghiz-Khan étoit arrêté par le siège de Samarcande, il avoit envoyé des troupes à la poursuite du sultan Mohammed. Elles avoient ordre de traiter avec douceur les places qui se rendroient d'elles-mêmes, & d'exercer tient

tes les fureurs de la guerre sur celles qui oseroient faire quelque résistance. Cette conduite, autant que celle du sultan, qui, continuant de suit vers la Perse, abandonnoit ainsi les villes & les provinces à elles-mêmes, désarma tous les peuples, & soumit en peu de tems une très-grande étendue de pays aux Mogols. Nous avons vu précédemment comment ce prince, presqu'atteint sur les bords de la mer Caspienne, eut le bonheur de se réfugier dans une île où il finit ses jours dans une misere d'autant plus accablante, qu'il devoit y être moins préparé, par la fortune brillante dont il avoit joui jusqu'alors.

# M[1220.] A

Pendant que ces choses se passoient du côté de la Perse, Genghiz-Khan avoit envoyé ses trois sils Touschi, Oktaï & Zagataï pour soumettre le Kharisme. La capitale, qui portoit ce même nom, les arrêta près de huit mois. Il est vrai que ce ne sut pas moins l'ouvrage des divisions qui régnoient dans leur armée, que du courage des assiégés. Chacun des sils de Genghiz-Khan, courageux, intrépide, mais violent comme leur pere, ne pouvoit soufsir une autorité partagée, & détruisoit à plaisir ce qu'avoient sait ses deux freres.

Pour mettre sin à ces divisions, Genghiz-Khan donna le commandement général à Oktaï. Cette opération entraîna à la vérité la sin du siège; mais elle produisit un autre mal par rapport à ce prince; car Touschi devint si mécontent d'être obligé de le céder à son frere, qu'il se retira dans le Captchac, c'est-à-dire dans cette partie de la Tartarie qui est au nord de la mer, ou du lac d'Aral, & au nord-est de la mer Caspienne, où la phipart des peuples se soumirent à lui.

Oktaï recommença les attaques, & se disposa à un assaut général. Les Mogols s'y portenent avec une ardeur incroyables la ville sut emportée, & plus de cent mille hommes surent passés au sil de l'épée. Ils mirent le seu de tous côtés, réduissient tous les habitans en esclavage; &, ce qui ne prouve que trop combien sut grand le nombre de ces malheureux, c'est que chaque soldat eut vingt-quatre personnes pour sa part, & que certainement celle des officiers devoit être plus considérable.

Il y avoit à Kharisme un Scheikh, ou seligieux Musulman, nommé Nédgemed

din-Hafret-Khufrew\*, auquel les Mogols,

<sup>&</sup>quot;L'étoile de la religion.

par je ne sçais quel esprit de vénération, vouloient sauver la vie. Plusieurs sois ils lui sirent proposer de sortir de la ville, pour n'être pas compris dans les horreurs qu'elle alloit éprouver. Le Schéikh leur répondit qu'ayant vécu pendant soixante-dix ans avec les Kharismiens, & leur étant attaché par les liens de la religion, il étoit résolu de mourir avec eux; & en esset il eut le courage de se porter paratout pour la désense, autant que son âge pouvoit le lui permettre, & périt ensur les armes à la main.

Les habitans de Termed, dont Genghiz-Khan faisoit le siège en personne, ayant voulu faire résistance, surent passés au sil de l'épée. Une vieille semme, échappée au massacre général, mais ayant tout lieu de craindre la sureur de ces barbares, offirit à quelques-uns d'eux de leur donner une grosse perle, si l'on vouloit lui conserver la vie. Ils y consentirent; mais, lorsqu'elle leur eut demandé quelque tems pour leur livrer la perle en question, parce qu'elle l'avoit avalée, dans l'instant ils lui ouvrirent le ventre, asin de l'avoir plus promptement. Persuadés que la plûpart des habitans avoient usé de la même précaution, ils couroient de tous côtés ouvrir les cadavres, et le peu

de gene qui vivoient encore. Ils ne remporterent cependant presque rien de tant de barbarie.

# ₩[1221.] /%

Genghiz-Khan marcha ensuite contre la sille de Balkh, dans laquelle on comptoit un fort grand nombre d'habitans, douze cents mosquées, deux cents bains publics, & dont les richesses étoient proportionnées à l'étendue. Les habitans offrirent de se rendre, en demandant à capituler. Mais le cruel & avide Mogol aima mieux la prendre d'assaut; &, sans vouloir rien entendre, après avoir fait faire main-basse sur tous les habitans, il rasa cette ville auparavant si belle & si opulente.

La ville de Mérou éprouva peu après un pareil traitement: on y sépara tous les gens de métier, auxquels on sit grace; & tous les autres surent abandonnés à la sureur du soldat. On compte qu'il périt plus de cinquante mille hommes dans cette occasion. Nous passons sous silence le même traitement exercé sur plusieurs autres villes qui éprouverent toute la sureur des Mogols. Ils surent encore plus cruels, s'il étoit possible, à la prise de Bamian. Zagataï y perdit un sils que son aïeul Genghiz-Khan affectionnoit beaucoup: aussi, lorsque l'on se sut emparé de

Novian, l'un des plus grands hommes de guerre de son tems, & revinrent trouver

Genghiz-Khan.

, Ce prince attendoit, dans: une ville de la grande Bukharie, que les grandes chaleurs de l'été fussent passées. Lorsque tous ses généraux & les princes de sa famille s'y furent rassemblés, ils y tinrent une diète générale, dans laquelle on agita les différens moyens de gouverner les provinces nouvellement conquises. Entre les diverses questions qui surent agitées dans cette assemblée, rien ne prouve mieux la barbarie de ceux qui la composoient, que la proposition suivante. Plusieurs grands de l'empire mirent en avant qu'il seroit très-à-propos de faire tuer tous les habitans des provinces que l'on avoit conquis ses à la Chine, parce que c'étoient autant de gens que l'on pouvoit regarder comme inutiles; & qu'ensuite on convertiroit leurs terres en pâturages dont on tireroit un grand profit pour la nouvriture de heurs chevaux. Quand on ose proposer un tel avis dans une assemblé; sans craindre d'en être chassé par l'indignation géd nérale, sans doute que celui qui le donne connoît bien ceux qui l'écoutent, & qu'il sait que par-là il entre dans leurs vues. Auffi be plus grand nombre des affikans le ran-

poit de son avis. Mais le sage Isitchouts Lai s'y opposa vivement, & représenta à Genghiz-Khan que les terres labourées de le Chine, le sel, le riz, les soies que l'on en setiroit, pouvoient produire des sommes immenses dans le trésor. Il y démontra l'usage que l'on pouvoit faire des rivieres pour les avantages du commerce, & finit par dire qu'il s'en falloit bien que la gloire & la puissance d'un souverain con-Estassent à faire massacrer les peuples vaincus dont il peut faire des sujets sou-mis & sidèles; que les grands généraux n'étoient utiles qu'à la tête des armées, & que les grands politiques n'exerçoient les ressources de leur sagesse qu'autant qu'ils séroient des peuples à gouverner. Tout barbare, tout féroce qu'étoit Genghiz-Khan, il sentit la force de ces raisons, & s'y ren-

Nous avons vu précédemment que ce héros, voulant se faire reconnoître chef des stifférentes hordes, s'étoit joué de la suppérstition de son peuple, en faisant paroitre un personnage réputé saint, qui contirma, de la part de Dieu, sa mission & son pouvoir sur les hommes. Quelquesuns des grands de sa cour userent du même stratagême pour l'empêcher de templir plus long-tems les promesses du faint. Ils prétendisent avoir vu un mons

tre semblable à un cerf, avec une queud de cheval, une corne sur la tête, Le poil verd, tel à peu près que l'on nous peint l'animal fabuleux appellé Licorne Cet animal leur avoit dit qu'il falloit que Genghiz-Khan mît fin à ses conquêtes, & qu'il s'en retournât dans son pays. La nouvelle se répandit bientôt dans toute l'armée : les soldats la crurent d'autant plus aisément, que, dans cette occasion. leur superstition étoit secondée de l'envie de suspendre des travaux qui les tenoient loin de leur patrie & de leur famille. On peut présumer, avec quelque vraisemblance, que Genghiz-Khan ne fut pas la dupe de cette vision; cependant les représentations qu'elle occasionna de de la part des généraux, le déterminerent à s'en retoumer en Tartarie, à Caracorum, qu'il avoit choisse pour être la capitale de ses états. Avant son départ, il donna ses ordres pour réduire encore quelques pays, & contenir les autres dans le devoir, & il y envoya ses fils avec des troupes.

Genghiz-Khan voulant terminer ses expéditions dans ce pays par une grande chasse, envoya vers son sils Touschi, avec lequel il étoit raccommodé, assu qu'il y concourût de ce côté. Ces sortes de chasses, telles que les sont quelquesois princes Tartares, ressemblent bien plutôt à la marche d'une armée, qu'à un fimple divertissement. Aussi, dans ces sortes d'occasions, ont-ils souvent moins en vue de se divertir, que de nourrir un camp, ou de détruire une grande quantité de bêtes furieuses; & nous voyons dans l'hiftoire de Tamerlan une chasse de cette espece, qui fournit à faire subfisser son armée pendant plusieurs jours.

Dans ces occasions, toutes les troupes font un cercle d'une étendue considérable, qui environne souvent tout un pays. Alors elles s'avancent en se serrant toujours de plus en plus, & formant un cercle moins grand. Les animaux dispersés dans les forêts, effarouchés par le bruit, faient toujours vers le centre, où enfin ils se trouvent tous rassemblés; alors les princes tuent ce qu'ils veulent, & abandonnent le reste aux troupes. Il y a des provinces de France où l'on fait en petit une chasse de cette espece, pour rassembler certains oiseaux qui se jettent alors d'eux-mêmes dans des filets.

Après la chasse, dans laquelle on détruisit une multitude incroyable d'animaux, Genghiz-Khan renvoya Touschi dans le Captchac: il donna à Zagataï le gouvernement des pays conquis en Occident, en · lui laissant un général habile pour lui ser & vir de conseil.

Nous passons sous silence toutes les Éélicitations que reçut Genghiz-Khan en arrivant chez lui; on les supposera de reste. Il retournoit dans sa famille; il étoit vainqueur : par-tout il ne trouvoit que des sujets soumis, des alliés fidèles, des parens & des femmes tendres, ou du moins qui seignoient de l'être; car, comme il en avoit cinq cents, il seroit bien étonnant qu'il eût été aimé sincérement d'un si grand nombre, pendant que, dans des pays où l'on n'en a qu'une, il arrive quelquesois que c'est le mari qui a le moins de part à son affection.

Pendant l'absence de Genghiz-Khan, Mogli, qu'il avoit établi son général à la Chine, comme nous l'avons dit cidevant, n'avoit cessé de faire la guerre aux Niu-Tché, soit par lui-même, soit par ses généraux. Masgan, l'un d'eux, ayant battu un corps de troupes, commandé par Tchang-Jao, ce dernier eut le malheur de tomber de cheval, & d'être pris, On le conduisit à Masgan, devant lequel on vouloit le faire prosterner. »Je suis général d'armée, comme Masn gan, dit Tchang-Jao; & jamais je ne' monsentiral hume telle bassesse, & Mafgan, étonné de la grandeur d'ame de cet officier, & moins barbare que la plû-part de ceux de sa nation, sit délier le général Chinois, & le traita avec bonté; ainsi que tous les autres prisonniers.

A la suite de ces expéditions, on trous

ve que les Mogols pénétrerent dans la

Corée, & la rendirent tributaire.

Malgré ses soins, son activité, ses grands travaux, Mogli n'avoit encore pur réduire entiérement les Niu-Tché. Dans le tems qu'il se préparoit à une nouvelle expédition, il tomba malade, & mourut après avoir tenu ce discours à son fils : « Il y » a quarante ans que je fais avec succès » la guerre pour établir l'empire des Mo-» gols dans ces provinces; je meurs avec » le regret de n'avoir pu prendre leur » plus forte place : je vous en laisse le » soin; regardez la prise de cette place » comme une conquête importante. »

Mogli étoit âgé de cinquante - quatre ans, & Genghiz-Khan n'avoit pas de sujet plus sidèle, & qui lui cût rendu de plus grands services. Il supportoit toutes les satigues de la guerre comme le moindre soldat. On rapporte que, dans le tems que Genghiz-Khan n'étoit encore que chef de horde, accablé de chagrin & de fatigue, après avoir soussert un échec considérable, ce prince, ne pouvant regagnes

son camp, à cause de la grande quantité de neige qui tomboit alors, se jetta en plein air sur un peu de paille, asin de prendre sommeil. Mogli & Portchou prirent une couverture qu'ils tinrent eux-mêmes en l'air pendant toute la nuit, sans changer de place & sans faire aucun mouvement. Cette action sit beaucoup d'honneur aux deux officiers; &, depuis ce moment, leurs familles surent en grande.

estime auprès des princes Mogols.

Les historiens indiquent encore quelques expéditions de Genghiz-Khan, dans lesquelles il périt tantôt trente, tantôt cinquante, quelquesois jusqu'à cent mille hommes. Dans le royaume de Tangout particulièrement, ils exercerent des cruautés inouïes. On prétend que, sur cent personnes, il n'en restoit pas deux; que les campagnes du Tangout étoient toutes couvertes de morts. Le peu de ces misérables qui échappoient à la sureur de l'ennemi, se résugioient dans les montagnes & dans les bois, où souvent ils périssoient de saim & de misere.

### - [1227.] A

Genghiz-Khanse proposoit de travailler lui-même à l'entiere réduction des Niu-Tché, lorsqu'il tomba malade assez dan-gereusement. Se voyant hors d'espérance d'en

D'en revenir, il sit venir auprès de lui son quatrieme fils Touli, & le déclara régent de l'empire jusqu'au retour d'Oktai, qu'il désigna pour son successeur. Il exhorta ses sils à vivre dans la plus grande union, & donna à ses généraux des conseils sur la maniere de réduire les Niu-Tché. « L'élite de leurs troupes, dit-il., is gardent les passages les plus importants; ils sont maîtres des montagnes qui sont » au sud, & s'y sont fortisses; au nord, ils » ont un grand sleuve pour frontiere: il » est difficile de les attaquer & de les » vaincre de ce côté. Les Song sont leurs » ennemis mortels depuis très-long-tems; » il y a lieu de croire qu'ils vous laisse-» ront un passage libre sur leurs terres, » si vous le leur demandez. Cette marche si forcera les Niu-Tché à faire divension » pour vous opposer des troupes; ils se-» ront obligés d'en faire venir du nord: » la marche est longue, elle sera pénible; & vous pourrez attaquer avec avantage » des troupes fatiguées & hors d'état de » combattre. » Il exclut ensuite de la couronne ceux des princes de la famille qui étoient nés de princesses Chinoises. Il mourut peu après, âgé de soixante-six ans, après en avoir régné près de vingt-deux. Quoique nous n'ayons rapporté qu'une

An, Orient, Partie I,

donné des loix aux Mogols, &t en cela nous nous sommes conformés au sentiment des écrivains Arabes; car, s'il en faut croire les Chinois, lorsqu'Oktai monta sur le trône, ces peuples n'avoient ni loix, ni police. Mais nous observerons, avec un judicieux écrivain de ce siécle, que cette affertion des Chinois ne peut être prise à la lettre. On sent bien que par rapport à un peuple aust policé que celui de la Chine, les autres n'étoient que des barbares; & d'ailleurs on peut ajouter qu'ils ne voyoient pas les Mogols assez favorablement pour les juger avec beaucoup d'impartialité. Voici les loix attribuées à Genghiz-Khan

I. Il établit la croyance d'un Dieu, créateur du ciel & de la terre, & maître

de toutes choses.

II. Il exempta des charges publiques les chefs des sectes, les prêtres & les mé-

decins,

III. Il défendit, fous peine de la vie, à aucun prince de se faire proclames Khan, sans avoir été élu par les chess de la nation, dans une diète convoquée à cet effet.

IV. Il défendit de plus que les chefs de hordes portassent des titres comme les Mahométans.

V. Il ordonna qu'on ne sît jamais la

Paix avec aucun prince, qu'il ne su soumis.

VI. Il confirma & consolida l'usage de diviser les troupes par dix mille, par mille,

par cent, & pat dix.

VII. Il ordonna que chaque soldat, lorsqu'il faudroit se mettre en campagne, viendroit recevoir ses armes des mains de Possicier, & qu'il les tiendroit toujours

propres.

VIII. Il défendit, sous peine de la vie, de piller l'ennemi avant que le général en est donné la permission, en permettant à chaque soldat de garder ce qu'il auroit pris, après avoir payé au Khan les

drofts imposés.

IX. Afin de tenir ses troupes en haleine, il ordonna qu'elles feroient tous les bivers de grandes chasses; &, pour cela, il désendit à ses sujets de tuer, depuis le mois de Man jusqu'en Octobre, les cerfs, les dains les chevreuils, les liévres, les ânes sauvages, & plusieurs sortes d'offeaux.

K. Il désendit que l'on égorgeat les animaux, & indiqua une manière de les titet.

XI. Il permit d'en marigier le sang & les entrailles; usage inconnu jusqu'alors en Tartarie,

XII. Il régla les immunités & les priviléges des Tarkhans, ou grands de la nation.

XIII. Il ordonna que tous ses sujets indistinctement, dès qu'ils seroient aventis, iroient à la guerre, ou travailleroient gratuitement à des ouvrages publics.

XIV. Il régla les supplices pour les criminels. Les vols ordinaires devoient être punis à coups de bâton, à moins que l'on ne rendit trois sois la valeur du vol; mais s'il s'agissoit d'un bœus ou d'un cheval, comme la principale richesse des Tartares consiste en bestiaux & en cavalerie, alors on punissoit de mort le coupable, & son corps, ouvert par le milieu, étoit exposé en spectacle à la multitude.

XV. Pour entretenir le courage & l'esprit d'élévation parmi les Mogols, il défendit qu'aucun d'eux pût être dombstique. Ceux qui savorisoie de la paresse ou la fuite des esclaves, étalent punis exem-

plairement.

XVI. A l'égard des mariages, il sut ordonné que l'homme acheteroit sa semme, qu'il n'épouseroit point une sille dont il seroit parent au premier & au second degrés; mais il·laissa la liberté d'épouset les deux sours, & d'avoir plusieurs semmes, même avec des concubines. XVII. Il condamna à mort les adulteres, & donna la permission de tuer ceux

qui y seroient surpris.

XVIII. Pour multiplier les alliances, il permit aux familles de s'allier en mariant deux enfans qui seroient morts; & l'on faisoit pour cet hymen bizarre, un contrat & les cérémonies ordinaires.

XIX. Comme la nation étoit fort superstitieuse, que ces Tartares ne voyoient, dans le bruit & les autres essets du tonnerre, que l'annonce de quelques événemens extraordinaires, dont la crainte les portoit assez fréquemment à se jetter dans l'eau, il désendit l'approche des rivieres, & tâcha de donner de l'aversion pour les eaux, sous prétexte que les vapeurs qui s'en élevoient étoient malfaisantes.

XX. Il condamna à mort les espions, les faux témoins, les sorciers, & les gens adonnés aux crimes contre l'ordre de la

nature.

XXI. Il établit une peine pour les officiers qui manqueroient à leurs devoirs.

On soupçonne Genghiz-Khan d'avoir eu peu de religion. Il sut enterré dans un lieu qu'il avoit choisi, que les Mogols appellent Burkhan-Caldin, & les Chinois la Montagne de Han, à l'occident de Pé-kin, dans une caverne appellée Kinniées.

Bb iv

Tous les princes de sa famille y ont été

transportés ensuite.

La mort de Genghiz-Khan n'avoit pas suspendu la guerre contre les Niu-Tché, ou les Kins. Les Mogols assiégeoient la ville de Ho-Tcheou, dans le Chansi. Tchin-In, qui en étoit gouverneur, après s'être désendu avec le plus grand courage, perdant ensin toute espérance de salut, engagea sa semme à se retirer. Elle lui répondit qu'ayant jusqu'alors partagé ses honneurs & ses biens, elle vouloit avoir un sort commun avec lui jusqu'au tombeau; &, comme sa vie ne pouvoit être respectée par l'ennemi, elle ne devoit pas avoir un meilleur sort. Elle s'empoisonna sur le champ: ses deux sils & leurs semmes en sont autant. Tchin-In les sait enterrer, imite leur exemple, & meurt dans le moment où les Mogols entroient dans la place.

**M**[1229.]

Lorsqu'Oktai sut arrivé, tous les princes & les grands de la nation allerent se prosterner devant sa tente, & lui souhaiter un long & paissible tègne. Il sut reconnu grand Khan dans l'assemblée générale de la nation; après quoi, il donna un grand repas, & sit des présens aux principaux officiers.

ORTAI-KHAN, après cette proclamation, s'attacha à réparer les désordres qui s'étoient introduits pendant l'interrègne, & déclara lli-Tchoutsai son premier ministre.

Pour remplir dignement une place de cette importance, ce ministre dressa un code de loix qui surent observées très-rigoureusement. Après avoir pris une connoissance de tout les pays soumis par son pere, Oktai détermina la quantité de soies, de grains & d'argent que les samilles Chinoises devoient sournir; le nombre de chevaux, de bœus, de moutons & de peaux, que les Tartares devoient apporter; & l'on sit, dans les pays occidentaux, l'énumération des hommes audessure de l'on pourroit en tirer pour les aremées.

·/\[1231.]

Le nouveau Khan s'étoit déja porté vers la Chine, avoit parcouru les provinces de ce vaste pays qui lui étoient foumés, s'étoit fait instruire par son ministre des loix & de l'histoire ancienne de ce peuple si difficile à vaincre, & même avoit pris plusieurs postes importans sur les Niu-Tché; il se préparoit à marcher par les parties méridionales, pour

les soumettre entiérement, lorsque des divisions excitées par les ennemis du sage Ili-Tchoutsai le retinrent à sa cour, & furent presque jusqu'à obscurcir la gloire de son règne, en perdant ce grand homme. Sa rare probité, son génie vaste & son zèle pour les intérêts de son maître, qualités qui ordinairement, & sur-tout dans les cours, sont les objets de l'envie & de la basse jalousie, étoient les seuls crimes qu'on pût lui reprocher: c'en étoit assez. Il avoit engagé Oktaï à nommer pour la police, & même pour le militaire, des officiers qui seroient indépendans les uns des autres, & qui viendroient lui rendre compte à lui-même. D'un autre côté, il avoit aboli l'usage de donner pour récompense aux grands de l'empire, des villes ou même des provinces: par un nouveau réglement, il devoient avoir des revenus fixes & déterminés, selon leur rang & leur place, en une certaine quantité d'argent ou de soie. Dans le tems que tous les grands étoient le plus ouvertement déclarés contre lui, que tout retentissoit de leurs plaintes & de leurs murmures, qu'il s'en falloit peu que, pour ramener la tranquillité, le Khan ne sacrissat son ministre, Ché-Mo-Yen, le plus actif de ces esprits irrités, sut accusé de dissérens crimes par des ennemis particuliers, qui le poursuivoient

avec autant de chaleur qu'il en montroit à perdre le ministre. Le Khan, qui ne l'aimoit pas, en remit le jugement au ministre même. Dès qu'on le sçut, sa famille fut dans la plus grande consternation, & ses ennemis triomphoient: les uns & les autres le regardoient comme un homme perdu; mais Ili-Tchoutsaï, après avoir mûrement examiné l'affaire, mettant à part tout sentiment de vengeance personnelle, déclara que l'accusé n'étoit coupable que de trop de fierté, que d'ailleurs il avoit des qualités qui compensoient ce défaut. Tout le monde, sans en excepter le grand Khan, fut entiérement surpris de cet excès de générosité. Le prince profita de cette circonstance pour ramener tous les esprits à son ministre, en mettant sous les yeux des grands tout le détail de son administration, & les registres des recettes & des dépenses, qui déposoient en faveur de son économie & de son désintéressement. Cet événement augmenta encore le crédit d'Ili-Tchoutsai; &, s'il ne put désarmer l'envie, il rendit au moins ses coups impuissans.

# [ 1232.] A

Après un combat long & opiniàtre, dans lequel les Mogols, quoi qu'avec perte de beaucoup de monde, ne

laissoient pas d'avoir eu l'avantage, un prince de la famille royale, s'étant fait reconnoître, demanda à être conduit à Touli, général des Mogols. Lorsqu'il fat en sa présence: « Je suis, lui dit-il, Ho-» Chang, parent de l'empereur des Nitt-» Tché; je commande le corps que l'on » appelle Fidèles, & j'ai battu trois fois » vos armées. Je ne veux point périr avec » une troupe obscure de soldats; je vous » demande actuellement la mort, afin » que ma sidélité soit comme, & que la » postérité me rende justice. » Touli st ce qu'il put pour engager ce bon officier à prendre un parti plus raisonnable, & à se conserver pour jouir sui-même de sa réputation; mais Ho-Chang n'y voulut point consentir; &, par une condescendance barbare, il le livra à ses soldats, qui le hâcherent à coups de sabre. Par une suite de cette contradiction & de cette bizarrerie qui mélent tant d'inconféquence dans les actions des hommes, des qu'il fut mort, ils l'enterperent honorablement, verserent sur la sépulture du lait de cavale, & prierent le Ciel que, si ce grand homme avoit à ressusciter, ce fût parmi les Mogols, aucune autre nation ne méritant de posséder un héros d'un aussi grand courage. Un ausse officier général, sans rien dire de son mément qu'étant un des généraux des Niu-Tché, il demandoit en grace à mourir sur leurs terres; & les Tartares surent aussi complaisamment barbares à son égard, qu'à l'égard du prince: on le massacra sur

le champ.

dans la plûpart de leurs défenses, nous voyons le Niu-Tché se servir de la poudre à canon, commue depuis très-long-tems à la Chine, mais dont on ne fai-soit pas un usage aussi fréquent que chez nous. Nous croyons avoir déja dit que ces Niu-Tché, appellés Kins par les Chinois, étoient des Tartares établis depuis long-tems dans ce pays: ils en avoient appris les sciences, & contracté les mœurs.

Nous en circions pour exemple le siége de Kai-Fong-Fon, que Sudai-Bahadour poussoit avec la derniere vigueur. Ce Mogol, qui ne respiroit que le sang, continuoit d'attaquer la ville, quoique l'on eût déja entamé des conférences pour la paix. Il faisoit briser des meules de moulins en plusieurs quartiers, & les faisoit jetter dans la ville, par le moyen de ses machines. Les poutres des maisons en étoient écrasées, plusieurs tours en surent renversées. Les Niu-Tché, pour se garantir, saisoient couvrir leurs maisons de sumier,

de pailles, & même de seutres. Lorsque les Mogols s'en furent apperçu, ils tournerent contre leurs ennemis les connoisfances qu'ils avoient acquises dans l'Occident: ils avoient trouvé, dans les guerres de Perse & de Syrie, ce seu que nous appellons grégeois, & dont il est parlé dans l'histoire des Croisades. Ils jetterent de ce seu dans la ville, & embraserent plusieurs maisons. De leur côté, les Niu-Tché avoient des machines à feu, qui lançoient des piéces de ser, en sorme de ventouses: elles étoient remplies de poudre; &, lorsqu'on y mettoit le seu, elles éclatoient avec un bruit horrible. L'endroit où ces ventouses tomboient étoit entiérement consumé, & le seu s'étendoit dans les environs à plus de deux mille pieds: ce seu perçoit mêmei les cuirasses; ce qui nous feroit croire qu'ils y employoient beaucoup de soufre. Ils avoient aussi une espece de hallebarde qu'ils lancoient de la même maniere. Ce qui étonne, c'est que, connoissant la poudre, ils ne soient pas arrivés dans l'instant à l'usage du canon, & même de la bombe; inventions funestes, mais qui suivoient si naturellement. Ces machines produisirent de part & d'autre un si cruel esset, que l'on rapporte qu'en treize jours il périt un million d'hommes. Cependant le siège

n'avançoit pas au gré de Sudaï-Bahadour, qui, pour s'épargner la honte de le lever, fit dire au gouverneur qu'il convenoit de fuspendre les hostilités, par égard pour les conférences qui tendoient à la paix.

Cette paix n'ayant pas eu lieu, on resprit le siège de Kaï-Fong-Fou; & peu après elle tomba au pouvoir des Mogols, par la trahison d'un des généraux Niu-Tché. Le séroce Sudaï-Bahadour sollicitoit auprès du Khan la permission de saire égorger tous les habitans de cette place; mais Ili-Tchoutsaï s'y opposa, en représentant combien cette conduite étoit contraire aux sentimens de l'humanité, & aux règles de la politique, puisque, outre qu'il étoit assreux dégorger tant de gens, si on les mettoit à mort, on se trouveroit n'avoir combattu long-tems & avec de grandes satigues, que pour conquérir un désert. On épargna ainsi un million quatre cents mille samilles, & l'on sit seu-lement mourir tous les princes du sans. Cependant les Mogols avoient mis dans

Cependant les Mogols avoient mis dans leurs intérêts les Song, nation Chinoise, qui formoient un grand état au midi des Niu-Tché, dont ils étoient les ennemis depuis que ces derniers s'étoient établis dans la Chine. Si ces Song eussent été meilleurs politiques, ils auroient senti

qu'il leur importoit de conserver les Niu-Tché entre eux & les Mogols, asin d'étre à l'abri de ces derniers; mais ils les haissoient, & ce sentiment les aveugloit sur leurs propres intérêts. Aussi seconderent-ils de leur mieux les Mogols, en entrant par les parties méridionales sur les terres des Niu-Tché.

L'empereur s'étoit retiré dans Juning-Fou, place très-bien fortifiée. Voyant pourtant avec quelle vigueur les ennemis pous soient le siège, il assembla les grands, & leur dit : «Depuis dix ans que je suis suir » le trône, je n'ai point commis de grandes fautes, ainsi je ne crains point la mort. » Tous les princes en qui ont fini les dy= » nasties, ont eu des vices ou des défauts » qui ont fait leur perte. On n'a rien de » tout cela à me reprocher; cependané » la dynastie des Niu-Tché finit en moi: » Ne craignez point que, comme ces prin-» ces, je veuille être exposé aux insultes » & aux mépris de l'ennemi: je vous pré-» viens que je ne souffrirai pas que l'on » me traite d'une maniere si indigne, w Après ce discours, il distribua à ses officiers ses meubles les plus précieux, prit un habit ordinaire, & fortit de la ville, suivi de ses meilleures troupes. Il porta partout la mort, sans la trouver: obligé de rentrer

#### ÖRIENTALES.

de chevaux qui restoient pour nourrir les troupes, & se nomma un successeur.

### 1234.]

Quelque tems après, voyant les ennemis maîtres des postes les plus importans, il s'enferma dans une maison avec le sceau de l'empire; la fit entourer de bois & de paille, & ordonna que l'on y mît le feu dès qu'il se seroit tué: ce qui fut exécuté sur l'heure. Le nouvel empereur, après avoir fait recueillir ses cendres, se présenta au combat, & s'y fit tuer; & la prise de cette ville est l'époque de la destruction des Niu-Tché dans la Chine. & de l'aggrandissement des Mogols. Mais ceux-ci ne tarderent pas à se brouiller. avec les Song qui reconnurent leur faute trop tard pour la pouvoir réparer : ils en auroient des ce moment porte la peine, si Oktai qui méditoit de grands projets sur les états d'Occident, n'eût rappellé son général Sudai-Bahadour.

#### ₩[ 1235.] of

En esset, dès l'année suivante, Oktai qui avoit à ses ordres plus de quinze cents mille hommes de troupes réglées, envoya une armée considérable porter le ravage dans les pays qui sont au nord & au nord-ouest

An, Orient. Partie I. Cc

de la mer Caspienne. Nous avons peu de détails sur ces expéditions: on trouve seulement qu'ils portoient par-tout la destruction & la mort. Ils pénétrerent jusqu'en Russie; égorgerent les habitans de Moscou, quoiqu'ils les eussent reçus à capitulation; défirent & tuerent le grand duc George; &, après avoir détruit un grand nombre de villes & de châteaux, emmenerent prisonnier Basile. Dès cet instant, les grands-ducs de Russie commen-

cerent à être tributaires des Mogols.

Nous ne suivrons pas les Mogols dans les courses qui suivirent cette premiere incursion. Plus barbares & plus séroces que les tigres & les lions, ils commirent les plus affreux ravages non-seulement dans la Russie, mais dans la Pologne, la Hongrie & la Moravie. Les troupes & les princes de ces différens pays, les chevaliers de l'ordre Teutonique, furent massacrés ou obligés de fuir devant eux. Tantôt on les vit, après une bataille, couper une oreille à chaque mort, & en avoir assez pour en remplir trois grands sacs ; tantôt rappeller les habitans dans les villes désertes, leur annoncer la paix, puis les égorger ensuite à plaisir; ensin brûlant, pillant & ravageant sans cesse, jusqu'à ce qu'enfin ils retournerent vers les Palus-Méotides.

Les autres princes de l'empire justement effrayés de ces ravages, prenoient différens moyens pour s'en garantir. Les plus guerriers rassembloient leurs troupes; les moins vaillans envoyoient des ambassadeurs: le peuple s'imposoit des jeunes & des prieres publiques: le pape Innocent IV leur dépêcha des religieux de deux ordres différens, pour les prier de cesser leurs ravages: ce que nous trouvons d'étonnant, c'est qu'en même tems on les engageoit à embrasser la religion Chrétienne. Les historiens remarquent que c'étoit la troisseme fois que l'Europe avoit eu à souffrir de la part des peuples venus de la Chine. La premiere irruption fut celle des Huns, sous Attila; la seconde, celle des Awares, & enfin celle des Mogols.

Dans le même tems, une autre armée de Mogols, d'à-peu-près cinq cents mille hommes, ravageoit la Syrie, la Natolie & le peu d'états que possédoit encore le Calife. Ils emportoient les four-rages des campagnes, & les richesses des villes; massacroient par-tout les habitans, & ne laissoient subsister que ceux qui dans des retraites inaccessibles ou des châtaux trop bien fortisés, échappoient pour l'instant à leurs cruautés; encore ces barbares ne perdoient-ils jamais de vue le dessein d'y

revenir lorsqu'ils seroient plus tranquilles. Ils étoient aux environs de Bagdad lorsqu'ils apprirent la mort d'Oktaï; ce qui les obligea de retourner vers Caracorum, pour procéder à l'élection d'un nouveau

Khan, l'an de J. C. 1242.

Oktaï qui venoit de mourir en Tartarie, au retour d'une grande chasse, avoit les vertus de son pere sans en avoir la sérocité. Ili-Tchoutsai lui avoit inspiré l'amour des sciences, & surtout d'un bon gouvernement. Généreux & biensaisant, lorsqu'on lui reprochoit qu'il couroit risque de se laisser tromper en accordant trop constamment à ceux qui lui demandoient des graces, il répondoit: «Se-» roit-il juste que je renvoyasse les mains vuides, un homme qui vient me sup-» plier de les lui emplir? » L'historien des Tartares rapporte de ce prince les traits suivants.

Un homme de la tribu des Virats, qui haissoit extrêmement les Mahométans, vint le trouver, & lui dit que Genghiz-Khan lui étoit apparu en songe, & lui avoit ordonné d'aller de sa part commander à Oktaï-Khan de saire passer au sil de l'épée tous les Mahométans qui se trouvoient dans ses états. Quelque grossiere que sût cette ruse, elle eût pu réussir chez un peuple superstitieux & cruel,

fans l'extrême modération & la sagesse d'Oktaï-Khan. Ce prince instruit que l'imposteur ne parloit pas la langue Mogole:

» Mon pere, lui dit-il, vous a-t-il parlé
» par le moyen d'un truchement, ou si
» lui-même vous adressoit la parole?—

» Il m'a parlé lui-même. — Comment
» cela se pourroit-il, malheureux? Mon
» pere ne parloit que le Mogol, & tu ne
» le sçais pas; comment auriez-vous pu
» vous entendre? » Il le sit ensuite punir de
son essentendre? « Il le sit ensuite punir de

Il avoit fait défense de tuer les brebis autrement qu'en leur enfonçant un couteau dans le cœur. Un Mahométan ayant un jour acheté une brebis, l'emporta chez lui, & ferma exactement la porte de sa maison. Un Mogol, qui, par une suite de l'esprit qui animoit alors sa nation, ne cherchoit qu'à nuire aux Mahométans, monta secrétement sur le toît de la maison, & vit le possesseur de la brebis, comme il s'en étoit douté, la tuer d'une maniere contraire à la défense. Il en alla aussitôt faire son rapport au Khan, conduisant à ses pieds le Mahométan lié & garrotté. » Que l'on délie cet homme, dit ce prince; » car, s'il n'a pas entiérement satisfait à mon-» ordonnance, au moins il y a euégard; » puisqu'il s'est caché, & que Dieu seul » peut juger les fautes qui ne sont com-Cc iii

» nues que de celui qui les commet. Quant » au Mogol, je le condamne à mort pour » avoir monté sur le toît d'une maison

» avec intention de nuire. »

On peut prendre une idée de l'étendue de ses états, par l'éloignement des pays soumis à sa puissance. Nous venons de voir que les Mogols avoient pénétré jusqu'en Hongrie; quelques-uns des généraux d'Oktaï y étoient encore à sa mort. Ils dominoient dans toute l'étendue de l'Asie, & n'avoient cessé de faire la guerre en Chine avec les Song; ils en possédoient la partie septentrionale, y compris la Corée, d'où il suit qu'ils occupoient une étendue de pays de plus de deux mille cinq cents lieues. Il est vrai que les Rus-ses qui possèdent aujourd'hui le nord de l'Asie, ne comprennent guères moins d'étendue réelle, . & que leur empire est mieux affermi; mais aussi, malgré sa solidité & leur puissance, ils n'ont pas, comme les Mogols dans les tems dont nous parlons, des armées victorieuses de quatre cents mille hommes, au centre & à chaque extrémité de l'Asie: &, l'on voit, par l'énumération des troupes Mogoles, qu'elles montoient alors à plus d'un million & demi.

Ce fut à-peu-près dans le même tems que les Mogols perdirent Ili-Tchoutsai; nous ne pouvons nous empêcher de rapporter ici, d'après un historien, ce que l'on sçait du mérite & du sort de ce grand homme, dont la sin peut être ajoûtée aux autres preuves rapportées dans l'histoire de tous les tems & de tous les lieux, que les meilleures intentions & les plus grandes vues ne mettent pas toujours à l'abri des

plus fâcheux revers.

Tourakina, semme habile & veuve d'Oktai, s'étoit emparé de toute l'autorité après la mort de son mari; & même, contre ses dispositions testamentaires, où il avoit désigné Schiramoun, son petit-sils par Koudgiou, pour lui succéder: elle avoit été secondée dans ce projet par Gaotoulaaman qui avoit l'administration des finances. Ili-Tchoutsai connoissoit trop bien les Mogols, pour ne pas prévoir que le gouvernement d'une semme ne dût exciter bientôt entre eux des divisions & des révoltes; c'est pourquoi, demeuré à Caracorum auprès de Toura-kina, il ne cessoit de la solliciter pour l'é-lection de Schiramoun. N'ayant pas été écouté, il résolut d'ôter les sinances à Gaotoulaaman, en représentant à l'impératrice qu'elles étoient en désordre, & que tout se faisoit par argent; ce qu'il étoit en état de prouver. Mais on n'eut aucun égard à ses avis; il tomba dans Cc iv

la disgrace, & le chagrin qu'il en conçut lui donna la mort à l'âge de cinquante-

cinq ans.

/ Ili-Tchoutsai étoit un prince de la famille des Léao, ou des empereurs des Khitans, qui, par son mérite, avoit gagné la confiance de Genghiz-Khan & d'Oktaï-Khan, sous lesquels il sut premier ministre de l'empire. Un historien fort éclairé remarque judicieusement, en parlant de lui, qu'il falloit que les Mogols sussent bien barbares pour ne s'être pas plus pclicés pendant le ministere d'un si grand homme. Dès l'instant qu'Ili-Tchoutsai sut attaché à leur service, il s'efforça de les détourner de la cruauté qu'ils exerçoient fur tous les hommes, en leur inspirant par son exemple des sentimens d'humanité, de douceur & de générosité. Les Niu-Tché avoient détruit l'empire des Khitans ses aïeux: lorsqu'il sut conduit pour la premiere fois à Genghiz-Khan qui faisoit la guerre avec succès à ces mêmes Niu-Tché au service desquels il étoit ators, le prince Mogol lui demanda s'il n'étoit pas charmé de voir sa maison ven-gée par la désaite de ses ennemis: « Ils » ont cessé de l'être, répondit Ili-Tchout-» sai, depuis qu'ils m'ont comblé de biens » & d'honneurs. » Devenu ministre de Genghiz-Khan, il ne s'occupa que des

moyens de rendre son règne glorieux; d'inspirer aux Mogols de l'aversion pour le carnage, de l'amour pour les peuples & pour la police de l'état : ensorte qu'il fut en quelque sorte leur législateur. Il dressa pour eux un calendrier qu'il perfectionna dans l'occident avec les mathématiciens Persans & Arabes, & fit de grandes dépenses pour attirer chez eux des ouvriers & des officiers de toutes les nations. Il sit bâtir des colléges publics, & vint à bout de faire étudier aux Mogols l'histoire, la géographie, l'arithmétique & l'astronomie: il sit venir d'Igour, de Perse & d'Arabie, des sçavans qui traduisirent plusieurs de leurs livres: il étoit lui-même fort habile; & ce grand zèle qu'il avoit pour les sçavans & les sciences, sauva la vie à des milliers de lettrés Chinois. Enfin il avoit toutes les qualités qui forment un grand miniftre: une fermeté inébranlable, une présence d'esprit extraordinaire, une vaste connoissance des pays soumis à son maître, un discernement exquis dans le choix des sujets, des ressources assurées pour avoir toujours au besoin de grandes sommes d'argent & des provisions, un zèle plein de désintéressement pour le service du prince & le bonheur des peuples. Entre les sages réglemens qu'il a faits, on cite ceux

qui avoient rapport au commerce, aux douanes, à la police militaire & à l'abolition de la coutume établie par les Khans de faire choisir indifféremment dans toutes les familles les plus belles filles, pour les enfermer dans leurs palais. Auffi, lorsqu'après sa mort ses ennemis eurent obtenu de Tourakina la permission d'examiner ses biens, on trouva, au lieu des trésors qu'ils avoient annoncés, des livres d'histoire & des cartes; des réslexions sur l'astronomie, l'agriculture, la guerre & le commerce; des médailles; des instrumens de musique; & cette découverte ajouta à sa gloire en les couvrant de honte.

~~ [1246.] A

Cependant les intrigues de Tourakina l'ayant emporté, on convoqua une affemblée générale de la nation, ce que l'on appelle dans le pays un Kouroultai, avec la résolution d'élire Gaïouk. Nous n'entrerons pas dans le détail des cérémonies bizarres & minutieuses qui s'y observerent, & dont Plan-Carpin, ambassadeur du pape, nous a laissé une relation; pour y suppléer avantageusement, le lecteur pourra se sigurer une assemblée de pâtres grossiers & séroces, accumulant les tapis, les riches étosses pour s'asseoir à moitié

par terre, embélissant leurs seutres & leurs peaux de perles & d'or prodigués sans goût & sans intelligence; racontant leurs exploits brutaux en buvant le cosmos ou le lait de jument pendant des journées entieres. Rien ne devoit être si magnisiquement ridicule. Comme les ambassadeurs étrangers qui étoient venus pour engager les Mogols à la paix, ne pouvoient boire de ce cosmos, on leur donna quelque autre liqueur plus à leur gré.

Le 24 Août, lorsque tous les suffrages se furent réunis en faveur de Gaïouk, les grands allerent le prendre dans sa tente & le placerent sur un siège doré, en lui disant : « Nous voulons, nous vous prions, » & nous vous commandons d'avoir toute » puissance sur nous. - Gaïouk répondit: » Si vous voulez que je sois votre Khan, » êtes-vous résolus de m'obéir en tout? » De venir quand je vous appellerai? » D'aller où je voudrai vous envoyer? » Et de mettre à mort ceux que je vous » ordonnerai de faire mourir? — Oui. — » Ma simple parole désormais servira de » glaive.» Après cette cérémonie, ils étendirent par terre un seutre, sur lequel ils le firent asseoir, en lui disant : « Regar-» de Jen haut & reconnoissez un Dieu; e considérez ensuite ce seutre sur lequel

» vous êtes assis; si vous gouvernez sage-» ment votre empire, si vous êtes gé-» néreux, bienfaisant & juste, si vous » honorez les grands & les chefs de la » nation, chacun selon son rang & sa » dignité, vous régnerez avec splendeur » & magnificence; toute la terre vous » sera soumise : vous obtiendrez de Dieu » tout ce que vous désirerez. Si vous te-» nez une conduite opposée, vous serez » méprisable, méprisé de vos sujets, & » si pauvre, que vous n'aurez pas même » en votre pouvoir le feutre sur lequel » vous êtes assis. » On mit ensuite auprès de lui sa femme; on les éleva en l'air, & on les proclama ainsi empereur & impératrice de tous les Tartares. On rapporte que ce Khan réunissoit un grand courage à beaucoup de douceur : il aimoit assez les Chrétiens que les Chinois appellent ou confondent avec les Bonzes. Son règne fut court; & quoiqu'il eut projetté de grandes choses, & que l'Occiden eût lieu de trembler de ses projets, il s'en tint cependant à envoyer des troupes en Corée. Nous allons rapporter quelques particularités des ambassades qui surent envoyées alors en Tartarie; &, quoique ceux du pape ne sussent pas trop bien reçus, ceux du Calife le furent encore plus mal; car on les me:

Maça eux & leur maître de leur ôter la vie: quant à ceux des Bathéniens, ils ne

furent pas seulement reçus.

Jean de Plan-Carpin, l'un des ambassadeurs du pape, s'étoit rendu par Kiovie aux environs du Volga où étoit campé Batou avec une armée de Mogols. Ce général ne voulut pas se charger de recevoir sa députation, & l'envoya à Caracorum par le pays des Kanglin, le Kharisme, le Kaschgar & le pays des Naïmans. Arrivé auprès du prince, il y resta plus d'un mois sans pouvoir obtenir une audience particuliere, & sans avoir presqu'aucune des choses nécessaires à la vie. On lui ordonna ensuite de mettre par écrit le sujet de son voyage; on lui rendit une réponse en Mogol & en Arabe. Gaïouk vouloit envoyer avec lui des ambassadeurs vers le pape; mais Plan-Carpin eut la prudence & l'adresse de l'en détourner, parce que ces sortes d'ambassadeurs n'étoient que des espions qui s'informoient de l'état, des forces & de la situation des pays où ils alloient, pour y venir ensuite faire des incursions avec plus de sûreté & de succès.

Les freres Ascelin, Simon de S. Quentin, Alexandre & Alberic envoyés aussi par le pape, ayant pris leur route par la Syrie, ne parvinrent pas jusqu'à Cara-

corum. Ils s'étoient rendus en Perse au près de Baijou-Novian, autre général Mogol. Il leur envoya un officier pour sçavoir le sujet de leur ambassade; ils répondirent qu'ils venoient de la part du pape, le chef & le plus grand en dignité parmi les Chrétiens. Les Mogols irrités de cette réponse, leur demanderent s'ils ignoroient que le grand Khan fût fils de Dieu? Ascelin, qui ne mettoit pas à ce qu'il semble beaucoup d'adresse dans cette négociation, répondit que le pape ne connoissoit ni le grand Khan, ni Baïjou-Novian, ni Batou; que seulement il avoit entendu parler d'une nation Assatique & Barbare, que l'on nommoit Tartares; que, touché des maux qu'ils faisoient souffrir aux Chrétiens, il avoit envoyé vers la premiere de leurs armées, afin de les engager, à sa considération, à ne pas maltraiter ainsi le peuple de Dieu. Les Mogols surent un peu ofsensés de cette réponse, dont pourtant ils se mocquerent; ils furent plus mécontens de voir que les ambassadeurs n'apportoient aucun présent. Cependant, comme ils ne vouloient pas avoir à la fois tant d'ennemis sur les bras, ils feignirent d'avoir le dessein de favori-fer les Chrétiens de Syrie, & de deve-nir Chrétiens eux-mêmes. Ils avertirent ensuite Ascelin que, s'il vouloit se présen-

ter devant Baijou - Novian, il falloit se résoudre à l'adorer & lui faire révérence le genou en terre. Cette cérémonie allarma la délicatesse des ambassadeurs; ils tinrent conseil: un religieux casuiste, moins sévere, & comme d'autres religieux l'ont quelquesois été depuis, se prêtant tour à tour, fut d'avis que l'on se prosternat, parce que cela ne devoit être regardé que comme une affaire de police, ou, si l'on veut, d'étiquette de la cour. Les autres ne voulurent point y consentir, puisqu'au moins cette démarche eût pu passer pour une espece de vasselage. Baijou-Novian, ennuyé de toutes leurs délibérations, &, piqué du ton de ces ambassadeurs, vouloit les mettre à mort; d'autres officiers pensoient que ce seroit assez d'en égorger deux en renvoyant les autres. Mais une des femmes du général représenta que cette conduite seroit d'une bien mauvaise politique, puisque si l'on faisoit mourir quelques-uns des ambassadeurs du pape, aucun des princes Occidentaux ne leur en enverroit dans la suite; & qu'ils seroient ainsi privés des présens qu'ils en de-voient attendre. On leur laissa donc la vie; &, à force de courage & de persévérance, Ascelin obtint avec son congé une lettre pour le pape, qui mérite d'être rapportée.

» Par la divine disposition du grand "Khan, voici les ordres de Baïjou-No-" vian. Vous, pape, sçachez que vos mes-» sagers sont venus vers nous, & qu'ils » ont remis vos lettres. Ils nous ont tenu » d'étranges discours; nous ignorons s'ils » l'ont fait par vos ordres. Nous n'avons » pas été moins choqués de ces termes » que nous avons lu dans vos lettres. » Vous tuez & faites périr beaucoup d'homm mes.... Sçachez que c'est par l'ordre » de Dieu ferme, stable, & qui s'étend » sur toute la face de la terre; quicon-» que ne s'y soumettra pas, sera exterminé. » Nous vous le faisons sçavoir, asin que » si voulez être assis sur votre terre, eau » & héritage, il faut que vous vous trans-» portiez en propre personne auprès de » nous : si vous n'obéissez pas à ces or-» dres, nous sçavons ce qui vous en ar-» rivera. Mais, avant tout, il faut que » vous nous fassiez sçavoir de nouveau » par des ambassadeurs, si vous viendrez » ou non, & si vous vous déclarez notre » ennemi. »

Le pape effrayé ne vint pas, il est vrai, en personne, mais il envoya un nouvel ambassadeur; & même, dans la suite, il en reçut un de la part du Khan. Le Mogol sut très-bien traité à Rome; beaucoup mieux même que l'on n'auroit dû,

dû, au dire de tout le peuple, qui croyoit que l'on ne pouvoit, sans manquer à la

religion, traiter si bien un infidèle.

Après un règne fort court, Gaïouk mourut; quelques-uns prétendent qu'il fut affassiné par un frere de Batou. L'impératrice Ogoulganmisch se chargea de la régence. Les dépenses que l'on avoit faites pour les guerres précédentes avoient épuisé les trésors; les exactions avoient ruiné les peuples : ensorte que par-tout l'on n'entendoit que plaintes & l'on ne voyoit que misere.

# \* [1251.]

Dans l'assemblée générale de la nation, on élut, pour Khan, Mangou, qui trouva cependant des oppositions de la part de plusieurs princes de la famille royale. Il mit en place des officiers d'un grand mérite; on parle sur-tout de Kubhai, qu'il sit vice-roi de la Chine. Il avoit été élevé par un des sages de ce pays, qui l'avoit instruit dans toutes les sciences chinoisses.

Lorsque Kublai eut pris possession de l'empire, il sit venir son sçavant maître auprès de lui. Il se nommoit Yao-Chou. A son arrivée, il présenta à son ancien élève un cahier dans lequel il lui exposoit les maximes d'un bon gou-

An, Orient, Partie I. Dd

vernement, & la conduite qu'il devoit tenir avec les Chinois, les Tartares, les troupes & les grands de la nation. Dans une autre occasion, il lui donna un ouvrage moral, qui, pour le fond, se réduisoit à ceci : « Prince, honorez & crai-» gnez le ciel; aimez les peuples; respec-» tez les gens de bien; étudiez les scien-» ces qui conviennent à un prince & à » un général d'armée; chérissez votre fa-» mille; attachez-vous aux gens vertueux; » réglez votre intérieur; éloignez de vous » les flatteurs & les hypocrites. » Le foin que prit le nouveau gouverneur de rafsembler les laboureurs, de faire eultiver les terres, & de rendre indistinctement la justice, le sit également chérir des Chinois & des Mogols.

# ~ [1253.] A

Haiton, roi d'Arménie, s'étoit rendu en Tartarie pour faire un traité avec le grand Khan. Après les premiers entretiens, il lui proposa d'embrasser la Réligion Chrétienne, & sur-tout il le pria d'aider les Chrétiens à détruire les Musulmans. Le Khan parut se rendre aux premieres instances, & céda en esser aux secondes. Le roi d'Arménie obtint, outre les terres qu'on lui avoit enlevées, la permission de garder les nouvelles con-

419

quêtes qu'il alloit faire sur le Calife. C'est pourquoi on envoya Holagou, frere du Khan, avec une armée considérable : on devoit, avant tout, détruire les Mélahédites ou Assassins, dont nous parlerons

bientôt avec quelque détail.

Mangou se fit ensuite baptiser par un évêque, & accorda la paix à tous les Chrétiens. Il ne faut pas croire que cet acte de notre religion fut regardé par le prince Mogol comme un engagement pour la suivre; il n'y voyoit qu'une simple cérémonie qui pouvoit lui concilier des peuples dont il croyoit avoir besoin: & sa conduite justifie assez notre sentitiment.

C'est dans ce même tems qu'il arriva à Caracorum un ambassadeur de la part de S. Louis, roi de France. C'étoit Guillaume de Rubruquis, cordelier, & quelques autres religieux. Quelques imposteurs étant venus trouver S. Louis dans l'île de Chypre, lui avoient remis des lettres supposées de la part d'un des généraux Mogols; on y disoit que Gaïouk qui régnoit alors, s'étoit fait Chrétien, Pour l'en féliciter & Vencourager à persister dans de si pieux sentimens, S. Louis avoit envoyé à ce général & au Khan lui-même des présens magnifiques, parmi lesquels étoit une tente ou oratoire d'éz carlate ornée d'une broderie qui fepréfentoit la passion; il y avoit joint du bois de la vraie croix.

Rubruquis admis à l'audience de Mangou-Khan, le trouva assis sur un petit lit, vêtu d'une robe fourée & brillante comme la peau d'un veau marin: l'impératrice & une de ses filles étoient assises auprès de lui. L'ambassadeur dit qu'il venoit, de la part du roi de France, pour le complimenter sur ce qu'il avoit embrassé la Religion Chrétienne; il finit en demandant la permission de la prêcher: sa harangue sut interrompue par différentes questions de Mangou, qui vouloit sçavoir s'il y avoit beaucoup de bœus, de moutons & de chevaux en France. Si Mangou eut suivi quelques-uns des dogmes des Chrétiens, c'eussent été ceux des Nestoriens, car il en avoit beaucoup à sa cour; &, dans les festins publics, leurs prêtres venoient en habit pontificaux donner la bénédiction à l'assemblée. Les princesses témoignoient beaucoup de vénération pour la croix; mais elles étoient si peu instruites, qu'elles traitoient de même les autres religions: d'où l'on peut induire que c'étoit simplicité chez les semmes & les gens du peuple, & politique de la part des chefs, qui, commençant à perdre de leur férocité, vouloient gagner une partie de leurs ennemis pour avoir le tems d'écraser les autres.

Les détails que Rubruquis nous donne ' sur Caracorum & le palais de Mangou, ne méritent pas de trouver place ici: il dit que cette ville ne valoit pas Saint-Denis; &, dans son tems, Saint-Denis n'étoit pas considérable. Il n'y compte même que deux principales rues; l'une pour les Sarasins, où se rendoient les marchands; l'autre pour les Chinois, où se tenoient les ouvriers. Mais on ne peut passer sous silence un ouvrage assez curieux, fait par un nommé Guillaume Boucher, orsevre de Paris, qui étoit passé en Tartarie depuis quelque tems. C'étoit un grand arbre d'argent, soutenu par quatre lions de même métal: cet arbre, sans doute fort grand, soutenoit dans ses branches quatre tonneaux, l'un rempli de vin, un autre de cara-cosmos, le troisseme de ball, ou d'une boisson faite de miel, & le quatrieme d'une autre boisson faite de riz. Le tronc de l'arbre étoit environné de serpens dorés; & ces différentes boissons tomboient chacune dans un grand vase d'argent. Cet arbre étoit dans un palais de Mangou, bâti hors de la ville, & dans lequel il étoit d'usage que le Khan donnât à manger deux fois par an. Rubru-An. Orient. Partie I. \* D d iij

### ANECDOTES.

quis, à son départ, reçut une lettre pour S. Louis, qui mérite, par sa singularité, d'avoir place ici.

### Lettre de Mangou-Khan à S. Louis.

» Les commandemens du Dieu éternel sont qu'il n'y ait au ciel qu'un Dieu éternel, & en terre qu'un souverain seigneur, Genghiz-Khan \*, sils de Dieu & de Témingou-Tingey \*\*; voici les paroles qu'il vous fait sçavoir : « Nous tous qui sommes en ce pays, soit Moalles \*\*\*, soit Mékrit-Mustelemans, par-tout où les oreilles peuvent entendre, où les chevaux peuvent aller, nous sçavons que nos ennemis ne voudront ni croire ni observer nos commandemens; mais qu'au contraire, ils entreprendront de mettre

<sup>\*</sup>Rubruquis écrit Cingis-Khan; mais c'est par ignorance; & l'on en a la preuve dans l'étymologie qu'il donne de ce nom, en disant que Cingis signifie fer, & qu'on l'avoit donné au conquérant Tartare, parce qu'il étoit fils de maréchal ou de serrurier. Nous avons rapporté plus haut ce qu'en pensent les Tartares & les Chinois, qui n'avoient point de raisons de lui vouloir accorder plus d'honneur qu'il n'en méritoit.

<sup>\*\*</sup> On voit que le nom est encore défiguré.

\*\*\* Pour Mougalles, que l'on a changé en mougalles

une armée en campagne contre nous : vous verrez & entendrez qu'ils auront des yeux & qu'ils ne verront pas; & que, quand ils voudront manier quelque chose, ils n'auront point de mains; & que, quand ils désireront marcher, ils ne le pouront, n'ayant point de pieds. On voit ici les commandemens du Dieu éternel, & du Dieu d'ici-bas, seigneur des Moalles. Ce commandement est fait par Man-gou-Khan à Louis, roi de France, à tous les seigneurs & prêtres, & à tous le grand peuple du royaume de France, afin qu'ils puissent entendre nos paroles & les commandemens du Dieu éternel faits à Ginghiz-Khan; depuis lui, ce com-mandement est venu jusqu'à nous. Un certain David vous a été trouver, comme ambassadeurs des Moalles; mais c'est un menteur & un imposteur, & vous avez envoyé avec lui vos ambassadeurs à Kencan, après la mort duquel ils sont arrivés en cour, & sa veuve Charmis vous envoya par eux une piéce de drap de soie de Nasic, avec des lettres; mais, pour ce qui est des affaires de la guerre & du bien de cet état, comment est-ce que cette femme, plus vile, plus abjecte qu'un chien, en eût pu sçavoir quelque chose? Ces deux moines sont venus de votre part, vers Sartasch qui les a en-Dd iv

0

voyés à Batou; & Batou, ici, parce que Mangou-Khan est le plus grand roi & empereur des Moalles. Mais maintenant, afin que tout le monde, tant prêtres que moines & tous autres, puissent vivre en paix, & se réjouir de ce que nos commandemens s'entendent parmi eux, nous aurions bien voulu envoyer vers vous des ambassadeurs qui auroient accompagné vos prêtres; mais ils nous ont fait entendre qu'entre nos demeures & les vôtres il y a des nations belliqueuses & des chemins difficiles & dangereux; ensorte qu'ils craignent que nos ambassa-deurs ne puissent aller jusqu'à vous : en conséquence, ils se sont offerts de vous porter nos ordres à vous roi Louis, c'est pourquoi nous vous envoyons ce commandement du Dieu éternel par vos prêtres. Quand vous les entendrez & croirez, si vous vous disposez à nous obeir, vous nous enverrez vos ambaffadeurs pour nous assurer si vous voulez avoir paix ou guerre avec nous; & quand, par la toute-puissance du Dieu éternel, tout le monde sera uni en paix & en joie, lors il apparoîtra ce que nous ferons: mais, si vous méprisez les commandemens de Dieu & ne voulez pas les croire, en disant que votre pays est bien éloigné, vos montagnes bien hautes & vos mers hien profondes, & qu'en cette confiance vous veuilliez faire la guerre contre nous pour éprouver ce que nous sçavons faire, celui qui peut rendre les choses difficiles bien aisées, & qui peut rapprocher ce qui est éloigné, sçait bien ce que nous pouvons faire.»

# 1255.]

Holagou \*, frere du grand Khan, étoit parti depuis quelque tems pour faire des expéditions dans les pays occidentaux, que les Chinois désignent par le nom de Ki-Che-Mi. On en vouloit sur-tout au Calife & aux Assassins, dont nous parlerons aussi bientôt. Rokneddin, chef de ces misérables, avoit député son frere avec trois cents hommes vers Holagou, qui les envoya au château de Dgemalabad, où, peu après, on les fit mourir; & c'est de-là qu'est venue cette expression que l'on trouve souvent dans les écrivains Orientaux qui sont venus depuis: envoyer à Dgemalabad, pour dire envoyer à la mort. Rokneddin, fut mieux traité: s'étant rendu à Holagou, il conserva la vie, & même sut comblé de bienfaits. Les deux derniers châteaux qui restoient encore aux Assassins, se rendirent deux ans après.

<sup>2</sup> Les Tartares difent Houlakio, & Hélakio

# **→** [1258.] →

En s'approchant de Bagdad, Holagou sit écrire aux principaux de la ville, pour les engager à s'épargner les horreurs d'un siège qui devoit être fort meurtrier; voici la réponse insensée qu'il en reçut: « Quel » est Holagou? & que peut-il sur la mai-» son d'Abbas, qui tient toute sa puissance » de Dieu même, aux volontés duquel » on ne s'oppose pas impunément? Si » Holagou avoit desiré la paix, il ne se-» roit pas venu porter le ravage sur les » terres du Calife. Si cependant ce sont-» là ses intentions, qu'il s'en retourne à » Hamadan, alors nous prierons le Déoua-» dar de se jetter aux pieds du Calise, afin » d'obtenir de lui le pardon d'Holagou.» Cette forfanterie ridicule n'excita que le mépris du prince Mogol, car Holagou étoit frere du grand Khan. Peu après, il fit environner la ville d'un mur fortifié d'un sossé prosond, & dressa des machines pour les attaquer. On se désendit quelque tems: à la fin, le Calife, sit demander à Holagou la permission de se rendre auprès de lui. La ville sut prise, & le pillage dura sept jours. Le général Mogol s'éloigna ensuite. Des qu'il sut à une journée de chemin, il sit mourir le Calife, soit

qu'on l'ait étranglé, ou qu'on l'ait assommé, comme le rapportent quelques historiens.

L'auteur du Nighiaristan dit qu'un an avant la prise de Bagdad, un des esclaves du gouverneur avoit rêvé que la ville n'étoit plus au pouvoir des princes Abbassides, & qu'il en étoit le souverain. Il en amusa son maitre, qui s'en moqua. Mais l'événement vérifia le songe. Car, lorsque les Mogols faisoient le siège de Bagdad, & qu'ils étoient sur le point de décamper faute de vivtes, cet esclave leur écrivit un billet, qu'il sit passer dans leur camp, par le moyen d'une stèche à laquelle on l'attacha. Par ce billet, il promettoit à Holagou de faire subsister son armée pendant un mois; & lui indiquoit que, pour qu'il pussent le voir, il n'avoit qu'à faire demander un nommé Amran. Le Calife qui ne vouloit rien refuser à des ennemis, dont il avoit tout à craindre, sit en effet chercher celui que l'on demandoit, & l'envoya à Holagou. Lorsqu'Amran fut arrivé dans le camp des Mogols, il leur découvrit des magasins de blé considérables, qui sauverent leur armée de la famine, & leur procurerent la prise de la ville. Le même auteur ajoute que, par récompense, on lui en donna le gouvernement.

Holagou, maître du peu de pays que

possédoit alors le Calife, porta la guerre dans la Natolie, & soumit tout ce pays, jusqu'aux détroits de Constantinople & des Dardanelles.

### **\***[ 1259. ]

Pendant qu'Holagou s'étendoit à l'Occident, un autre frere du grand Khan continuoit de faire des conquêtes à la Chine; mais, Mangou-Khan ayant été trouvé au nombre des morts, après l'affaut d'une place importante, les Mogols firent la paix avec un des généraux Chinois, à condition que son maître leur donneroit, tous les ans, un million en or & un million en soie. Ils se retirerent ensuite en Tartarie, pour procéder à l'élection d'un nouveau Khan.

Mais l'empire de la Tartarie, qui avoit été jusqu'alors soumis à un seul prince, sut, après la mort de Mangou-Khan, divisé en plusieurs états considérables. Les descendans de Batou-Khan devinrent souverains dans le Captchac: Holagou régna en Perse; Zagataï, dans le Maouarennahar. Il est vrai cependant que tous ces princes recevoient l'investiture de celui qui régnoit dans la Tartarie & à la Chine, & ce ne sut que dans la suite qu'ils refuserent de lui rendre quelques hommages,

# ~~ [ 1260. ] ·

Kublai, frere de Mangou-Khan, fut élu Khan en sa place. Après cette proclamation, on fit par-tout des réjouissances; & Kublai s'attacha à choisir d'habiles généraux, & des ministres sages & intégres. La domination des Mogols, jusqu'alors si barbare & si dure, changea sous ce prince, qui adopta entiérement les mœurs des Chinois, & qui fat regardé, par ce peuple même, comme un des plus illustres empereurs qui aient régné dans la Chine. Son règne fut fertile en grands hommes & en grands événemens, parce que Kublai étoit grand lui-même, qu'il fit fleurir les arts & les sciences, & qu'il s'attacha à rendre ses sujets heureux, en cherchant par-tout le mérite, en veillant à la culture des terres, au progrès des manufactures, & à la prospérité du commerce. Si les Chinois, remarque l'historien d'où nous empruntons ces réflexions, ont souvent été vaincus, jamais leurs loix n'ont éprouvé un pareil sort; & les plus grands conquérans qui ont soumis cette nation, ont été obligés de se soumettre eux-mêmes à ces loix. La plûpart des Mogols se dépouillerent de leur barbarie; plusieurs, à l'imitation des Chinois, se rendirent célèbres par une fidélité inébranl'able pour le service du prince & pour l'amour de la patrie. On sçait qu'un des plus grands crimes que l'on puisse commettre à la Chine, est de manquer de respect & d'obéissance à son pere; & l'empereur y est regardé comme le pere de la nation.

Comme la suite de cette dynastie de Mogols appartient plus particuliérement à l'histoire de la Chine, dont elle fait partie, nous ne la suivrons pas plus loin, et nous renvoyons le lecteur aux Anecdotes de cette nation, que nous donnons

à part.

Nous ajoutons même avec peine que, dans la suite de l'histoire des Mogols, nous n'avons rien trouvé qui puisse piquer la curiosité du lecteur. De grandes hatailles dont on ignore les circonstances, des combats dans lesquels on rapporte qu'il y eut beaucoup de sang répandu, des places prises & rasées, & des milliers de prisonniers mis à mort; voilà en quelques lignes l'analyse de ce que nous offrent les historiens de cette partie de l'histoire d'Asie. Aussi, après avoir rapporté quelques traits concernant Holagou, si terrible alors, & si celèbre encore dans l'Orient, nous abandonnerons les Mogols, pour passer à quelques autres dynasties.

Holagu, que nous écrivons Holagou, pour rendre la prononciation Mogole, étoit, comme nous l'avons dit, fils de Tuli-Khan, quatrieme fils de Genghiz-Khan. Après avoir défait & exterminé les Assassins, dont nous parlerons ensuite, & aboli le Califat par la mort de Mos-tassem, qui sut ainsi le dernier Calise, il fuccéda à son frere Mongou-Khan dans la partie occidentale de l'Asie, & s'em-

para d'Alep & de Damas.

S'étant avancé ensuite vers l'Orient, il laissa, pour maintenir & même étendre ses conquêtes, un de ses généraux, nommé Kerboga; mais ce général, pour avoir trop méprisé un nouvel ennemi dont il croyoit la désaite aisée, sut désait luimême & fait prisonnier. Cet ennemi étoit Al-Malek-Al-Morhaffer-Séifeddin \*, troisieme sultan des Mamelucs, dont il sera parlé dans les Anecdotes de l'histoire d'Afrique. Cette perse sut bientôt réparée, & l'année suivante Holagou conquit la Sy-Tie.

· Quelque tems après cette seconde expédition, il passa dans la province d'Aderbidgiane, pour y prendre quelque repos. Son amour pour les sciences, & le bon accueil, qu'il sit toujours à ceux qui

Le roi triomphant.

dans tous les genres, & sur-tout des mathématiciens, auxquels il assigna de trèsfortes pensions, en leur fournissant tous les instrumens nécessaires aux observations astronomiques. Il sit bâtir un magnisique & commode observatoire à Maragah, ville assez proche de Tauris.

# \*\* [ i264.]

Pendant ce tems, les villes de la Syrie, à l'exception de celles qui, situées sur le bord de la mer, appartenoient aux Chrétiens, étoient rentrées sous la domination des Musulmans. Holagou, qui songeoit à les reprendre, avoit déja ordonné aux rois d'Arménie, de Géorgie & aux autres Chrétiens, de se tenir prêts à marcher pour aller attaquer le sultan d'Egypte; mais il fut surpris par la mort près de la ville de Maragah: il y avoit dix ans qu'il commandoit dans cette partie de l'Asie, & qu'il s'en regardoit comme le souverain, quoique son frere Kublai, qui régnoit en Chine, n'en parlât que comme de son lieutenant.

Ce prince laissoit quinze ensans, & un assez grand nombre de semmes, entre lesquelles on cite Doghouz-Khatoran, qui étoit Chrétienne: elle l'avoit accompagné dans toutes ses expéditions militaires;

&,

ORIENTALES.

&, par les rares qualités de son esprit, avoit mérité la plus grande part dans sa consiance: les Chrétiens lui dûrent la protection qu'Holagou leur accorda toute sa vie; elle ne lui survécut pas long-tems, & sur enterrée auprès de lui comme elle l'avoit desiré. Avant de parler des autres états sondés par les Tartares, & de l'irruption d'une partie de ces peuples sous Tamerlan, nous allons parler des Assafrins, dont on a vu la destruction en Perse par Holagou, & qui continuerent cependant encore quelque tems en Syrie.

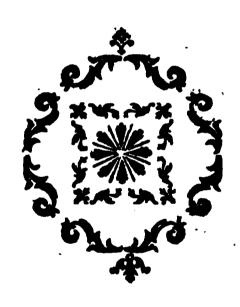



## SOUVERAINS EN PERSE ET EN SYRIE,

#### DITS

ASSASSINS, BATHENIENS, &c.

Litique, que long-tems après avoir fait schisme avec les autres Mahométans, & avoir, par la nouveauté & la bizarre, rie de leur doctrine, excité de grands maux en Perse & en Syrie, où ils s'établirent.

On sçait que, peu après la mort de Mahomet, ses sectateurs se diviserent au sujet de la succession à l'Imamat, ou à la dignité de ches de la religion. Tous, à la vérité, convenoient qu'elle devoit appartenir à celui qui seroit reconnu son légitime successeur; mais les uns tenoient pour Abubèkre, qui en esset sur stenoient man & Calise, & les autres prétendoient ne reconnoître qu'Ali, cousin & gendre du prophète. Quoique le premier avis l'eut

rté au sentiment du plus grand nonil ne laissa pas de se trouver des Matans, qui, après avoir soutenu Ali de son vivant, persisterent dans ses pré-tentions après sa mort: de-là la division des Mahométans en deux grandes sectes, divisées elles-mêmes en plusieurs autres. Ceux qui reconnoissent la puissance du Calife, & leur succession comme légi-time, se sont qualisiés d'Orthodoxes ou Sunnites; & ceux qui s'en sont séparés en continuant de regarder Ali & ses defcendans comme les véritables Imans, sont appellés Schiites. Cette division aussi funeste dans leur religion bizarre, que celles qui n'ont que trop souvent déchiré le sein de la religion véritable, a causé les plus grands maux aux partisans sanatiques des deux opinions. Les Schiites sont divisés en cinq sectes principales, qui, sub-divisées entre elles, en sorment soixantedix. Notre projet n'étant pas de donner l'historique de leurs établissemens, ni d'exposer les absurdités de leurs différens dogmes, nous nous contenterons de remarquer que toutes s'accordent à regarder Ali comme le véritable successeur au califat, & à compter, dans sa famille, douze Îmans légitimes qu'ils réverent comme autant de saints. Il est vrai que tous ne conviennent pas des mêmes Îmans, & c'est une des sources de leur division; mais nous abandonnons ces détails.

# **→** [702.] **✓**

Ce fut cette année que nacquit à Médine Giafar-Al-Sadek ou Dgirfer, le Vrai, regardé par les Schiites comme le sixieme des Imans. Il paroît qu'il avoit beaucoup étudié, puisqu'Abou-Hanifa, l'un des hommes les plus instruits de la cour du Calife Almansor, disoit qu'il se présentoit devant lui avec encore plus de respect & de vénération, que devant le Calife. D'un autre côté, on voit que c'étoit un enthousiaste, ou peut-être un fripon; car, feignant d'être pénétré de l'esprit faint, il disoit à ceux qui l'écoutoient: » Interrogez-moi souvent pendant que je » fuis avec vous, car il ne viendra perso sonne après moi qui puisse vous inf-» truire. » On rapporte de lui une mazime plus raisonnable, «O vous qui êtes » fidèles, puisque le prix de votre ra-» chat est le paradis, gardez-vous bien » de vous donner pour quelqu'autre chose.» On lui demandoit un jour si Dieu créemmes après l'extinction de

mmes après l'extinction de 

« Voulez-vous, répondit-il, 
ne de Dieu demeure vuide, 
ce oisse ? Il est de son 
réer pendant toute l'éterafar étoit d'ailleurs un per-

sonnage assez simple & dénué de toute ambition, lorsqu'Abou-Moslem, le plus grand ennemi des Ommiades, eut pris la résolution de leur enlever le califat, il sit solliciter Giafar de l'accepter, en l'assurant du succès de cette entreprise; mais celui-ci le refusa constamment, & brûla même les lettres qui lui étoient adressées à ce sujet. Ses sectaires ont conservé un ouvrage mystique de lui, écrit sur un parchemin, fait de peau de chameau, & que par cette raison ils appellent Gest, (le parchemin,) en y ajoutant l'épithète de petit, parce que l'on conserve un ouvrage d'Ali, du même genre, que l'on nomme le grand Gefr: tous deux renserment des especes de prédictions sur les événemens qui doivent arriver dans le monde jusqu'à la consommation des siécles. Il mourut à Médine, âgé de soixante-cinq ans.

Il avoit eu trois enfans mâles & trois filles. Ismaël, l'aîné de tous, avoit été d'assez bonne heure reconnu pour son successeur, dans la dignité d'Iman; mais, étant venu à mourir, Giafar désigna. Moussa, son second sils. Cette disposition, toute raisonnable qu'elle étoit, donna lieu à l'une des factions que nous avons indiquées parmi les Schiites, & celle surtout dont notre objet est de parler ici.

Ee iij

Quelques esprits remuans prétendirent que, puisqu'Ismaël avoit été désigné Iman par son pere, ses successeurs devoient jouir de cette prérogative; &, prétendant que l'Imamat ne pouvoit passer ainsi à une branche collatérale, ils resuserent de reconnoître la suite de ceux qui sont comptés comme les véritables Imans. De-là leur vint le nom d'Ismaéliens, que quelques auteurs ont nommés mal-à-propos Ismaélites, puisque ce nom, consacré chez nous à désigner les descendans d'Ismaël, sils d'Abraham, peut être donné indisséremment à tous les Arabes.

Cette faction excita d'abord de grands troubles en Asie, & dégénéra enfin en rébellion ouverte. Ce fut une branche des descendans de cet Ismaël dont nous venons de parler, qui, sur la sin du troisieme siécle de l'hégire, s'empara de l'Egypte, sous le nom de Califes Fathimites: on les appelle aussi Ismaéliens d'Afrique, comme on le verra ailleurs. D'autres Ifmaéliens s'établirent en Asie, & ce sont ceux dont nous avons parlé. Mais, comme ils ont succédé en puissance aux Carmathes, & qu'à cause du rapport qui se trouvoit entre les dogmes qu'ils professoient, ils ont été souvent confondus avec eux, nous allons en donner rapidement une légere connoissance; mais il faut prendre la chose d'un peu plus haut : ceci d'ailleurs nous servira à montrer que Mahomet n'a pas été le seul fanatique qui se soit dit Bathénien ou Illuminé, parmi ce peuple ignorant & superstitieux; au contraire même, il eut un assez bon nombre d'imitateurs; mais moins adroits, moins bons politiques, &, sans doute aussi, se trouvant dans des conjonctures moins favorables, ils ont tous échoué les uns après les autres, après avoir fourni quelques traits à l'histoire des erreurs & des

extravagances humaines.

Dès les commencemens des símaéliens, parut une secte appellée Ravendiah, d'après Ravendi son auteur, dont le nom propre cependant étoit Ahmed-Ben-Jahia; on le surnomma Al-Zendik, ou le sectateur de Zoroastre, dont le livre porte le titre de Zend; mais cette épithète, dans le figuré, fignifioit l'impie. Il admettoit la métempsycose. Ces Ravendistes, croyant ou feignant de croire que l'amé de Mahomet étoit passée dans la personne d'Abu-Giafar-Almansor, second Calife Abbasside, vouloient par cette raison lui rendre les honneurs divins, & faire solennellement la procession autour de son palais, ainsi que cela se pratique autour du temple de la Mecque; mais le Ca-

Ee iv

life, bien loin de se prêter à ces actes d'impiétés, se sit un devoir de les détruire.

Cette extravagante & basse slatterie avoit déja été employée par Hakim, autre fanatique qui entreprit de persuader à Abou-Mossem, dont nous avons parléplus haut, que l'esprit de Dieu étoit passé dans son corps. Peut-être ne sera-t-on pas sâché que nous dissons aussi deux mots

de cet imposteur.

Hakim étoit fils d'Haschim, secrétaire ou commis dans la chancellerie d'Abou-Moslem, gouverneur du Khorassan. Ayant d'abord assez bien servi comme simple soldat, il parvint de grade en grade jusqu'à celui de capitaine, & se sit enfin chef de parti. Il étoit de petite taille, de fort mauvaise mine: on remarque qu'il portoit toujours un voile. Ses ennemis ont prétendu que c'étoit pour cacher la laideur de son visage; ses sectateurs assurent que c'étoit pour empêcher que l'onne fût ébloui par les rayons qui sortoient de sa face resplendissante: un auteur qui paroît assez impartial, rapporte qu'ayant perdu un œil d'un coup de flèche, il cachoit ainsi sa plaie qui n'avoit jamais pu entiérement se guérir.

Le fond de sa doctrine étoit la métempsycose. En conséquence, il prétendoit que Dieu avoit pris lui-même une forme humaine, depuis l'instant qu'il commanda aux anges d'adorer Adam, le premier des hommes; qu'après la mort d'Adam, Dieu étoit apparu sous la figure de plusieurs prophètes & de plusieurs grands hommes, entre lesquels avoit été Abou-Mossem; & qu'après la mort de ce prince, la divinité étoit passée en sa personne.

Cette doctrine, toute ridicule qu'elle étoit, ne laissa pas de trouver des partisans. Suivi d'un assez grand nombre de disciples, il passa de la ville de Mérou, dans la Transoxiane, & s'empara d'une forteresse presque inaccessible. Ses disciples, à cause de leur habit simple, surent appellés les vêtus de blancs, couleur qu'il avoit choisse pour l'opposer au noir qui

étoit celle des Abbassides.

Là il étonna tout le peuple pendant deux mois, en faisant sortir tous les soirs du fond d'un puits un corps lumineux, de la grosseur que nous paroit être la lune, & qui étoit apperçu d'assez loin. C'étoit sans doute une espece de phosphore; mais ce peuple prétendit que c'étoit la lune elle-même qu'il faisoit ainsi mouvoir à son gré. Sans doute qu'il choisissoit le tems où le ciel étoit couvert de nuages, pendant les nouvelles lunes, & les premiers & derniers quartiers.

Le Calife Mahadi ayant appris sa revolte, envoya une armée considérable pour l'exterminer. Réduit à la derniere extrémité dans le château dont il s'étoit rendu maître, il résolut d'empoisonner tout son monde, ce qu'il exécuta. Une de ses femmes, qui heureusement pour elle avoit découvert son dessein. s'étoit cachée dans un coin du château; elle vit Hakem brûler tous les corps morts, & se jetter ensuite lui-même dans un bain d'eau - forte qu'il avoit préparé exprès. On ne peut guères douter que son dessein ne sût de faire accroire que lui & les siens étoient disparus d'une maniere miraculeuse, comme en esset sectateurs le publierent ensuite.

Dès que la femme, qui étoit cachée, vit qu'il n'y avoit plus rien à craindre, elle monta sur une des murailles, d'où elle cria aux assiégeans, que, si on vouloit lui donner la vie sauve, elle les mettroit en possession du château. Abusaïd, général du Calife, statté de l'espérance de se saisir de l'imposseur, lui promit non-seulement la vie, mais encore tous les biens que ce château pouvoit rensermer. Aussitot elle ouvrit les portes; &, quoique le corps d'Hakem sût déja à demi consommé, il ne laissa pas de tenir la parole qu'il avoit

donnée à cette femme.

### ASSASINS CARMATHES.

Plus de cent ans après parut Kersah, surnommé Carmath du lieu de sa naissance, voisin de Cufa. C'étoit un homme d'une vie austere; il prétendoit que Dieu lui avoit ordonné non pas cinq prieres par jour, mais cinquante, & il établit cette pratique parmi les siens. Mais, s'ils renchérissoient sur les Musulmans pour la quantité des prieres, d'un autre côté ils étoient bien plus relâchés qu'eux dans l'usage des viandes, & mangeoient beaucoup de choses que les Musulmans regardent comme défendues par leur loi. D'ailleurs, ils croyoient que les anges étoient leurs guides dans toutes leurs actions: système assez commode pour les passions. Nous passons sous silence d'autres absurdités aussi ridicules. Leur chef ayant disparu, sans que l'on sçut au juste ce qu'il étoit devenu, ils furent quelque tems assez tranquilles & assez ignorés.

Abusaid qui se trouvoit alors à la tête des Carmathes, fort multipliés dans l'Irak, entreprit de faire la guerre au Calife, & s'empara sur lui de la ville de Hadgiar \*,

dont il fit sa capitale.

<sup>\*</sup> Près du golfe Perfique dans la province de Bahrein.

### **\*\***[ 906. ] \*\*

Devenus plus puissans de jour en jour par les guerres qu'ils n'avoient cessé de faire dans l'Irak, la Syrie, la Mésopotamie, les Carmathes s'étoient rendus maîtres de plusieurs villes, entr'autres, de Baalbec & de Salemiah: ils en avoient massacré presque tous les habitans. La ville de Damas n'avoit échappé à leur furie, qu'en se rachetant avec de l'argent. Zacramah qui les commandoit dans le tems dont nous parlons, désit l'armée du Calife, & sit faire main-basse sur la caravane des pélerins de la Mecque, dont il pilla tous les bagages; mais il fut enfin défait & tué lui-même par un des géné-raux du Calife Moctafi. Abusaid qui lui succéda, ne fit rien de considérable.

### ₩[923.] A

Abu-Thaher, fils d'Abusaid, succéda à Said, son frere aîné; c'est le plus sameux des généraux Carmathes. Dès l'âge de dix-huit ans, pour se faire donner le commandement, il sit entendre aux siens que Dieu lui révéloit les choses les plus cachées. Il se mit ensuite à la tête d'un parti; attaqua la ville de Bassora; la prit d'assaut; massacra la plus grande partie des habi-

tans, & l'abandonna après l'avoir pillée

pendant dix-sept jours.

L'année suivante, il désit la caravane, au retour de la Mecque, & sit prisonnier le pere du sultan Séiseddulah, qui en étoit le conducteur. Cependant, il le remit bientôt en liberté, pour se concilier l'amitié du Calise, auquel il demanda bientôt après la paix par une ambassade solennelle. Les ambassadeurs surent bien reçus; mais les demandes d'Abou-Thaher, qui vouloit garder Bassora & son territoire, surent absolument rejettées. Le général Carmathe ne trouva que trop les moyens de s'en venger.

Non seulement il prit la ville de Cusa, la pilla, égorgea une partie de ses habitans, & réduisit l'autre en servitude, mais, l'an 931, il marcha avec son armée du côté de la Mecque, sit un trèsgrand ravage dans son territoire, prit ensuite la ville, la pilla, y tua plus de trente mille hommes, combla le puits de Zemzem \*, souilla le temple en y enterrant trois mille morts, & enleva la pierre noire de la maison quarrée ou Caaba.

<sup>&</sup>quot;Les Arabes prétendent que ce puits est celui d'Agar; & il a de tems immémorial été en vénération parmi eux.

## **→** [936.] **→**

Abou-Thaher voulant insulter le Calife, s'approcha de la ville, de Bagdad, avec seulement cinq cents chevaux. Le Calife surieux, & voulant l'avoir à quelque prix que ce sût, envoya contre lui Abusage avec trente mille hommes. Lorsque celuicise su avancé au point d'avoir pris tous les avantages, il écrivit au Calise: « Demain je vous envoie Abou-Thaher pour main je vous envoie Abou-Thaher pour en faire ce que vous voudrez. » Moctader, qui se désioit d'autant plus de ce succès qu'il le désiroit ardemment, lui recommanda de ne négliger aucune précaution, & sur-tout de faire rompre le pont du Tigre, asin que l'ennemi ne pût s'en servir pour échapper.

Cependant Abusage, qui craignoit qu'A-bou-Thaher ne périt dans le combat, eherchoit les moyens de s'assurer de sa personne. Il lui sit dire qu'en considération de leur ancienne amitié, vu la prodigieuse inégalité de leurs sorces respectives, il lui conseilloit de se rendre de bonne grace au Calise, qui lui en sçauroit gré, & dont il seroit sûrement bien

traité.

Abou-Thaher reçut le messager avec distinction, l'assura de toute sa reconnois-sance pour son maître, & lui demanda

ensuite à combien d'hommes pouvoit monter son armée; «--- à trente mille. ---» C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez » pour nous vaincre; il lui manque trois » hommes comme les miens.» Ayant aussitôt appellé trois soldats pris au hasard dans toute la troupe, il commanda à l'un de se percer la gorge de son poignard; à l'autre, de se noyer dans le tigre; au troifieme, de se précipiter d'un rocher fort élevé; puis, continuant sa conversation sans paroître seulement soupçonner que de tels ordres pussent demeurer sans exécution, il laissa l'envoyé dans la plus grande surprise; parce qu'en esset chacun de ces hommes avoit aussitôt accompli les ordres de leur maître. « Vous imaginez-» bien, lui dit ensuite Abou-Thaher, que, » quand on a de pareilles troupes, on ne » craint guères ses ennemis. Je respecte » en toi la qualité d'ambassadeur; tu peux » partir libre: mais sçache que bientôt je » te serai voir ton général enchaîné parmi » mes chiens.»

Le recit que sit l'envoyé à son retour, répandit l'esfroi dans l'armée du Calise; les troupes étoient déja à demi-vaincues par la crainte lorsqu'elles allerent au combat: aussi, passé les premieres charges, les soldats prirent-ils la suite; les Carmathes massacrerent ceux qu'ils purent attraper:

& Abou-Thaher devenu maître d'Abusiage, ne manqua pas de l'enchaîner avec ses dogues.

**\*\***[939.]

Cependant Abou-Thaher se prêta à quelques accommodemens, & promit de laisser passer les caravanes, à condition qu'on lui payeroit une somme considérable. Or, comme l'objet de cette caravane de la Mecque n'est pas seulement de satisfaire à un devoir de religion, mais aussi de remplir un objet de commerce, on se prêta à sa demande, & les pélerins négocians voyagerent avec plus de sûreté que jamais.

-M[943.]

Grand général, politique habile & maître d'un état qu'il avoit en quelque forte fondé, Abou-Thaher mourut cette année, aimé de ses sujets, & craint de ses voisins. Il avoit partagé sa succession entre ses freres; mais, de peur qu'ils n'abusassent de leur pouvoir, & que leurs défauts particuliers ne nuisissent au bien général, il établit, pour contrebalancer leur autorité, des juges à la tête de l'administration.

### ₩[950.] **/**

Les Carmathes, devenus moins actifs parce

parce qu'ils écoient plus heureux & moins guerriers, faute de grands généraux, ayant tout, às craindres de la part des Arabes à cause du rapt de la pierre noire, la sapporterenti de Cusa à da Mecque; prétextant qu'en l'enlevant & em la rendant ; ils n'avoient agi que par un ordre expréside Dien; & les auteurs de cette nations, instants sans doute de ce qui arriva autrefois à l'arche d'alliance, torsqu'elle fut rapportée de chez les Philistins, voulsage raconter quelque chose qui approphât du miracle dont il est pulé dans ce retour, disent que les Carmathes, pour enlever la pierre, satiguerent quarante de leurs plus forts chameaux: au lien qu'en la rapporencote étuit-il étique & très-foible; de fut le voyage qui lui donna des forces & de l'embonpointe de la 100 , 20 m

AUTRES SECTES D'ASSASSINS

and the same of th LES Carmathes ayant été exterminés en Arabie par la tribu des Baradiens, quelques-uns de ceux qui se sauverent en Perse se distinguerent encore par l'extravagance de leur doctrine, & sur-tout par leur dévouement aux ordres absolus de leur maître. An. Orient, Partie I.

On peut mettre au nombre des plus fameux imposseurs qui pasurent vers le tems dont nous parlone, Mohammed, natif de Schamalgan, entre Busana & Cufa, & parzectte raifon surnommé Schamalgani. il commença parrabolir toute sorte de sculte divin, soit légitime, soit superstitiens : approuva toutes les conjonctions charnelles, même les plus aboninables, soutement que, par ce moyen, les plus parfaits communiquoient lours himieres à ceux qui l'étoient le moins. Ainsi nonseulement il enseignoit la métempsycose après la mort, mais anême la transfusion, & l'on peut s'exprimer ains, des ames d'un corps vivant à un autre corps vivant. H fut condamné, par les docteurs de la loi Musulmane, à être pendu & ensuite brûlé. ... Un demi-siécle après, un de ces fanatiques, nommé Darari, étant passé en Egypte s'insinua dans les bonnes graces du Calife Fathimite Hakim-Bem-Rillah, & lui persuada que l'esprit de Dieu étoit passé en lui. Cette indigne slatterie icrità le peuple, qui le tua. Hamzan, son successeur, soutint les sentimens de son maître; rassembla les sectaires; &, sous la protection du même Calife, en envoya une colonie en Syrie, & sur-tout dans les montagnes du Liban. Il se faisoit nommer Al-Hadi, le directeur. Il avoit subs-

### ORIENTALES.

451

titué au jeune, au pélerinage & à l'oraifon, la licence, la débauche & le libertinage.

1000. Jeffy

Ce fut alors qu'Hassan-Sabah, ayant ramasséles restes des Carmathes & des Das rariens, en sit une espece de dynastie, dont le siège principal étoit dans le Kouhestan en Perse & qui se soutenoit aussi en Syrie, où le prince envoyait un lieutenant. Cette dynastie, qui a eu en tout huit princes pendant l'aspace de cent sois xante-onze ans, c'est-à-dire depuis son établissement jusqu'à la prise de toutes ses places en Perse par Holagou, comme nous l'avons dit plus haut, donne d'as bord le nom d'Ismaéliens à peux qui la formoient, parce qu'ils regardaient limael, sils de Giasar, dont on a parlé plus haut, comme celui dont la postérité devoit pos-Meder la dignité d'Iman: ils prirent aussi le titre de Bathénieus, c'est-à-dire Illus minés; mais ils furent nammés par les nations Perses & Arabes, Mélahédah, les Méchans, & Hasfasikin, d'où nous avons fait Assassins, qui est demeure dans notre langue. Il paroît que ce dernier nom étoit formé du verbe hassa, tuer, & de sikkin, poignard & couteau, parce que c'est surtout cette arme qui les avoit rendus re١

doutables. Comme le siége principal de leur domination étoit dans les montagnes du Kouhestan, seur chef étoit assez gé-néralement désigné par ces mots, Scheikh ou plutôt Cheik-oul-Dgébel, c'est-à-dire, Chef de la montagne; comme les Arabes disent le chef d'une tribu; mais comme ce mot Scheik signisie aussi l'Ancien, (Jenier,) les Occidentaux l'ont traduit par Vieux, (vetus & senex,) d'où, par une fuite de la même ignorance, quelques-uns de nos historiens & nos auteurs de Dictionnaires ont dit le Vieux de la montagne. 11 Ce chef des Assassins sembloit avoir entrepris d'exercer le droit de vie & de mort sur les autres souverains de la terre; & sa puissance étoit d'autant plus redoutable, qu'elle étoit sondée sur le fanatisme le plus outré & le despotisme le plus absolu. Pour persuatter à ses prosélytes, la plûpart sauvages & barbares, qu'en effet il étoit plus qu'un homme ordinaire, il avoit fait faire, dans l'intérieur de ses montagnes, un jardin délicieux où il les faisoit transporter pendant le sommeil: ils y trouvoient tout ce qui peut intéresser le goût & flatter les sens. Quand après un autre sommeil on les en avoit retirés, il leur faisoit entendre que s'ils mouroient ils jouiroient pendant toute l'éternité de ces plaisirs qu'ils n'avoient pu qu'entrevoir

pendant quelques heures. Cette créance trouvoit d'autant plus aisément place dans des esprits grossiers, que l'idée d'un paradis tout sensuel étoit fort ancienne parmi les Arabes. Un de leurs rois, nommé Schiddad, voulant persuader ses sujets de la divinité qu'il s'attribuoit, avoit fait construire un jardin tel que fut depuis le paradis des Assassins, & il y faisoit conduire ceux qui lui plaisoient. Ce jardin ou paradis s'appelloit Irem. En vain Mahomet, pendant tout le tems de sa préhendue mission, s'éleva-t-il contre Schédad, & contre l'idée de son paradis charnel qu'il traite d'idolâtrie, les poëtes cependant n'ont pas laissé de continuer à en donner des descriptions, & le plus grand nombre des Musulmans à s'en flatter comme d'une récompense qui les attendoit après leurs morts. Nous avons cru devoir d'autant plus insister sur cet objet, que la plûpart des Chrétiens continuent à croire que c'est Mahomet qui a imaginé & enseigné ce faux paradis; mais, comme le remarque fort sagement un académicien éclairé & judicieux, cet imposteur est assez coupable d'ailleurs, sans qu'il soit besoin de lui imputer faussement des erreurs qu'il n'a point enseignées, & que même il a condamnées.

Ff iij

Affassins, peut-être y trouveroit-on quelques traits qui méritent d'être rapportés; mais doit on regretter beaucoup des anecdotes de meurtres & d'assassinats? Ces malheureux avoient été détruits en Pèrse par Holagou, tandis que ceux de Syrie substituits vingt ans environ après, c'est-à-dire vers l'an de J. C. 1260, par Bibars, quatrieme sultan des Mamelues en Egypte.

Avant de terminer ce qui concerne les Assassins, nous ne pouvons nous empêcher de faire observer que c'est faussement que nos historiens ont imputé à leur chef la mort de Conrad, marquis de Montsérat, assassiné en Terre-sainte, aussi bien que le dessein d'avoir voulu faire poignarder Philippe-Auguste & S. Louis; & quand on pense que Conrad avoit pour ennemi Richard, roi d'Angleterre, & sur-tout Humfroi, seigneur de Thorou, dont on avoit cassé le mariage avec Isabeau, héritiere du royaume de Jérusalem, pour le donner à ce même Conrad; quand on voit que la nouvelle que reçut Philippe du dessein du Scheik, ne sut jamais bien prouvée; & que S. Louis avoua en Terresainte, selon Joinville, qu'il ne connoissoit pas le vieux de la montagne, quoique

ce soit avant ce teme que les historiens placent le projet de son assassin, & le repentir du Scheik qui l'en sit ensuite avertir asin qu'il s'en garantit, & la générosité de S. Louis qui lui envoya des présens; quand on voit de plus que la lettre,
par laquelle on prétend que ce Schéik
s'accuse du meurtre de Conrad, est écrite
en latin, & datée des années du pontiscat d'un pape, on ne paut s'empêcher de
traiter ces récits de sables, & de justisser,
dans son esprit le Chéikh-Oul-Dgébal,
coupable d'ailleurs d'assez d'autres crimes
de ce gente.

Ff iv

#### ANECDOTES?

#### MOGOLS DIES IL-KHANIENS.

Entre Dgiomban, général des armées de Abusaid, fils d'Algiaptou dont on a parté précédentment, avoit été tuteur de ce prince, ét dans la suite mis à mort par son ordre, pour lui avoir resulé sa sillééremariage. Son fils Timurtasch, gouverneur du pays de Roum ou de la Na-

tolie, a
s'étoit r
dan Alou le p
qu'après
point d'
vinces 1

e son pere,
es du souan-Kutchi,
h, voyant
i ne laissoit
s des probsolus dans

leurs départemens, conçut le projet de se faire aussi un état indépendant. Son pere & lui-même ensuite avoient eu beaucoup d'amis dans le pays de Roum; il y passa secrettement, y rassembla des troupes, &, par leurs secours, parvint à s'emparer de l'Adherbidgiane & de l'Irak-Perfienne: cet établissement est sixé à l'an de J. C. 1337. Pendant son règne qui sut de sept ans, & pendant celui de son

strere qui suit de treize, les Dgioubaniens furent toujours en guerre avec leurs voifins: on ignore les détails de leur histoire.

Quoique l'empire des Mogols en Perse eût été entiérement détruit par les Emirs & par les Dgioubaniens, peu de tems après la mort d'Echrés \*, il s'en forma un nouveau des débris de l'ancien: ce sut celui dont les princes porterent le nom d'Il-Khaniens, d'après Hassan-Nuian-Il-

Khani, qui en fut le fondateur.

... Cet Hassan, que l'on a surnommé Buzurk ou le Grand, étoit fils d'Argoun, fils d'Abaka-Khan, fils de Holagou: ainsi l'on voit qu'il étoit de la famille de Genghiz-Khan. Son règne fut très-agité, & n'offre rien d'intéressant; aussi ne compte-t-on le commencement de cette dynastie, que du règne de son sils qui fut aussi son successeur.

AVIS ou VEIS, appellé quelquesois Scheikh-Avis, ayant succedé aux états de son pere, entreprit d'ajouter à ses possessions. L'Adherbidgiane étoit à sa bienséance: il y entra avec une armée considérable, désit Akhi-Dgiouk qui en étoit le maître; &, l'ayant obligé de s'enfuir, il s'empara de cette belle province: mais,

<sup>\*</sup> Plus noble.

pendant que ses ennemis, effrayés par la terreur de son nom, le laissoient jouir en paix de sa nouvelle conquête, lui-même il leur donna des armes contre lui, en se livrant sans mésure à sa trop grande sévé-rité. Pour des sujets assez légers, il avoir déja fait mourir quarante des principaux seigneurs du pays; les autres, indignés d'une pareille conduite, & craignant chacun pour soi les mêmes traitemens, rappellerent Akhi-déjouk, & le remirent en possession de tout ce qu'il avoit perdu.

Contraint de se rétirer. Avis retourna à Bagdad avec une armée en fort mauvais état. Il ne perdit cependant pas couvrage; il revint le printems suivant avec de nouvelles troupes, surprit Akhi-dgiouk, le désit, le sit prisonnier, & lui ôta la vie.

# - [1363.] A.

Khouadgé - Merdgian, auquel Avis avoit laissé le gouvernement des troupes dans Bagdad pendant son absence, se révolta ouvertement. Avis revint; & il alloit faire le siège de sa propre ville, lorsque Merdgian, qui se sentoit insérieur en forces, lui ouvrit les portes de la ville, s'avoua coupable, sit de nouvelles protestations de sidélité, & obtint le pardon de sa révolte.

# 1370.]

Il sit ensuite la guerre à l'Emir-Veli qui s'étoit rendu maître de la province de Mazanderan: ce dernier ayant été vaincu, Avis le poursuivit jusques sur les frontieres du Khorassan, après quoi il

retourna victorieux à Bagdad.

Le sultan Avis étant tombé malade, & son mal troissant de jour en jour, ses principaux officiers lui demanderent quel arrangement il vouloit prendre pour la succession, parce qu'il laissoit quatre fils. Il répondit que Houssain, second de ses enfans, méritoit seul de lui succéder, & que l'on n'avoit qu'à donner à Haffan, qui étoit l'aîné, le gouvernement de Bagdad. Les officiers sui représenterent qu'il y avoit à craindre que Hassan ne sût pas content d'un tel partage. « En ce cas; » répondit-il, c'est à vous de sçavoir ce » que vous avez à faire. » S'imaginant bien qu'ils entroient dans ses intentions, ils s'assurerent aussitôt de la personne de Hassan; &, dès que son pere fut mort, ils le firent mourir aussi: on les enterra tous deux le même jour,

#### **1374.**]

Houssain, surnommé Dgélaleddin, étoit le plus vertueux & le plus digne de régner des enfans d'Avis. Il étoit généreux, plein de courage & de magnanimité; il imita tout ce que son pere avoit sait de bien, & sut très-chéri des peuples à cause de la douceur de son caractere; mais, dit un auteur Arabe, la destinée le trahit, & la corruption du siècle troubla la durée d'un si beau règne.

#### **\***[1381.]\*\*

Ce prince n'étoit âgé que d'environ vingt ans: il avoit envoyé son général Adil-Aga \* pour faire le siége de quelques châteaux dans le territoire de la ville de Réi. Pendant que la plus grande partie de ses troupes étoit occupée de ce côté, son frere Ahmed, sous prétexte de quelques mécontentemens, quitta la ville de Tauriz où étoit alors la cour, & passa à Ardebil où il assembla de très-grandes troupes, dans le dessein de venir surprendre la capitale. Sans troupes, sans même une garde considérable, il ne restoit au malheureux Houssain que le parti de la retraite; il chercha à s'enfuir, se tint caché: ses précautions furent inutiles; il tomba bientôt entre les mains de son frere qui le sit mourir.

Ahmed-Ben-Avis prit aussitôt le titre

<sup>\*</sup> Juste.

de fultan; mais sa conduite à l'égard de Houssain ayant épouvanté son autre frere nommé Baiazid, ou, comme nous disons Bajazeth, celui-ci prit la fuite & s'alla jetter entre les bras d'Adil-Aga, qui commandoit l'armée. Ce général l'ayant aussitôt reconnu pour sultan légitime, Ahmed, qui n'étoit pas en forces, fut obligé de prendre la fuite, & de se sauver à Marvand: mais, par un de ces revers assez ordinaires dans les tems de troubles, où chacun songe plus à soi qu'au bien général, il arriva que quelques-uns des principaux de l'armée se mutinerent en faveur d'Ahmed. Le général & le nouveau sultan se retirerent à Sultanie. Ahmed se jetta dans Tauriz, où cependant il fut assiégé. Une perfidie lui avoit laissé entrevoir des avantages; une autre perfidie les lui fit perdre avec l'espérance de les recouvrer jamais. Omar-Kipchakis, l'un de ses généraux, étant passé du côté de ses ennemis. il n'eut rien de mieux à faire que de se retirer en grande hâte. Heureusement pour lui qu'ayant été se jetter entre les bras de Cara-Mohammed, prince Turcoman, dont on parlera dans l'article suivant, celui-ci le reçut très-bien, & rétablit-entiérement ses affaires. Cependant il ne put empêcher son frere Bajazeth & Adel-Aga de demeurer maîtres de Sultanie; mais ils

furent dans la suite désaits par Schahas Schades des Modant hassériens.

Dès qu'Ahmed n'eut plus d'ennemis à combattre, il se livra aux impressions de son naturel injuste & violent, persécuta ses sujets, enleva leurs biens, sous de légers prétextes, sit ôter la vie à un grand nombre: suites malheureuses de son pensehant à la débauche & à la cruauté. L'impatience d'un joug si odieux porta les has bitans de Bagdad à solliciter le secours de Tamerlan, dont les armées sormidables étoient répandues dans toute la Perse.

## 1384. Jest

Ce grand conquérant, ayant laisse une partie de ses troupes à Ester-Abad, maricha avec le reste vers Rei. Ahmed sortissa le château de Sulthanie, y laisse son sils Acbouga avec une bonne garnison, &t se retira à Tauriz. Il envoya de là l'Emir-Sebrain avec des troupes pour défendre, s'il étoit possible, l'approche de la place; mais tous ses essorts surent inutiles. Ses troupes surent battues, mises en suite, & Sulthanie sut prise. Ahmed, surieux & injuste, rejetta toute la suite de cet événement malheureux sur le général: après lui avoir sait donner la bastonnade, il le sit promener publiquement dans Bagdad.

#### ₩[1385.] ....

D'un autre côté, Tocatmisch-Khan, qui régnoit sur les Mogols établis dans le Captchac, lui enleva la ville de Tauriz, & la livra au pillage. Heureusement que cette entreprise n'ayant été qu'une incursion passagere, Ahmed y rentra aussitôt après le départ des Mogols. Ce prince eut encore quelques affaires avec Tamerlan, dans lesquelles il sut plusieurs sois sur le point de périr ou du moins d'être sait prisonnier: il se tira toujours de ces dangers par son activité & son courage.

#### ~~ [1396.].**/**

Tamerlan se disposoit à marcher de nouveau contre Ahmed, pour soumettre entiérement le pays qu'il venoit de donner à son sils Mirza-Miran-Schah. Ahmed ent pouvoir appaiser cet orage, en envoyant à Tamerlan son grand Mousti, homme recommandable par sa dostrine, bet portant avec lui des présens considérables. Le but de cette ambassade étoit de faire sçavoir à Tamerlan qu'Ahmed se mettoit sous son obéissance, mais qu'il n'o-soit se venir jetter à ses pieds. Tamerlan eut des égards pour la personne de l'ambassadeur, mais il parla avec heaucoup de mépris d'Ahmed son maître. It

464 A N prétendit qu'il tre la monnoi voya le Mouft

Tamerlan pe siéger Bagdad. fept lieues, lorfe armée avoit pa geons avec de cette ville avis arrivée. On se que avec succè des pigeons qu faire une cert autre avec un l merlan fit partii des lettres dans le corps d'armi de loin, n'éto détachement ( cette nouvelle mes, elle ne ra quillité: Ahme du Tigre ses es fuivit lui-mêm l'arrivée de Ta dans la ville. qu'après avoir de l'armée enn pes de Tamer nage, & se n med. Le con

marcher lui-même, mais les principaux feigneurs de sa cour le retinrent, & l'engagerent à entrer dans Bagdad qu'il venoit de prendre si heureusement.

#### ₩ [1392.] · #

Les troupes Tartares continuerent d'avancer vers l'Euphrate, où elles furent sur le point d'atteindre Ahmed, qui cependant eut le tems de passer le sleuve à la faveur de la nuit. Le lendemain & les jours fuivans, avec deux mille hommes qui l'accompagnoient, il mit dans sa retraite beaucoup de bravoure & d'intelligence; il perdit la plus grande partie de ses bagages, quelques-uns de ses enfans, & plusieurs de ses semmes. C'est ainsi qu'il sut obligé d'abandonner ses états. Les princes de sa famille, qui avoient été pris, surent envoyés à Samarcande avec tous les sçavans & les artistes trouvés dans Bagdad: & ces pays qui avoient autrefois formé l'empire d'Holagou-Khan, furent donnés à Mirza-Miranschah, fils de Tamerlan.

#### 1397.]

Ahmed, toujours vaincu mais pas encore soumis, trouva moyen de rentrer dans Bagdad pendant que le prince Mirza étoit à Tauriz. Cependant, comme les An, Orient, Partie I. Gg

Tartares alloient l'y venir assiéger, il se livra sans mesure à toutes sortes de cruautés; &, après y avoir laissé, pour la défendre, un officier de mérite, il se retira vers Alep avec Cara-Yousouf\*, prince des Turcomans, qui l'aidoit de tout son pouvoir.

Farondge, qu'Ahmed avoit laissé à la défense de Bagdad, tint bon pendant trèslong-tems. Il encourageoit les habitans à le seconder, en leur disant que son maître ne lui avoit permis de rendre la place qu'à Tamerlan lui-même; & en même tems il empêchoit que le bruit de son arrivée au camp ne se répandît dans la ville. Enfin Tamerlan, étonné de tant de résistance, sit investir la place de tous côtés: le fleuve étoit gardé par un grand corps d'archers, placés sur un pont de bateaux. Les habitans ne perdirent pas encore courage à la vue d'un si grand nombre de troupes; aussitôt que les Tartares avoient fait une brèche, elle étoit réparée: mais ils étoient fort incommodés par les grosses pierres que faisoit lancer Tamerlan. Plusieurs sois ses officiers se jetterent à ses pieds, pour lui demander la permission de monter à l'assaut : il s'y opposa toujours, dans l'espérance que les assiégés demanderoient à capituler.

<sup>\*</sup> Cara, en turc, signifie noir.

#### **%**[1400.]

Cette résistance opiniâtre leur devint bien suneste. Car, au bout de quarante jours de siège, lorsqu'ils étoient retirés dans leurs maisons, pendant l'ardeur du soleil, Tamerlan sit placer par-tout des échelles autour des murailles. Les troupes pénétrerent en un instant dans toute la ville, & s'en rendirent entiérement maîtres. Les habitans crurent en vain se sauver, les uns en se cachant, les autres en implorant la clémence du vainqueur: ils surent tous taillés en pièces. Le gouverneur & sa fille eurent le bonheur de se sauver à la saveur du courant; mais les Tartares les ayant poursuivis, ils se jetterent tous deux dans l'eau, & s'épargnerent ainsi les outrages auxquels on les réservoit.

Le barbare Tamerlan ayant ordonné à chaque soldat d'apporter au moins chacun une tête des habitans de Bagdad, on n'épargna en cette occasion ni les vieillards, ni les enfans à la mammelle. Tant de têtes, qui ne purent jamais être comptées, servirent à faire des especes de pyramides, regardées par le vainqueur comme autant de trophées: il y en eut cent vingt, toutes fort hautes. Toutes les maisons furent rasées; on n'épargna que les collèges, les mosquées & les hôpitaux, &

#### ANECDOTES

l'on ne fit grace qu'à quelques sçavans qui allerent se jetter aux pieds du vainqueur. Tamerlan quitta ensuite ce séjour de défolation.

Ahmed n'eut pas été plutôt informé du départ de Tamerlan, qu'il se rendit à Bagdad, la fit réparer de son mieux, & y rassembla ce qu'il put trouver de ses sujets dispersés dans les déserts. Cette lueur de fortune jetta un éclat plus vif que constant. Mirza-Aboubek, petit-fils de Tamerlan, recourut avec une armée de Tartares. Ahmed, qui ne s'étoit pas attendu à cette nouvelle irruption, fut si surpris, qu'il n'eut que le tems de se jetter en chemise dans un bateau avec son fils aîné & quelques officiers. Cependant il conserva une espece d'autorité dans une partie du pays, jusqu'à ce que, quelques Emirs s'étant révoltés contre lui, il appella à son secours Cara-Yousouf. Les Emirs furent vaincus. Fier de ses succès, & ingrat envers son bienfaiteur, que, malgré ses infortunes, Ahmed vouloit traiter comme s'il eût encore été dans les beaux jours de sa gloire, il se brouilla avec lui, & retourna de nouveau à Bagdad. Ce ne furent pas cette fois-ci des Tartares que cette ville malheureuse eut à souffrir, mais des Turcomans. Cara-Youfouf s'en empara; & Ahmed, auquel il en

wouloit, après s'y être caché, eut encore le bonheur de se sauver sur les épaules d'un homme qui le porta pendant cinq lieues: ayant ensuite trouvé un autre homme qui avoit un bœuf, il monta dessus, & continua de se sauver avec le même succès. Il passa en Syrie, soumise alors au sultan d'Egypte; &, comme si le Ciel eût voulu se jouer de la fortune des fouverains de l'Asie, ce même Cara-Yousouf, protesteur, puis ennemi d'Ahmed, poursuivi à son tour par Tamerlan, passa aussi fugitif en Syrie, où la conformité du sort le réconcilia avec Ahmed. Le Soudan, qui craignoit les Tartares & respectoit les loix de l'hospitalité, sit avertir Tamerlan de leur arrivée, mais se resusa constamment aux sollieitations de prince, qui les lui demandoit. Ils resterent donc jusqu'à sa mort, qui arriva l'an 1404.

\*\* [ 1404. ] \*\*

Pendant la captivité des deux princes, ils avoient formé entre eux une ligue étroite, & s'étoient engagés par serment à demeurer constamment attachés au soudan d'Egypte. Cependant, dès qu'ils surent en liberté, Cara-Yousouf, à la tête des Turcomans, s'empara d'une partie de l'Irraque & de la Mésopotamie. Le sultan, qui

pensoit que cette irruption se faisoit en faveur d'Ahmed, lui en porta ses plaintes; &, sur les mauvaises raisons qu'il en reçut, il cessa de le protéger. Ahmed, ainsi abandonné, sans états, sans allié, (car il paroissoit que Cara-Yousous agissoit pour son compte,) eut recours à la ruse; il prit un habit de pauvre, marcha vers Bagdad, y excita une sédition, se sit reconnoître des habitans, & parvint à en chasser le gouverneur qui y commandoit pour Omar-Mirza.

#### [1405.]

Ahmed s'empara de Tauriz, capitale de l'Adherbidgiane, pendant que Mirza-Abubek étoit occupé au siége d'Ispahan. Chassé presque aussi-tôt de sa conquête, il sut obligé de se cacher. A la saveur de ces troubles, Cara-Yousouf s'empara de l'Adherbidgiane. Comme ce pays avoit été autresois de la dépendance d'Ahmed, il ne le put voir sans jalousie entre les mains du prince Turcoman. Nouvelle rupture, nouvelle occasion de guerre.

#### **₹**[-1410,]**₹**

Pendant que Cara-Yousous étoit occupé en Arménie, Ahmed alla surprendre Tauriz, & s'en empara sans résistance. Irrité de cette persidie, Cara-Yousous marcha con-

tre cet allié parjure, le désit & le prit. Après qu'il eut passé quelques jours ca-ché dans un jardin, on le conduisit en présence du vainqueur, qui se contenta de lui reprocher sa perfidie, & de le retenir prisonnier; mais les craintes que sit naî-tre le caractère inquiet d'Ahmed, su-rent cause de sa perte. Les seigneurs de l'Iraque conseillerent à Cara-You-sous de se désaire d'Ahmed, ce qui sut exécuté: on le sit mourir avec ses enfans. On ne peut refuser à Ahmed de grands talens pour la guerre, une constance à toute épreuve, & des ressources singulieres dans le malheur; mais le traitement qu'il avoit fait éprouver à son frere, & sa perfidie dans les autres occasions, ainsi que sa cruauté, slétrissent à jamais sa mémoire. En lui sinit la dynastie des Il-Khaniens; &, comme ce fut celle des Turcomans du Mouton noir qui lui succéda, nous allons la placer ici à la suite de celle qui vient de s'éteindre.



ANECDOTES

SELECTION

ANECDOTES

#### TURKMANS

O U

#### TURCOMANS.

Es écrivains Orientaux font venir les Turcomans du mélange des anciens Mogols avec les autres peuples chez lesquels ils se sont établis. Selon eux, les enfans d'Ogous-Khan, (l'un des ancêtres de Genghiz-Khan,) & de ceux qui l'accompagnoient, s'étant établis dans le le Khorassan, Maouarennahar & yers ils y prirent des femmes du pays. De ce mélange vinrent des enfans qui rent dans leur langue quelque chose de la rudesse de celle de leurs peres: on peut même ajouter que, dans leur conduite, ils leur ressembloient beaucoup, comme eux les courses & la guerre: ce fut le fruit de leur éducation. C'est pour donner une idée de cette conformité, que les Khorassiens les nommerent semblables aux Turks ou Turcomans: ce nom est même passé dans la langue Perse, où Turkmanend signisse la même chose. Il s'ensuit que nous ne sçavons pas le vrai nom qu'ils se donnoient; mais on est fondé à croire que, se regardant comme Tartares

ainsi que leurs peres, ils continuerent à se distinguer entr'eux par les noms de leurs tribus; &, ce qui appuie cette conjecture, c'est que les deux dynasties de Turcomans, qui se sont rendues célèbres en Asie, sont connues par les noms qui les distinguoient entr'elles, & dont nous allons parler successivement; sçavoir les Cara-Coïonlu & les Ac-Coïonlu.

Ces peuples, dans les commencemens, étoient regardés de leurs voisins avec affez de mépris; cependant ils ne laisserent pas de faire beaucoup parler d'eux dans la suite.

On peut se rappeller que nous les avons vus déja en armes, sous le règne de Sandgiar, l'un des premiers sultans des Selg cides. Ils s'établirent alors dans cette partie de la Bulkharie, dont Bulkh est la capitale. C'étoit toucher de fort près à la Perse; aussi ce pays ne leur fut-il pas accordé en propriété; mais on leur permit d'y demeurer, à condition qu'ils donneroient, tous les ans, vingt-quatre mille moutons. Quelques différends survenus entr'eux & ceux qui levoient ce tribut, furent le prétexte qu'ils prirent pour ne rien payer: cependant ils y furent contraints ensuite avec augmentation de charges. On leur imposa même l'obligation d'avoir chez eux un officier Selgiucide. Il survint une espece de révolte: l'officier sut tué; & le gouverneur de Bulkh, qui marcha contre eux, sut désait avec ses troupes. Le sultan, ayant ensuite pris lui-même les armes, eut un sort encore plus triste. Depuis ce tems, on n'entend guères plus parler d'eux que comme des coureurs, toujours prêts à saisir l'occasion de saire du butin, & même à s'emparer de quelques provinces. Un grand nombre d'entreux se mettoient au service des dissérens princes d'Asie, & sormoient une milice assez bonne. C'est même ce qui donna lieu aux commencemens de la dynastie dont nous allons parler.

# DYNASTIE DES CARA-COIONLU,

TURCOMANS DU MOUTON NOIR.

Cette dynastie a pris son nom de Cara-Coionlu, d'un mouton noir que leurs princes avoient sait représenter sur leurs drapeaux; le mot cara signisse noir en turc & en tartare; & la dynastie qui va suivre, & qui, par opposition, avoit sait mettre un mouton blanc, prit le nom d'Ac-Coionlu, du mot ac, qui signisse blanc.

#### ₩[1382.] X

CARA-MOHAMMED, l'un des chefs des Turcomans, portant sur ses drapeaux un mouton noir, servoit avec une milice de sa nation dans les armées d'Ahmed-Ben-Eveis, prince Il-Khanien, dont nous venons de parler. Cara-Josef, ou Yousouf, son sils, succédant à la place de son pere, en commença l'exercice par une perfidie. Il enleva, par surprise, la ville de Bagdad au prince Ahmed, son maître, & de plus le protecteur de sa maison. Nous avons vu précédemment comment ces deux princes, retirés ensemble chez le soudan d'Egypte, s'y réconcilierent, & comment, relâchés après la mort de Tamerlan, ils trahirent leurs sermens, & se brouillerent de nouveau.

#### ₩[ 1419.] **%**

Après ayoir détruit la dynastie des Il-Khaniens, & s'être ainsi rendu maître de l'Irak-Arabique, de la Mésopotamie, d'une partie de l'Arménie, & de la Géorgie, il menaçoit d'entrer dans l'Asse-Mineure, lorsque Schah-Roukh, l'un des sils de Tamerlan, entra dans son pays avec de nombreuses armées accoutumées à vaincre. Cara-Yousouf ne sut point esfrayé de son arrivée, & marcha à sa rencontre.

#### 1420.

On étoit à la veille de voir une des plus terribles batailles, qui ait jamais ensanglanté l'Orient, lorsque Cara-Yousouf mourut dans son camp; esset nécessaire, disent les historiens de Tamerlan, de l'heureuse étoile de Schah-Roukh. Alors toutes ses troupes, qui étoient sans chef, se dissiperent; plusieurs de ses propres soldats pillerent sa tente, & lui couperent les oreilles pour en avoir les pendans. Au milieu de tous ces désordres, le corps de Cara-Yousouf resta sans sépulture : enfin, quelques-uns de ses officiers, l'ayant trouvé au milieu de cette déroute générale, l'enterrerent à Angis. Il avoit régné dix-huit ans, & avoit eu fix enfans.

Iskender, c'est-à-dire Alexandre, l'un de ses fils, lui succéda. Il commença son règne par le meurtre de son frere Abusaid, qu'il fit mettre à mort sur un fimple soupçon. Ensuite il sut vaincu deux sois par Schah-Roukh, qui lui ayant enlevé la ville de Réi & celle de Tauriz, donna cette derniere à Dgihan-Schah \*, autre fils

de Cara-Youfouf.

<sup>\*</sup> En persan, le roi-du monde.

#### **\*\***[ 1437.] **\*\***.

Aidé par un prince si puissant, Dgihan-Schah sit la guerre avec succès contre son frere, l'assiégea dans un château où il s'étoit retiré, & l'eût fait prisonnier avec le tems, si, par un crime affreux, Schah-Kobad, sils d'Iskender, n'eût fait mourir son pere pendant le siége: il sit ensuite la paix avec son oncle.

#### ₩[ 1452.]:#

Dgihan-Schah, étant monté sur le trône, soumit la Géorgie, une grande partie de la Perse & du Kerman; &, dans la suite, porta même la guerre dans le Khorassan, contre Mirza-Ibrahim, prince de la famille de Tamerlan; mais, un de ses fils s'étant révolté à Tauriz, il fut obligé d'y revenir à la hâte, pour le faire rentrer dans le devoir : ce fils rebelle ne fut pas plutôt enfermé dans une prison, que l'espérance de l'impunité, ou d'un meilleur succès porta un autre de ses freres à imiter sa conduite. Celui-ci, plus heureux, & maîtré d'une place plus forte, dans laquelle il fut assiégé pendant un an sans succès, obligea son pere à traiter avec lui, & obtint non-seulement la liberté, mais encore une certaine étendue de pays, pour se former un petit domaine.



#### **\*\***[1467.]\*\*

Ce pere infortuné, tourmenté par ses sils rebelles, ne l'étoit pas moins par un voisin ambitieux, qui commençoit à se rendre redoutable, & qui cherchoit à devenir puissant. Uzun-Hassan, que nos historiens appellent Ussum-Cassan, autre ches de Turcomans, jettoit les sondemens de la grandeur où parvint sa dynastie, qui sut celle des Ac-Coionlus. A la tête de cinq mille chevaux, il surprit Dgihan-Schah, le tua avec son sils aîné, & priva de la vue un autre de ses ensans, fait prisonnier en même tems.

Hassan-Ali, un autre de ses fils, entreprit de lui succéder. Il étoit venu à bout de rassembler une armée de deux cents mille hommes, & de s'emparer de tous les trésors qu'avoit laissés son pere. Il crut n'en pouvoir faire un meilleur usage que de les employer à s'attacher de plus en plus ses troupes: mais il s'égara dans le moyen dont il se servit; car, ayant eu la maladresse de leur payer une année d'avance, elles l'abandonnerent à la premiere occasion, pour aller mériter une autre paye chez ses ennemis. Après avoir été ainsi obligé de s'ensuir devant Abusaid, prince de la race de Tamerlan, il tomba entre les mains d'Uzun-Hassan, qui le sit



mourir avec ses freres, & s'empara de tous le pays qu'avoit possédé la dynastie des Cara-Coïonlu.

# DYNASTIE DES AC-COIONLU,

TURCOMANS DU MOUTON BLANC.

#### **1460.**] **15.**

CES Turcomans, par opposition pour les precédens, ou peut-être simplement pour avoir une banniere dissérente, avoient mis sur leurs drapeaux un mouton blanc; de-là leur est venu le nom turc d'Ac-Coïonlu, en les désignant par le surnom de Baïanduri, que portoit Yacoub-Begh, sils de Uzun-Hassan, & le second de ses successeurs: on les appelle quelque-fois Baïanduriens.

Le premier de cette dynastie, qui ait eu quelque commandement considérable parmi eux, sur Thour-Ali-Begh: il étoit maître des villes de Moussoul & d'Emed. Il eut pour successeur son sils Coutlou-Begh, surnommé Phakhreddin.

Carou-Oulough-Osman, son fils & son successeur, se soumit à Tamerlan, lorsque ce prince passa dans l'Asie-Mineure; & il en obtint, après la désaite du sul-

tan Bajazeth, la ville de Sivas, dans le même pays, & trois autres, tant en Arménie qu'en Mésopotamie. Devenu ainsi plus puissant, il sit la guerre aux Turcomans Cara-Coïonlu; mais il sut vaincu

& tué par Iscander.

Son fils Hamzah-Begh lui succéda dans la Mésopotamie & dans la Cappadoce, & mourut après un règne assez long, mais dont on ne sçait rien d'intéressant; en mourant, il laissa ses états à son neveu Dgihanghir, fils d'Ali-Begh. Ce prince régna peu, & sut bientôt chassé du trône par son frere. Uzun-Hassan, ou Hassan le long, ainsi nommé à cause de sa haute taille, est le plus connu des princes de cette dynastie.

#### \*\* [ 1467. ] \*\*

Ce prince, dont les Arabes ont rendu le nom par Hassan-Al-Thanil, est quelquesois appellé simplement Hassan-Begh. Ce sut lui qui désit & tua Dgihan-Schah, prince de la dynastie du Mouton noir, & s'empara de ses états.

# [1468.]

Après avoir vaincu dans une bataille rangée le sultan Abusaïd, il s'empara de tout le Khorassan & de toute la Perse.

Maître

Maître alors de vastes états, il résolut de rétablir Pir\*-Ahmed, qui avoit été dépouillé de la Caramanie; en conséquence. avec quarante mille hommes seulement, il osa livrer bataille à Mahomet II, empereur des Ottomans. Il fut vaincu, & perdit son fils dans le combat; depuis ce tems, sa puissance commença à tomber. Il ne laissa pas cependant d'être sollicité par le duc de Bourgogne & par la république de Venise, de porter ses armes contre les Ottomans: il s'y étoit engagé, à condition que les Chrétiens de leur côté marcheroient pour les attaquer. Peut-être la puissance Ottomane se fût-elle, par cette réunion, trouvée dès-lors plus affoiblie que nous ne la voyons de nos jours par les succès des Russes, sans la mort d'Uzun-Hassan, qui empêcha l'esset de ces grands projets. **M**[1478.] **M** 

La mort d'Uzun-Hassan ruina les espérances des Chrétiens. L'ambassadeur de Venise, Contarini, qui avoit été à sa cour,

An. Orient, Partie I.

<sup>\*</sup> Pir, a la même signification en persan, que Scheikh en arabe: il désigne le plus âgé, celui auquel on accorde plus de considération; comme senior en satin, dont nous avons fait seigneur. On le joint quelquesois au nom, pour en faire un tient d'honneur.

rapporte qu'il étoit grand, maigre, & d'une physionomie fort ouverte, & qu'il avoit l'air fort obligeant : il ajoute que les mains lui trembloient lorsqu'il buvoit. Il avoit conquis un fort grand nombre de provinces, & n'avoit cependant, selon le même auteur, que cinquante mille hommes de cavalerie, dont un assez grand nombre étoient peu propres à la guerre. Il avoit alors environ soixante-dix ans, au moins, autant qu'il en put juger.

KHALIL-BEGH, son fils, ne sit que paroître sur le trône: devenu odieux à cause de ses cruautés & de ses vices, il sut assassiné après un règne de six mois, après la perte d'une bataille contre deux de

ses freres.

YACOUB-BEGH, surnommé Baïanduri, se rendit maître de l'empire. Ce prince, intimidé par les revers qu'avoit éprouvés son pere de la part des Ottomans, entretint une bonne intelligence avec eux.

#### ~~ [ 1490.] A

Yacoub périt par la main de la reine, son épouse. Cette princesse aimoit un des principaux seigneurs de la cour. Pour satisfaire tout à la sois son amour & son ambition, elle vouloit le mettre sur le trône, à la place de son mari, auquel, dans un repas, elle présenta un breuvage

empoisonné. Le prince, ayant conçu quelques soupçons, voulut qu'elle en sit l'essai ; elle en but avec tant d'assurance, qu'Yacoub la croyant innocente, en but après elle t ils moururent tous deux le même jour à Carabagh \*, près de Tauriz. Yacoub n'étoit âgé que de vingt-huit ans.

Sous le règne de ce prince, fleurissoit Scheikh-Haider ou Haidar, fils de Dgiunéid, arriere petit-fils de Scheikh-Sési. qui prétendoit descendre d'Ali par Housfain, son second fils. Le Scheikh-Haider, petit-fils d'Uzun-Hassan par sa mere, prêchoit une nouvelle doctrine, & s'étoit attiré un grand nombre de prosélites. Nous n'entrerons pas ici dans un grand détail à son sujet, parce qu'étant pere d'Hmaïl-Séfi, le premier des Sasis ou Sosis de Perse, il en sera parlé plus au long dans le volume suivant. Il suffit de remarquer qu'ayant entrepris de faire la guerre à Ferroukh-Zad, roi de Schirouan, qui avoit tué son pere, & ce dernier ayant été secouru par Yacoub, Haïder fut défait & tué, & ses deux enfans retenus prisonmiers. L'un d'eux étoit Schah-Ismail ou Ismaël, dont on parlera dans la suite.

La mort d'Yacoub fut suivie de fort grands troubles dans les pays soumis aux

<sup>\*</sup>Lieu ainsi nommé, c'est-à-dire vignoble noire.

H h ij

Turcomans. Les uns s'attacherent à Baisancor, son fils, âgé de dix ans; les autres, à Messih-Begh, fils d'Uzun-Hassan; d'autres ensin à Ali-Begh, fils de Khalil-Begh; & tous se sirent la guerre.

#### **\*\***[1491.]\*\*

BAISANCOR, au bout de vingt mois, fut tué par Rustam-Begh, sils de Messih; & même on peut croire que son pere périt dans ces guerres, car il n'est plus sait mention de lui.

- ROSTAM-BEGH, appellé aussi Rostam-Mirza, en parvenant au trône, rendit la liberté aux deux enfans de Schéikh-Heider. Ils servirent dans ses troupes avec distinction; & Ali-Mirza ou Pacha eut trèsgrande part à la victoire que remporta Rostam contre les prétendans à la couronne, dans une bataille donnée à Berdua ou Berdoa: Baisancor y sut tué. Ali-Pacha obtint aisément de Rostam la permission de retourner à Ardebil, sa patrie; mais, dès que ce prince s'apperçut que les deux freres vouloient se rendre indépendans, il marcha contre eux. Ils lui livrerent bataille. Ali-Pacha fut tué, & Ismaël se sauva dans la province de Ghilan, où ceux qui gouvernoient pour lors hi accorderent une si puissante protection que Rostam ne put jamais l'en tirer.

#### ORIENTALES.



13

#### **\*\***[1496.]

Rustam-Begh, attaqué l'année suivante par Ahmed-Begh, l'un de ses parens, sut, obligé de se sauver en Géorgie, où il sut tué après cinq ans de règne. Ahmed-Begh, son successeur, ne régna qu'un an.

### ₩[1501.].#W

Alvend, qui monta sur le trône après: lui, s'étant engagé mal-à-propos dans une guerre contre Schah-Ismaël, devenu maître de quelques provinces de la Perse, sur battu à plattes coutures; &, pour comble de malheur, son frere Mohammed, Mirza le chassa du trône, d'où il sut luimême, peu après, chassé par Morad.

#### 1502.]

Morad-Begh étoit fils d'Yacoub, chassé de Bagdad par Schah-Ismaël, qui avoit déja enlevé une partie des états qu'avoient possédé les Turcomans; il trouva cependant le moyen d'y rentrer, pendant qu'Ismaël étoit occupé en Perse; mais il en sut chassé de nouveau. Depuis ce tems, on n'entendit plus parler de lui; & son empire passa entre les mains des Sosis de Perse, qui l'ont possédé jusqu'au tems où il leur sut enlevé par le sameux Thamas-Kouli-Khan.

450

L'histoire de l'Asse est si peu connue, que nous croirions mériter des reproches de la part de nos lesteurs, fi, dans un ouvrage destiné à faire connoître les disserens états qui s'y sont successivement élevés: & détruits, nous passions sous silence quelques dynasties que l'on pourroit avoir envie de connoître, en voyant leurs noms sur des cartes ou dans des tables chronologiques, n'ayant pour raison de n'en pas parler, que le peu de tems qu'elles ont duré, où le peu de confidération dont elles ont jour. Il sera sans doute agréable & ufile, pour le public, de trouver ici de quoi le satisfaire, par le nombre des objets que nous embrassons, au lieu de lui laisser à desirer, après notre ouvrage, quelqu'autre ouvragerencore; dent probablement il ne jouira de long-tems. Nous allons reprendre quelques dynasties particu-Reres, avant de parler des états plus confidérables; fondés par les Mogols en difserentes parties de l'Asie,



#### MODHAFFÉRIENS.

#### ₩[+335.]×

ETTE dynastie tire son nom de l'épithète arabe Modhaffer ou Victorieux, donnée à l'Emir Mobarezzeddin \*, le premier de ses princes, & qu'ont pris ensuite ses successeurs. Cet Emir étoit un des plus braves hommes de son tems. Il demeuroit dans les contrées de Jezd & d'Abracouh. De son tems, il parut un voleur Arabe, nommé Dgiamalouk, qui infestoit les chemins; Mohammed lui dressa une embuscade; le désit, & porta sa tête au sultan Abusaid, qui régnoit en Perse: ce prince lui donna quelques pays. Tel fut le commencement des Modhaffériens, qui ont régné pendant environ soixantedix-sept ans dans une partie de la Perse: le siège de leur domination étoit à Schiraz. On ne trouve que sept princes de cette dynastie, encore leur histoire estelle ignorée: elle finit à l'invasion de Tamerlan, qui la ruina entiérement.

<sup>\*</sup> Ce nom signifie en arabe, qui étend la religion & combat pour éle: ::

H h iv



# MOLOUR-COURTS OU CURDES.

CETTE dynastie, qui a régné conjointement avec les Modhassériens, a pris son nom des mots Molouk, rois, & Cure, curdes, parce que ces princes étoient de cette nation. Cela nous donne occasion de dire deux mots de l'origine des Curdes.

L'origine des Curdes est assez incertaine. Khondémir prétend qu'ils descendent d'une partie des anciens Persans, qui, fuyant les cruautés de Dhohak ou Zhohak, se retirerent en différens lieux, &

s le pays appellé Curdistan, 60 & 61° degré de longitude, ud-est au nord-est, entre les grés de latitude. Dans la suite, vers le tems dont nous par-

lons, ils formerent une puissance dans le Farsistan, qui, plus au sud-est, est baigné au nord-ouest par le golphe persique.

Ils ont pris leurs noms chez les nations étrangères, de la principale piéce de leurs habillemens, espece de casaque que les Turcs appellent Curdia ou Curtoukia. Ils

ayant long-tems été ennemis des Musulmans: d'ailleurs, on ne sçait rien de leur histoire, sur-tout par rapport au tems dont

nous parlons.

SCHAMSEDDIN\*-Ben-Abubekr Curt est le premier de cette dynastie: il prétendoit tirer son origine d'un ancien sultan des Gaurides. Il vivoit bien avant les tems dont nous parlons, mais il faut remarquer aussi que l'on n'en parle alors que comme d'un gouverneur du Khoras-sain, qui sut même consirmé dans sa place par Genghiz-Khan. Nous allons rapporter le peu que l'on sçait de la suite de son histoire.

## 1279.]

Ge prince étoit mort vassal des Mogols; & il avoit été retenu en quelque, sorte prisonnier à leur cour, parce que l'on y craignoit les essets de son ambition. Son fils Rocneddin, qui lui avoit succédé, après s'être emparé de la ville de Kandahar, mourut sous l'empire d'Argounkhan. Cependant, comme un de ses freres s'étoit, dans ce tems, emparé d'une certaine étendue de pays, quoique mort

<sup>\*</sup>Le soleil de la religion.

avant lui, il est aussi compté au nombre

des princes de cette dynastie.

Gaiath-Eddin, l'un de leurs freres, leur succéda, & suit consirmé par Al-Giaptou-Khan, dans le commandement du pays de Gaur, où il étoit presque indépendant.

- 1328.] of the

De quatre enfans qu'il laissa, Scham-seddin sut celui qui lui succéda. Il étoit instruit & courageux; mais, il aimoit le vin avec tant de passion, que, depuis l'instant qu'il eut pris possession du gouvernement, il ne désenivra presque pas: cette vie le mena promptement au tombeau.

[1329.] A

Mélèk-Hafiz, frere du prince précédent, lui succéda. Il avoit plusieurs des qualités qui distinguent un particulier. On remarque, entr'autres choses, qu'il étoit bien fait de sa personné, & qu'il écrivoit aussi-bien que les plus habites maîtres; mais comme il y a fort loin de-là à la science du gouvernement, dont il n'avoit pas la moindre idée, il sut tué par des princés de sa famille, qui mirent sur le trône son jeune frere, le troiseme du fils de Gaiatheddin.

## .- [1331.]

Malek-Azzeddin-Houssain posséda toutes les qualités d'un grand prince. Un sçavant de son tems, ce qui ne prouveroit pas beaucoup dans le nôtre, se fit même honneur de lui dédier son ouvrage; &, en cette occasion, il lui donna de grands éloges. Après la mort d'Abusaïd, empereur des Mogols, qui ne laissoit après lui dans la Perse aucun prince en état de se faire craindre, Malek se rendit plus puissant qu'il n'étoit d'abord. Il étendit ses états; fit publier son nom dans les mosquées; força ses voisins à se reconnoître ses vassaux: enfin s'arrogea tous les droits & toute la puissance qui constituent l'état d'un souverain. Après avoir presqu'entiérement dépouillé de son autorité le Mogol de Perse, il sit battre des timballes cinq fois par jour devant son palais, & arbora sur sa tente le pavillon impériale.

### **₹** [1339:]

Sa prompte élévation lui attira cependant des ennemis redoutables. L'Emir Vaëgih-Eddin-Massoud, de la dynastie des Serbédariens, avec un allié, l'attaqua vigoureusement à la tête de trente mille hommes. Ils surent cependant désaits; & l'un des deux princes y perdit la vie

#### ₩[1351.]·/

Ce bonheur n'eut pas cependant une durée constante. Mir-Cazagan, qui possédoit le Maouarennahar, vint affiéger Malek-Azzeddin, dans la ville de Hérat; &, après plusieurs combats, où ce dernier eut toujours des désavantages, il l'obligea de lui demander la paix, &, ce qui étoit plus humiliant encore, à venir au bout d'un an lui rendre hommage à sa cour. Attribuant à leur prince ces mauvais succès, les peuples éleverent sur le trône son frere Malek-Baker, & l'obligerent de se renfermer dans une de ses places, pour ne pas tomber entre leurs mains: ce revers ne Pen rendit que plus disposé à tenir sa parole à Mir-Cazagan. On avoit voulu l'arrêter; même dans le tems que les soldats auxquels on avoit donné cette commission alloient s'en acquitter, Houssain, qui en étoit instruit, ayant apperçu une troupe de chevaux que l'on alloit vendre, cria aux soldats qu'il les leur abandonnoit. Les soldats, en effet, se jetterent sur les chevaux, &, pendant ce tems, il monta sur le sien, & se sauva. Ce fut alors qu'il passa à la cour du prince Tartare.

### JA [ 1352.] A

Il partit donc, & fut reçu par Cazagan avec beaucoup de bonté. Ce prince s'a-

493

vança au-devant lui, l'air riant, les bras ouverts, & lui dit: « Bons ennemis, & » bons amis. » Quelques-uns des grands de la cour, soit jalousie, soit rasinement d'une politique aussi fausse que cruelle, esfayerent de lui saire entendre qu'il étoit de son intérêt de se désaire de Houssain: il n'y voulut jamais consentir; &, après l'avoir préservé des embuches de ses ennemis, il le renvoya, sous bonne garde, dans le Khorassan.

Malek-Azzeddin n'y fut pas plutôt arrivé en forces, qu'il se rendit maître de la personne de Baker, son frere, & le tint prisonnier. Redevenu maître, & possesseur tranquille de Hérat, il y régna encore quelques années, & laissa le trône à son fils.

#### **\***[1369---1383.]

Malek-Gaiatheddin régna avec assez de gloire: il reprit la ville de Michaloun que les Serbédariens lui avoient enlevée; mais, lorsque Tamerlan, devenu maître du Maouarennahar, lui envoya ordre de le venir trouver, il resusa, se croyant en état de ne pouvoir y être contraint par la force. Cet événement sut le terme de sa prospérité & de sa puissance. Tamerlan entra dans ses états, s'en empara, le sit prisonnier, puis mettre à mort, & mit ainsi sin à cette dynastie qui avoit subsisté à-peu-près cent trente ans.



### SERBÉDARIENS.

### **→** [1336.] **/**

pas en langue persane une origine bien distinguée, puisqu'il fignisse proprement des têtes suspendues à une potence. Il est vrai qu'il ne faut pas le prendre ici à la lettre. En l'appliquant à cette dynastie, on n'a voulu désigner que les bonnets que suspendirent à des sourches patibulaires, comme un signal pour le ralliement, ceux qui exciterent dans la province du Khorassan la révolution qui donna lieu à ce nouvel état. Cependant on pouvoit croire aussi que leurs ennemis se servirent de cette expression, pour indiquer le mépris qu'ils avoient pour ceux qui en jetterent les sondemens.

La mort d'Abusaid, le Mogol, ayant laissé un grand vuide dans l'empire de ce peuple, comme nous avons eu déja occasion de le remarquer, à la faveur des troubles qui s'excitoient de dissérens côtés,
Abdaltazzak, natif de Sebzvar, en Khorassan, rassembla un grand nombre de gens
sans aveu, & trouva moyen de se sormes

une petite souveraineté. Il eut onze successeurs, ce qui fait en tout douze princes de cette dynastie. Les plus connus sont:

Schamseddin I, cinquieme prince Serbédariens. Lassé du gouvernement, au bout de six mois de règne, il s'en démit en faveur d'un autre prince de son nom, moyennant une certaine redevance en balles de soie.

Schamseddin II, monté sur le trône par le choix de son prédécesseur, le justifia d'abord par un grand amour pour la justice: il encouragea les manufactures, & sit sleurir le commerce. Mais, comme il n'avoit pu réussir dans l'exécution de ses projets sans quelques actes de sévérité, il en contracta tellement l'habitude, que l'excès de cette vertu le rendit aussi odieux que s'il eût eu des vices.

Entr'autres exemples de sa sévérité, ou cite les traits suivans. Non-seulement il faisoit punir des peines les plus rigoureuses ceux qui, au mépris de la loi de Mahomet, auroient été assez hardis pour boire du vin, mais il désendoit même d'en prononcer le nom, non plus que d'ancune liqueur qui pût enivrer; & il y avoit des suppli-ces pour ceux qui étoient surpris en faute. Après avoir donné des réglemens trèssages pour les bonnes mœurs, il sit jetter vives dans des puits, cinq cents femmes qui faisoient métier de prostitution.

Et, comme plusieurs de ceux qui s'étoiens présentés devant lui n'étoient pas exempts de crimes, & qu'intimidés par son regard sévère, ils s'étoient démasqués eux-mêmes par leur air intimidé; on croyoit communément qu'il avoit le don de découvrir un coupable, sut-il entre mille innocens: aussi ceux qu'il mandoit à sa cour ne s'y présentoient-ils jamais sans avoir sait chez eux leur testament avant de partir.

#### → [1352.] A

Mais, suivant cet axiome si généralement reçu, summum jus, summa injuria:

Qu'un droit porté trop loin devient une injustice.

Tous ses sujets, les grands sur-tout, se trouvant trop malheureux, & ne pouvant plus supporter un gouvernement où la justice avoit pris tous les dehors de la cruauté, les esprits se tournerent insensiblement à la révolte. Il sut assassiné par un boucher nommé Haïdar, qui régna depuis sous le nom du brave boucher Haïdar, Pehlevan-Haïdar-Cassab.\*.

## **\***[1380.]

Khodgia-Abu-Mouiad est le troisieme

<sup>\*</sup> Pehlevan, en turc signisse brave, & cassab, boucher.

#### ORIENTALES.

497. dernier prince des Serbédariens. Trop foible pour résister aux armes de Tamerlan, & trop sage pour vouloir même le tenter, il alla au-devant de ce conquérant lorsqu'il s'approcha de son pays, &, par son mérite, acquit beaucoup de crédit à la cour du prince Tartare. Tamerlan affectoit un zèle ardent pour la religion, & Khodgia étoit dévôt jusqu'à la superstition: ce sut ce qui le mit, au moins en apparence, si bien dans les bonnes graces de Tamerlan. Non-seulement il portoit un grand respect aux docteurs de sa loi; mais, comme il étoit de la secte d'Ali, dans laquelle on prétend que le douzieme Iman doit quelque jour se montrer aux sectateurs de ce parti, il faisoit tenir tous les foirs un cheval prêt pour aller au-devant de lui, en cas que cet Iman vînt à paroître. En lui finit la dynastie des Serbédariens, après avoir duré assez peu decems.





#### MOGOLS DEPUIS GENGHIZ-KHAN.

I On DRE des tems semble nous avoir amenés à parler actuellement de Tamerlan; mais, comme ce prince a commencé par porter ses armes contre les nations Tartares ou Mogoles, qui lui appartenoient par sa famille, nous nous trouvons obligés, pour l'intelligence de cet ouvrage, de reprendre l'histoire de ce peuple depuis Genghiz-Khan. Nous en suivrons la division en différentes branches, & nous laisserons les descendans de Tamerlan, qui ont sondé aux Indes l'empire des Mogols, pour le volume suivant.

Nous avons vu précédemment quelle étoits, en Asie, l'étendue de l'empire de Genghiz-Khan. Il avoit porté ses armes & fait reconnoître ses loix depuis la Chine jusqu'à la Syrie. Jamais empire ne sut plus étendu que celui des Mogols, ni sormé avec plus de rapidité. Mais il eut bientôt le sort de l'empire d'Alexandre, avec cette dissérence cependant, comme le remarque judicieusement un historien éclairé dont nous tirons de grands secours, que celui du conquérant Macédonien passa

du prince Mogol ne sortit point de sa famille. Genghiz-Khan laissoit des enfans capables de suivre ses projets ambitieux; & l'union qui régna toujours parmi eux, les secours mutuels qu'ils se prêterent, la politique dont ils userent en démembrant l'empire que leur pere avoit sormé, de la regarder toujours comme un empire soumis à un seul monarque, imaginaire à la vérité, les conserverent long-tems dans la possession de la plus grande partie, dont ils occupent encore aujourd'hui des portions considérables.

Pour mettre le plus d'ordre qu'il nous sera possible, nous allons diviser ces tartares, que nous pourrons nommer Gen-

ghiz-Khanides.

nous parlerons peu, parce que l'on ne comprend sous ce nom que les Yuen, ou Mozgols de la Chine, dont l'histoire sait partie de celle de cet empire, & les Kalcas qui en sont issus. Ils vivent à l'ancienne manière des Tartares, conduisant leurs troupeaux dans les plaines, & logeant sous des tentes, que l'on fait tirer par des bœus pour les transporter d'un endroit à un autre. Nous ajouterons que, depuis que les Tartares Man-Tchéous, descendus des Niu-

Tché, sont maîtres de la Chine, les Mogols Kalcas sont beaucoup déchus de leur puissance. Les Chinois ont donné des titres & des terres à ces princes; &, en enrichissant les particuliers, ils ont divisé les forces & comme anéanti l'empire. Cependant il y a toujours un prince Mogol qui porte le titre de Grand-Khan des Kalcas: C'est tout ce que nous en pouvons dire.

2º LES TARTARES OCCIDENTAUX, qui commencerent à former l'empire du Zagataï sous les yeux, & avec la protection de Genghiz-Khan, & d'où sortirent ensuite les Khans de Kashgar: on va parler

des uns & des autres.

3° Les Tartares Septentrionaux. Ceux-ci plus étendus, ayant commencé par l'empire du Kapkchah, sous les ordres de Genghiz-Khan, ont donné depuis naissance au Scheybanites; & ceux-ci aux Khans de Kharisme & de Sybérie, aux Nagais, aux Khans de Crimée, à ceux de Kasan, d'Astracan, &c.

Et, pour ne rien laisser à desirer sur tout le peuple que l'on peut comprendre sous le nom de Tartares, nous ajouterons quelques mots sur quelques autres peuples qui ne sont pas descendus de Genghiz-Khan, entre lesquels nous distinguerons sur-tout

les Cosaques.

#### MOGOLS DE ZAGATAI.

### ₹ [1224.] A

LAGATAI, second fils de Genghiz-Khan, avoit reçu de son pere le Maouarennahar jusqu'au pays d'Igour, c'està-dire, tout ce qui s'étend depuis Samarcande & l'Indus, jusqu'à la riviere d'Ili, ou de Cara-Khodgia, suivant un auteur moderne, ce qui comprend une partie du pays des Usbecs & de celui des Eleuths, vers les 80e & 100e degrés de longitude & les 35° & 50° degrés de latitude. Zagatai, après la mort de son pere, consia le gouvernement de ses états à Caraschar-Névian, homme d'un mérite recommandable, & que Genghiz-Khan lui avoit donné pour conseil, & se re-tira auprès de son frere Oktai, grand Khan de Tartarie, qu'il regarda toujours comme son souverain. Nous ferons remarquer, en passant, que le fameux Tamerlan descendoit de Caraschar-Névian dont nous venons de parler, fils de Souhouddhin, parent de Genghiz-Khan.

### **→** [1230.] →

Il parut, sous le règne de Zagatai, un Ii iij certain imposteur appellé Mahmoud, & surnommé Tarabi, parce qu'il étoit de Tarab, hourgade à six lieues de Bokhara. Après avoir séduit le peuple ignorant & superstitieux par de prétendus miracles, il vint à s'en faire regarder comme un chef

evoit, disoit-il, par des appuyer la mission di-, il se rendit maître de Fraux de Zagata? furent tre en campagne pour olte; mais, dans l'infen venir aux mains, il le poussiere, que les Mopas à propos de com-Une flèche, lancée au moud, qui, s'avançant ti, cherchoit à reconens, non moins supersrabiens, ne manquerent cause de l'ouragan à la relle de Mahmoud : il is à faire pour passer de

cette opinion à la terreur & au découragement. Aussitôt ils prirent la suite, & les ennemis les poursuivirent en en tuant un grand nombre. Les troupes de Mahmoud, de retour dans leur camp, ne trouverent point leur général : les principaux officiers, en gene habiles, avoient caché

son corps : ils firent courir le bruit qu'il s'étoit rendu invisible pour les protéger d'une maniere plus efficace. On nomma quelques gouverneurs en son absence; la populace n'en fut que plus animée: enfin Caraschar-Névian, ayant été obligé d'em-ployer toutes les forces de l'empire, se rendit maître de Bokhara; ravagea son territoire; obligea les habitans d'avoir recours à la clémence du prince pour obtenir leur pardon, & détruisit entiérement les Tarabiens. Zagatai mourut quelque tems après. Les princes qui le suivirent immédiatement, sont peu illustres. On doit remarquer que Turmeschirin, qui régnoit vers l'an 1327, est le premier de ces princes Mogols qui ordonna à ses sujets d'embrasser le Mahométisme. Il est vrai que Berak-Khan, l'un de ses prédécesseurs, avoit adopté cette religion; mais ç'avoit été, de sa part, un sentiment particulier: il n'en avoit pas fait une loi de l'état.

#### 

L'empire étoit sorti de la famille de Zagatai; il y rentra dans la personne de Casan-Sulthan. Mais, en y parvenant, il révolta tous ses sujets par ses violences, ses injustices & ses cruautés. Lorsqu'il convoquoit une assemblée de la nation, les

grands étoient tellement persuadés qu'ils alloient à la mort, que la plûpart mettoient ordre à leurs. affaires avant de s'y rendre.

Le mécontentement éclate enfin par une révolte: Mir-Cazagan étoit à la tête des rebelles.

### 1345 & 46. ]

Le Khan marcha contre eux; les désit, & blessa même dangereusement leur ches. Mais l'hiver, qui suivit cette victoire, ayant été assez considérable pour lui enlever la plûpart des ses chevaux, cette circonstance ranima le courage des rebelles: ils l'attaquerent de nouveau; le Khan fut tué, après avoir régné dans le Maouarennahar & le Turquestan.

Mir-Cazagan, vainqueur, au lieu de prendre pour lui l'empire, en disposa en faveur de Danischmedgé-Aglen, qui descendoit d'Oktaï-Khan; mais, l'ayant fait mourir peu après, il lui donna pour successeur Bayan-Couli-Aglen, qui se sit aimer de ses sujets par sa justice & sa libéralité. Mir-Cazagan gouvernoit sous lui l'empire. Dans les tems dont nous parlons, la puissance des Mogols de Perse avoit été entiérement affoiblie par le prince des Curdes, Malek-Houssain, dont nous avons parlé précédemment. Tous les peuORIENTALES. 505
ples, & ses parens même, irrités de sa
conduite, conjurerent Mir-Cazagan de
prendre les armes contre lui.

### ₹ [1351.] X

Lorsque Houssain sçut les préparatifs que l'on faisoit contre sui, il assembla les principaux officiers de son conseil, & leur tint ce discours qui mérite d'être transcrit, parce qu'il concourt avec le reste de scet ouvrage à faire connoître le génie des Orientaux: « Les Mogols, dit-il, sont en-» trés en Perse avec une armée si nom-» breuse, que le soleil est obscurci par la » poussiere qu'elle élève. Elle est compo-» sée de gens qui, dans un assaut, sont » aussi fermes que des montagnes, & qui, » lorsqu'ils vont au combat, ressemblent à » ces torrens qui se précipitent avec rapi-» dité du haut des rochers. Ces braves » n'ont mis leurs casques sur leurs têtes » qu'après avoir résolu de sacrifier leur » vie pour leur prince.» Malgré la crainte que devoit faire naître une pareille harangue & le partage des avis sur le parti qu'il restoit à prendre, on marche à l'ennemi. Houssain avoit une armée moins nombreuse, mais composée de gens accoutumés à vaincre. Peut-être eût-il encore été vainqueur cette fois, si, moins habile général que Mir-Cazagan, il n'eût en dispo506

sant son armée, commis deux fautes dont celui-ci s'apperçut & tira tout l'avantage possible. Les troupes d'Houssain, placées dans un fond, étoient obligées de monter en allant au combat, un terrein qui s'élevoit assez considérablement; en second lieu, elles avoient en face le soleil levant, dont les rayons les incommodoient beau-. coup. Aush son armée sut-elle entiérement défaite. Il se retira à Hérat où il sut bientôt assiégé. Cependant, ayant envoyé des députés offrir des présens, & faire de sa part des actes de soumission à Mir-Cazagan, ce prince, qui étoit d'un naturel doux & ne voyoit qu'avec peine les maux que soussiroit le peuple, consentit à la paix, & reprit la route du Maouarennahar avec le Khan & son armée. Nous avons vu précédemment ce qui arriva à Houssain.

### ~~ [1352.] A

Dans ce même tems, Mirza-Abdallah, fils de Cazagan, partit de Samarcande avec une grande armée pour aller conquérir le Kharisme. Pendant l'absence de son fils & de presque toutes les troupes, Mir-Cazagan, se promenant aux environs de Saliseraï avec quinze personnes, passa le Gihon dans le dessein d'aller chasser. Il sut tout-à-coup attaqué par quelques brigands, à la tête desquels étoit son gen-

dre mécontent de lui pour quelque léger sujet; malgré la résistance des officiers. Mogols, Mir-Cazagan sut tué: & son monde, en vengeant sa mort sur les assaffins, ne répara pas une perte qui affligea s'ensiblement l'état. On a remarqué qu'il ne s'étoit servi du pouvoir qu'il avoit usurpé, & qui ressembloit sort à celui que nos maires du palais s'arrogerent à la fin de la premiere race, que pour rendre la justice, & saire tout le bien qui dépendoit de lui.

Mirza-Abdallah succéda à son pere dans son autorité sur le Khan & sur toutes les parties du gouvernement. Il s'éloigna de Saliseraï, & fixa sa cour à Samarcande. Démentant bientôt les bons exemples qu'il avoit reçus de Mir-Cazagan, il se laissa subjuguer par une passion funeste qui eut les plus tristes essets. Epris des charmes de l'impératrice, il fit mourir son mari pour détruire le plus fort des obstacles qu'elle opposoit à sa passion. Ces desseins furent découverts; les grands indignés prirent les armes: il fut trop heureux de pouvoir se sauver. Ses freres qui furent pris, furent mis à mort. Tous les amis de son pere furent dispersés dans les provinces; & l'autorité passa entre les mains de deux autres seigneurs fort puissans, Beyan-Seldouz & Hadgi-Berlas. Cependant l'esprit d'indépendance avoit gagné toutes les

têtes, & les grands de tous côtés se rendoient maîtres dans leurs gouvernemens. Ils y trouvoient d'autant plus de facilité, que Beyan-Seldouz étoit sort adonné au vin; ensorte que, quoique d'un caractère fort doux, il n'étoit ni aimé ni considéré.

Entre les seigneurs qui se révolterent & se firent un état indépendant, nous devons faire remarquer Hadgi-Berlas & son neveu Timour, si connu ensuite sous le nom de Tamerlan, pour concourir avec ses historiens aux moyens de dissuader le commun des lecteurs de la fausse opinion où l'on se plaît à rester, que ce Tartare étoit un homme de néant qui avoit été forgeron. Le peuple qui aime le merveilleux, s'est long-tems nourri de cette erreur, parce qu'il lui paroissoit plus extraordinaire, &, par conséquent, plus beau, qu'un homme se fût élevé, pour ainfi dire, de la poussiere, à la monarchie d'une grande partie de l'Asie. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ces évènemens n'arrivent point parmi les Tartares qui reconnoissent une noblesse, qui se font un grand honneur de 'tenir à des familles illustres, à la tête desquelles il faut placer celle de Genghiz-Khan, & qu'enfin un Tartare noble ne reconnoîtroit pas un simple pâtre du peuple pour son maître. Cette distinction empêche que chez eux un esclave intrigant & souvent vicieux ne parvienne aux premieres dignités comme chez les Turcs, & nous sçavons d'un homme de mérite qui a été consul de France en Crimée, que l'idée qu'ils ont des égards que l'on doit à la noblesse, leur fait accorder beaucoup de considérations à toutes les personnes qui, avec un caractere, sont envoyés chez eux de la part des autres cours. Et, à cet égard, il nous a dit avoir remarqué une différence extrême entre la maniere dont on se conduit à la cour de Constantinople, & à celle de Bakhtché-Seraï, où réside le Khan de Crimée.

Mir-Houssain, petit-fils de Cazagan, & dont il sera parlé dans la suite, se sit aussi un état indépendant. Plusieurs autres en firent autant. Et tous ensemble ils satiguement les peuples par des guerres continuelles, & attirerent dans cet empire des étrangers qui augmenterent encore le désordre.

#### ₩[ 1359.] W

Toglouk-Timour-Khan, fils d'une esclave & d'Isanbogha, qui avoit régné dans une partie du Maouarennahar, s'étoit fait reconnoître Khan de Kaschgar. Résolu de s'amparer de tous les pays qui formoient l'empire du Zagatai, il marcha avec une armée considérable vers tous ces Emirs qui s'étoient rendus indépendans. Les uns s'apprêterent à lui résister; d'autres ai-merent mieux lui laisser le champ libre & se retirer. Hadgi-Berlas sut de ce nombre; mais son neveu Tamerlan, qui venoit de perdre son pere Targai, voulant pré-server le pays des ravages auxquels il alloit être exposé, se rendit à la cour de Toglouk-Timour, obtint une suspension d'armes, & s'aboucha avec les autres Emirs pour empêcher une guerre qui ne pouvoit être que malheureuse pour les peuples. Il obtint alors le commandement du corps de dix mille hommes qu'avoit commandé, sous Genghiz-Khan, Caraschar-Névian, l'un de ses maîtres, dont nous avons parlé. Par cette démarche, Tamerlan se con-

La plûpart des autres chefs formerent autant de ligues qui s'efforcerent de se détruire; le Khan étoit contraint de suivre le plus puissant, sans pouvoir en mettre aucun dans son parti. Nous ne suivrons pas les historiens de Tamerlan dans le détail ennuyeux des guerres qui survinrent entre tous ces Emirs. Tantôt amis, & tantôt ennemis, suivant que le requéroit l'intérêt du moment, ils étoient toujours en

ORIENTALES. 511
armes, & m'en devenoient pas plus puiffans.

**\*\*\***[ 1360.]

Il faut cependant en excepter Tamerlan, equi, continuant de faire la cour à Toglouk-Timour, en obtint quelques nouveaux apanages, avec la souveraineté de la province de Kasch. Le Khan sit ensuite la guerre à l'émir Houssain, qui sut obligé de se sauver: après ce succès, il se rendit à Samarcande où il sit mourir ceux dont il soupçonnoit que les intentions ne lui étoient pas savorables, & récompensa les autres.

Après avoir ainsi sommis l'empire du Zagatai, Toglouk-Timour en laissa le gonvernement à son sils Elias-Khodgia-Aglen, sous la conduite de Bikidgek. Ce dernier, abusant du pouvoir qui lui étoit consié, commit plusieurs injustices; et Tamerlan, qui avoit des emplois honorables à la cour, aima mieux cependant y renoncer, que d'être témoin des maux qu'une telle conduite alloit causer dans l'état. Il prit donc le parti de quitter la cour pour aller joindre Houssain. D'après l'idée que la suite des saits nous donne du caractère de Tamerlan, on pourroit présumer qu'il ne s'éloignoit que pour donner le tems aux troubles de s'augmenter, &

pour venir ensuite en tirer avantage; 8 quoique ses historiens n'en conviennent pas, ce fut-là l'idée que fit naître sa con-duite: les autres Emirs prirent les armes, & l'armée de Kaschgar ou des Gètes, marcha contre eux. On peut voir dans l'hiftoire de ce conquérant à combien de dangers il fut exposé. A la suite de tous ces troubles, il avoit perdu sa principauté de Kasch. Il trouva moyen de la recouvrer en envoyant vers cette ville deux cents hommes, qui, par son ordre, avoient attaché aux queues de leurs chevaux de longues branches d'arbres, afin de faire croire qu'ils étoient en grand nombre en excitant beaucoup de poussiere. Trompé par cette ruse, les ennemis enfermés dans Kasch, croyant être attaqués par une armée considérable, évacuerent sur le champ la ville, & Tamerlan y rentra sans la moindre opposition.

#### ~~ [1363 & 64.] **~~**

Toglouk-Timour étoit mort, & son fils Elias Khodgia lui avoit succédé dans le royaume de Kaschgar. Tamerlan & les autres principaux Emirs crurent devoir prositer de cette circonstance, pour rendre à leur pays la liberté qu'il avoit perdue depuis plusieurs années. En esset, ils chasserent les Gètes, dont le Khan se sauva

Tanva à peine; &, s'étant portés à Samarcande, ils y convoquerent une assemblée générale de la nation, dans laquelle il sut arrêté que l'on éliroit un Khan de Zagatai. Comme l'assemblée s'étoit tenue sur les terres de Tamerlan, il y sit de grandes dépenses, & y reçut le titre de Sahib-Hiran, ou Maître du monde. Houssain s'arrogea la régence de l'état, & gouverna sous le nom du Khan, L'année suivante, après avoir battu les Gètes, ils en surent battus à leur tour.

### \*\* [1365.] A.

Tamerlan, obligé de céder à cet orage, avoit passé le Gihon, pour rassembler les débtis de son armée. Pendant ce tems, les Gètes vainqueurs se présenterent devant Samarcande. Quoique cette ville n'eût point alors de citadelle, les principaux habitans, & même les gens de loi, entreprirent de se désendre contre ces barbares, dont ils redoutoient le gouverne-ment tyrannique. Cependant ils étoient près de succomber à la fatigue de la. défense & aux efforts des attaques, lorsqu'une maladie se mit dans l'armée des Gètes, & les força de se retirer. Tamerlan, plus uni que jamais à Houssain, rentra dans Samarcande, où, de concert, ils réprimerent tous les désordres qui s'y

An, Orient, Partie I. Kk

étoient introduits pendant leur absence. La tranquillité paroissoit rétablie, lorsque PEmir Houssain, livré tout entier à ses pasfions, entre lésquelles l'avatice tenoit le premier rang, ne s'occupa plus que des moyens de ramasser de grandes richesses. Ces procédés indignerent tous les grands, qui se trouvoient insensiblement dépouilles de leurs biens : on n'osoit s'en plaindre à Tamerlan, à cause de l'union étroite qu'il y avoit entre lui & Houssain; c'est pourquoi quelques-uns d'eux entreprinant de les brouiller, & réussirent à jeter entr'eux des semences de divisions qui germerent, dans la suite, au point d'amener la perte de ce dernier,

Car Houssain, lui ayant demandé une entrevue, le sit attaquer par une troupe qui fut sur le point de l'accabler. Mais Tamerlan s'en tira heuteusement, &, peu après, tecouvra la ville de Nakchal, n'ayant avec lui que deux cents quarante-trois hommes, quoiqu'elle sût désendue par un

nombre considérable de troupes.

### -767. John

Les deux Emirs Houssain & Tamerlan s'étoient raccommodés; mais les défiances réciproques & les procédés tyranniques de Houssain ne leur permettoient pas de rester long-tems amis. Après avoir fait la

523

puerre tantôt l'un contre l'autre, & tautôt conjointement, Tamerlan s'ésoit retiré à Kesch, lieu de sa résidence ordinaire. Il. ne tarda pas à y être instruit des mauvais desseins du régent de l'empire, & n'eut pas de peine à se faire un parti considérable qu'il pût lui opposer. Tous les grands se joignirent à lui, & lui jurovens une fides lité inviolable. On leva des troupes. Avant de saire aucune démarche décisive. Tamerlan eut la politique d'aller consulter un santos, nommé Séïd-Béréké, lequel, soit qu'il sût gagné, soit qu'il sentit combien il étoit de son intérêt de plaire à Tamerlan, s'avança au devant de lui avec un tambour & un étendard, en lui annonçant qu'il posséderoit un jour l'empire du monde.

## \*\*\*[1369.]

Cette marque apparente de protection divine attira de tous côtés des sujets à Lamerlan, & donna une apparence de justice à son usurpation. Après avoir désait ses ennemis, & sur-tout l'Emir Houssain, qui sut pris en voulant se cacher sur un minatet l'étamis ensuite à mort, sa marche ne sut qu'une espece de triomphe, pendant lequel tous les Emirs se saisoient un devoir de venir se ranger sous ses loix.

Ce grand événement rendit: Tamerlant

#### 516 ANECDOTES

maître de l'empire du Zagatai: il eut cependant la politique d'y nommer un Khan
de l'armée de Genghiz-Khan, mais qui
n'avoit aucune autorité; ensorte que Tamerlan, avec le titre de régent de l'empire, en étoit le maître absolu. Nous parlerons ailleurs du reste de ses conquêtes.
Après sa mort, ses ensans négligerent de
nommer un Khan, & l'empire du Zagatai sut entiérement détruit. Le dernier de
ces Khans mourat en 1397.

#### SUITE DE L'HISTOIRE DE TAMERLAN \*.

### -¾[ 1372.] **√**

T AMERLAN venoit d'emporter Kesch d'assaut. Un des officiers, qui n'avoit pas osé descendre le premier dans le sossé, reçut par son ordre plusieurs coups de bâton, suivant les loix de Genghiz-Khan, qui ordonnoient de punir ainsi les lâches: il sut

Après y avoir restéchi, nous avons cru devoir continuer ici l'histoire de Tamerlan; mais nous n'en rapporterons que les traits les plus intéressens; ils sont tares dans l'histoire d'un conquérant qui ne respire que le carnage: d'ailleurs sen histoire est dans les mains de tout le monde.

ORIENTALES. 317 ensuite lié à la queue d'un âne, & envoyé à Samarcande.

#### **M**[1376.]

Au milieu de ses conquêtes, Tamerlan éprouva un chagrin qui suspendit pendant quelque tems le cours de ses exploits. Il revenoit victorieux de Samarcande: il trouva la ville en deuil & dans la tristesse; son fils aîné Mirza-Dgihanghir venoit de mourir, laissant trois fils en bas âge. Ce prince donnoit les plus belles espérances. Tamerlan, composé bizarre & monstrueux de férocité à l'égard de tous ceux qu'il croyoit devoir traiter en ennemis, & de tendresse vive & forte pour sa famille, s'abandonna à un excès de douleur que l'on n'attendoit pas même d'un homme réputé sensible. Après avoir ordonné pour son fils des funérailles magnifiques, & fait distribuer de grandes aumônes aux pauvres, il cessa de se mêler des affaires, se livra, dans la retraite, à l'affliction & aux larmes, & ne céda que très-difficilement aux remontrances des grands, qui, aussi avides de pillage qu'il l'étoit de conquêtes, lui firent entendre que sa gloire & le bonheur de ses peuples demandoient qu'il reprît en main les rênes du gouvernement. Enfin il céda à leurs prieres, comme le remarque un écrivain,

#### is Anecdotes

Judicieux, pour le malheur de l'humanité; & reprit la suite de ses usurpations.

## M[1381.]

Tamerlan, étant à Andcoud, ville du Khoraffan, située près de Balkh, alla visiter Baba-Sencou, derviche, fameux par une réputation de sainteté qu'il devoit à une folie seinte ou véritable. En voyant paroître le prince Tartare, il lui jeta une poitrine de mouton à la tête; ce qui fut pris pour un heureux présage \*. Fut-ce un moyen dont se servit ce malheureux pour faire sa cour à Tamerlan, ou plutôt ne sut-ce pas une adresse de la positique de Tametlan lui-même, pout tedoubler la confiance de les troupes, & se faire regarder comme protégé du ciel d'une façon particuliere? c'est ce que nous n'entreprendrons pas de décider. Le lesteur peut Te rappeler quelque chose d'à peu près semblable arrive à Genghiz-Khan.

### - [1382.] M

Tamerian donna encore une grande preuve de remitresse paternelle à la most

On étoit dans l'opinion que le Khorassan étoit le milieu du monde, &, par cette raison, les Grientaux, dans leur style siguré, l'appellent le reyanne de la poissine.

de sa fille Akia-Béghi, épouse de Mohammed-Bei, fils de l'Emir Moussa. Sa douleur étoit si vive, qu'il fut pendant quelque tems insensible à l'entreprise que formoient contre lui Ali-Bei & l'Emir Véli.

Le premier s'étant renfermé dans Kélat, résolut de s'y désendre, quoique Tamerlan eût essayé de le faire rentrer dans le devoir parla voie de la douceur. Ce prince feignit de marcher vers le Mazanderan, revint tout d'un coup tomber sur Kélat, qui fut investie de tous côtés. Ali-Bei, sentant bien qu'il ne pouvoit pas résister, imagina d'opposer la ruse à la force. Il sit prier Tamerlan de suspendre les essets de sa colere, & de lui accorder une conférence, Les murailles de Kélat étoient bâties sur le penchant d'une haute montagne dans laquelle il y avoit, au milieu des rochers, un petit chemin qui aboutissoit à la ville. Ali-Bei se mit en embuscade pour surprendre Tamerlan qui s'étoit avancé jusqu'aux portes de la ville avec une légère escorte; mais il manqua son coup. Le lendemain on donna un assaut général : la ville se rendit; &, ce qui doit étonner de la part de Tamerlan, si souvent cruel, il pardonna à Ali-Bei.

## **1383.]**

Le Scheik-Daoud, gouverneur de Seb-K k iv cha en personne contre lui. Il ruina tellement cette ville, que la plûpart des habitans périrent dans les flammes. On ne fit que deux mille prisonniers: le barbare vainqueur eut la cruauté de les saire entasser tout vivans les uns sur les autres; on les mastiqua avec de la boue & de la brique, & l'on en construisit ainsi plusieurs tours: monument digne de celui qui le faisoit élever.

Schah-Cothbeddin commandoit dans Zarandge, capitale du Sistan, appelé aussi Sedgestan. La place sut investie par les Tartares, qui creuserent des sossés, qu'en-

suite ils entourerent de palissades.

On avoit déja perdu beaucoup de monde dans différentes attaques très-vives. Enfin Cothbeddin, voulant sauver son monde, se rendit auprès de Tamerlan, & lui tint ce discours: « Ce seroit envain, grand » prince, que je voudrois entreprendre » de me désendre plus long-tems contre » toi. Ton bras puissant est capable de » faire plier les montagnes. Que me ser- » viroit donc de tenter la fortune qui t'a » élevé si haut, & dont il semble que tu » sois le maître? Je ne vois d'autre moyen » pour sauver ma vie, que de prendre la » fuite; mais où trouver un asile, puis- » que tout est soumis à ta puissance? Il

521

n'y a point d'endroit sous le ciel où je puisse me retirer. Je suis cependant pour me garantir de toi, mais c'est auprès de toi-même, & je viens implorer ta clémence royale. L'art de louer, dit-on, commença l'art de plaire. Tamerlan, sensible à tant de choses flatteuses, laissa à Cothbeddin la vie & la liberté.

# **1386.**]

Pendant une expédition que fit Tameslan en Géorgie, Scheik Ibrahim, prince de Schirvan, craignant les armes de ce vainqueur insatiable, vint le trouver avec plusieurs présens. On étala devant le monarque les richesses qu'apportoit Ibrahim. C'est la coutume des Tartares d'offrir & de recevoir neuf piéces de chaque efpece; ainsi l'on trouva neuf piéces d'étosses magnifiques, neuf pelisses de la plus belle fourure. En comptant les esclaves, il ne s'en trouva que huit : « Où est donc » le neuvierne, demanda Tamerlan? — A » vos pieds, Seigneur, » répondit Ibrahim, se prosternant en terre. Cette conduite, qui prouve que l'art de flatter n'est étranger dans aucun pays, plut extrêmement à Tamerlán, qui confirma le Scheik dans la principauté de Schirvan,

### **-**\* [1388,] \*\*-

Après plusieurs expéditions, Tamerlan, revenu vainqueur à Samarcande, sit, selon son usage, examiner la conduite de ses officiers: tous ceux qui avoient servi avec distinction surent récompensés. Le seul Bérat-Khodgia-Conkeltaseh sut convaincu de lâcheté: on le condamna à avoir la barbe rasée, le visage fardé avec de la céruse & du vermillon, &, dans cet état, à être conduit nuds pieds au travers de la ville, ayant sur la tête une coissare de semme.

#### M[1393.]M.

Schah-Mansour, prince de la dynastie des Modhassériens, osa attendre Tamerlan avec une troupe de trois ou quatre mille cavaliers dont il connoissoit le courage. Ils étoient tous vêtus de cottes de mailles, de héaumes, de corcelets de velours maillés de fer, & leurs chevaux étoient couverts d'une espece de cuirasse de passesoie. Les troupes de Tamerlan montoient bien à trente mille. Schah-Mansour sondit sur elles, compit les rangs, se sit jour à travers les ennemis, &, parvenu derrière l'armée, il s'empara d'un poste important. Le spectacle d'une manœuvre si hardie &

si bien exécutée avoit jetté l'étonnement parmi les Tartares: une nouvelle tentative y répandit l'effroi, en y portant le désordre & la mort. Schah-Mansour, qui n'avoit perdu qu'assez peu de monde, rewint sur ses pas, & pénétra jusqu'à l'endroit où étoit Tamerlan. Les troupes de ce dernier étoient défaites ou en suite: il me restoit auprès de lui que quatorze ou quinze personnes. Mansour lui porta deux coups de sabre sur la tête. Un instant de plus, c'en étoit fait du conquérant Tartare, & Mansour conservoit par sa mort quelques millions d'hommes à l'humanité, Mais les ailes de l'armée des Modhaffériens avoient pris la fuite : les Tartares se rallivient. Schah-Rokh, fils de Tamerlan, agé de dix-sept ans, arrivoit dans ces instans; il fondit sur Mansour, lui coupa la tête, & l'apporta aux pieds de son pere, moins estrayé que surpris de l'intrépidité de cette petite troupe.

### A [1398.] A

Tamerian avoit pris la route de l'Inde. Les habitans d'Andérab lui porterent des plaintes contre les Siapouches, nation idolatre qui demeuroit dans les montagnes, au midi de la province de Bedakschan. Cétoient autant de voleurs qui vexoient leurs voisins & pilloient les passans. Le conquerant Tartare crut devoir tourner ses armes contr'eux; mais il fallut surmonter bien des obstacles. Quoique l'on fût alors dans le dernier mois du printems, on trouvoit cependant sur ces montagnes une fi grande quantité de neige, qui, fondue pendant le jour par la chaleur du foleil, se geloit la nuit en verglas, de sorte que les chevaux avoient une peine extrême à se tenir, & qu'ils ne pouvoient presque pas avancer. On parvint enfin au haut des montagnes: de-là on voyoit des voleurs retirés dans des détroits, & des précipices de l'autre côté. On n'avoit pas encore essuyé la moitié de la fatigue : on eut plus de peine à descendre qu'on n'en avoit eu à monter. Quelques-uns employerent des cordes; d'autres, se couchant sur la neige, se laissoient glisser, au risque de rencontrer des pointes de rocher ou des précipices. On construist pour Tamerlan une espece de radeau, avec des anneaux auxquels on attacha des cordes longues de cent cinquante coudées, arrêtées par en haut. Quelques soldats alloient devant, pour trouver les endroits où la neige étoit plus ferme : on l'arrêtoit en cet endroit, on rapprochoit l'extrémité de la corde que l'on retenoit de nouveau à force de bras, & l'on recommençoit à laisser glisser le radeau. On sit cinq pauses, après les

515

montagne. On essaya de descendre aussi les chevaux, en leur passant des cordes sous le ventre; mais, de tous ceux sur lesquels on sit cette tentative, il ne s'en sauva que deux; les autres tomberent dans les précipices. Appuyé sur un bâton, Tamerlan sit une lieue à pied, jusqu'à ce qu'ensin il arriva à la demeure des Siapouches.

Les gens de cette nation sont fort robustes, d'une taille fort haute, & vont nuds. Ils ont une langue particuliere, qui ne tient ni de la persane, ni de la turque, ni de l'indienne. Leur prince porte le titre d'Oda on d'Odachou. Instruits de la marche de Tamerlan, ils avoient abandonné une forteresse qui est au pied de la montagne, Létoient retirés de l'autre côté de la riviere qui coule dans cette plaine, & avoient transporté leurs effets sur une montagne opposée à celles que l'on venoit de descendre. Les Tartares, animés par les peines qu'ils avoient éprouvées, n'en furent que plus ardens à poursuivre les ennemis. Après avoir pillé seurs bestiaux, brûlé leurs maisons, on les suivit sur la derniere montagne: on se battit deux jours & trois maits. Il en périt un très-grand nombre. Enfin les Siapouches demanderent quartier: malgré leurs promesses de soumission, dès la nuit même ils mirent en

biéces un corps de Tartares. On les attaqua de nouveau: cent cinquante d'entre eux furent pris & écorchés viss. En pénétrant plus avant, on parvint jusqu'à leur derniere retraite. Ils furent tous égorgés: on n'épargna que les femmes. Tamerlan sit élever sur le sommet de la montagne plusieurs tours faites des têtes de ces misérables, & sit graver sur un marbre l'histoire de cette expédition, qui sut, sans contredit, une des plus pénibles & des

moins funcites à l'humanité.

Comme les Tartares se préparoient à faire le siège de Delhi, & qu'il paroissoit devoir être fort meurtriet , les officiers peprésenterent à Tamerlan qu'il seroit bon de faire passer ailleurs les cents mille prisonniers Indiens qui étaient alors dans le camp, & dont on avoit à craindre quelque révolte pendant que l'armée seroit occupée ailleurs. Pour remédier à cet inconvénient qui étoit réel, le barbare Tamerlan, cet homme de sang, n'imagina d'autre moyen que de faire égorger ses prisonniers: on en donne l'ordre, avec désense à aucun soldat, sous peine de la vie, de se refuser à cette cruelle exécution. Il sut trop bien obéi: en moins d'une heure, les cent mille hommes farent passés au fil de l'épée.

## M[1399.]

Un auteur Arabe, qui, à la vérité, s'attache à décrier Tamerlan, rapporte la lettre suivante, qu'il prétend avoir été écrite par Miran-Schah, l'un de ses fils, affligé

de la conduite de son pere.

» Accablé sous le poids des années & » de la vieillesse, vous n'êtes plus en état » de supporter le poids du gouvernement, » ni de veiller à l'administration des af-» saires: si la piété & la religion avoient \* quelque empire sur vous, vous feriez » mieux de vous retirer dans une mos-» quée, pour y servir le Créateur de l'Uni-» vers, & y attendre l'heure que vous ne » pouvez éviter. Vous avez des fils & des » petits-fils capables de gouverner vos n Etats: au lieu de songer à faire tant de » conquêtes que vous devez quitter dans » peu, pensez sérieusement à l'autre mon-» de. Quand vous posséderiez l'empire de » Sedad, quand toute la puissance des s. Annélécites seroit réunie en vous, quand » la victoire vous éleveroit au plus haut » degré de gloire, quand toutes les ri-» chesses de la terre servient assemblées » dans vos trésors, quand les ravages que s vous avez faits égaleroient ceux de Na-» buchodonosor, quand votre domination » ensin s'étendroit jusqu'aux extrémités de

» la terre, & que tous les rois seroient à » vos pieds, toutes ces grandeurs doivent » finir, & votre dernier palais sera un » tombeau. Une chemise de coton, une » robe, de l'eau & du pain, voilà ce » qu'un passant doit desirer; & c'est assez » pour qui doit mourir. »

## \*\* [ 1400, ] \*\*

Tamerlan, revenu sur les terres des Géorgiens, qu'il avoit déja ravagées, éprouva de nouvelles difficultés. Dans ce pays montagneux, les habitans se retiroient au sommet des montagnes; poursuivis par les Tartares, ils passoient au-delà, en descendant au travers des précipices, & se cachoient dans les cavernes. Leurs ennemis. ingénieux à faire le mal, ne pouvant gravir comme les Géorgiens, firent des coffres auxquels ils attachoient des cordes, afin de redescendre mutuellement jusqu'à l'entrée des cavernes, dans lesquelles ils jettoient des matieres embrasées, & égorgerent le plus de monde qu'il leur étoit possible.

Après la prise de Siovas, ou Sébaste, dont les habitans, lassés d'une résistance inutile, s'étoient aussi rendus, Tamerlan sit jetter tous vivans dans les fossés les quatre mille hommes qui composoient la garnison: ils étoient pour la plûpart Arméniens;

miens: on les couvrit ensuite de terre. Les Chrétiens surent saits esclaves; les Musulmans se racheterent, & la ville sut livrée aux slammes, quoique le prince Tartare est donné sa parole aux habitans qu'on ne leur seroit aucun mal.

## **%**[1402.]

Bataille près de la ville d'Angoura, ou plutôt Angouri \*, entre Bajazet, prince des Turcs Ottomans, & Tamerlan. Nous n'entrons point dans le détail de cette bataille, dont le succès est conmu: l'armée Ottomane fut défaite, & Bajazet fut pris. L'opinion populaire est que ce sultan sut enchaîné dans une cage de fer, & qu'il se brisa de désespoir la tête contre les barreaux; mais c'est un conte. Il est vrai que Bajazet fut amené les mains liées en présence de Tamerlan; mais ce conquérant les lui fit délier, lui donna une tente à part, &, pour le consoler, lui donna l'investiture du royaume de la Natolie, sans cependant lui rendre la liberté.

Tamerlan marcha ensuite vers Smyrne, dont les richesses tentoient son avidité, & la prit en quinze jours, quoique Bajazet l'eût assiégée en vain pendant sept ans. Ce

<sup>\*</sup>Dans la Natolie, au 31° dègré 5 min. de latitude, d'Al An, Orient, Partie I. L1

#### ANECDOTES dernier mourut d'apoplexie, peu après, en: 1403.

1404.]A

Tamerlan, souverain de toute cette partie qui s'étend depuis la Méditerrannée jusqu'au Gange, avoit résolu de porter ses armes contre la Chine, d'où l'on avoit chassé la famille de Genghiz-Khan. Tous les chefs y consentoient. On sit une énumération exacte des soldats, on augmenta les compagnies, & l'on forma une armée de deux cents mille hommes. Tamerlan s'étoit mis en marche. Arrivé à Otrar, sur les frontieres de la grande Bukharie, il fut attaqué d'une fiévre violente, & mourut âgé de soixante-onze ans, après avoir désigné son petit-sils Pir-Mohammed-Dgihandgir pour lui succéder. Il avoit régné trente-fix ans.

Voici son portrait tracé par Arabschah, auteur qui n'est pas suspect lorsqu'il en dit du bien, puisque par-tout il s'attache à le décrier. Tamerlan avoit une taille avantageuse, le front grand, la tête grosse, la peau assez blanche & le teint coloré: sa barbe étoit longue. Il étoit manchot & boiteux \*, & avoit la voix haute & per-

<sup>5 \*</sup> Son nom étoit Emir Cottobeddin-Timour-Khourkhan-Saheb-Keram. Mais, comme il étoit

dangers étoit une suite de la sermeté de son esprit dans toutes les entreprises. Il détestoit le mensonge, & ne se plaisoit qu'aux entretiens graves; & ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il n'aimoit point à entendre parler de supplices ni de cruautés. Comme il ne craignoit pas la mort, il ne saisoit cas que des braves gens: d'ailleurs actif, infatigable & robuste, il avoit l'esprit sort pénétrant; mais il étoit dissimulé, colere, cruel & ambitieux. Il honora les gens de lettres & ceux qui se distinguoient dans les arts.

Aussitôt après sa mort, on dépêcha des courriers vers ceux des princes de sa famille qui étoient absens; pendant que ceux qui étoient avec lui, après l'avoir mis dans un cercueil d'ébène, le transporterent à Samarcande. Khalil sultan, l'un de ses petits-fils, s'étant emparé de la souveraineté, lui sit des obsèques magnifiques.

Nous n'entrerons pas dans le détail des troubles qui suivirent la mort de Tamer-lan, & qu'occasionna l'usurpation de Khalil; mais nous ne pouvons passer sous

hoiteux, on disoit quelquesois Timourleng, ou Timour le Boiteux, d'où l'on a fait par corruption Tamerlan.

#### 132 ANECDOTES

silence sa réponse à Pir-Mohammed, & l'argument qu'il emploie pour lui prouver qu'il devoit avoir les pays dont il s'étoit emparé.

#### Khalil, sultan, à Pir-Mohammed.

» Si l'empire doit être héréditaire, mon » pere Miran-Schah & mon oncle Schah-» Rohk y ont plus de droit que vous, & » il doit être partagé entr'eux. En ce cas, » j'ai droit de le garder, soit qu'ils me le » cedent d'eux-mêmes, soit qu'ils s'en » tiennent à ce qu'ils possedent, soit qu'ils » m'y établissent en qualité de lieutenant. » S'il est par droit d'acquêt, vous n'avez » rien à prétendre, suivant la maxime qui » dit que le prince n'a point d'enfans. C'est » en vain que vous soutenez que Tamer-» lan vous a déclaré son successeur. De » qui tient-il cet empire? Il s'en est rendu maître par la force; d'ailleurs il est né-» cessaire de ratisser les dispositions qu'il » a faites de son vivant, & le partage » qu'il a fait des provinces à ses fils & à » ses petits-fils. Cédez-moi ce que j'ai » conquis, & que chacun garde ce qu'il y possede. Cependant si mon pere & mon » oncle consentent à vous accorder leur » protection, je ne m'y oppose pas. Mais » ressouvenez-vous que si vos droits étoient » si bien sondés, la Providence divine » n'eût pas permis que cet empire passat » en d'autres mains que les vôtres. Il n'y » a que vous actuellement qui me le con-» testiez, d'où je conclus qu'il m'appar-» tient fort légitimement. »

Et en effet un sameux docteur du pays avoit décidé que l'empire devoit appartenir à Khalil, puisque Dieu avoit permis qu'il s'en rendît maître. Suite bizarre des idées des Mahométans sur la prédestina-

tion.

La guerre s'étoit allumée entre les princes. Khalil, tout occupé de son amour pour sa femme Schadi-Moulk, négligea un peu ses affaires. Ses troupes furent battues par son oncle Schah-Rokh, qui s'empara de Samarcande, de tous les trésors, & même de la femme bien-aimée de son neveu. Comme elle étoit, en grande partie, l'auteur de la guerre, elle fut exposée à toutes sortes d'outrages, traînée, chargée de chaînes, par toute la ville, & accablée d'injures par la populace. Khalil, retiré dans le pays d'Andécan, abandonné de ses troupes, mais conservant son amour. s'occupoit à faire des élégies sur le sort de l'infortunée Schadi-Moulk. Ne pouvant enfin vivre sans elle, il prit le parti de venir se jeter aux pieds de son oncle, qui, touché de son sort, la lui rendit. Un amoureux n'est guères à craindre pour un ambitieux. On lui donna de plus le gouvernement du Khorassan, où il mourat peu de tems après. Sa semme, ne voulant pas lui survivre, se perça d'un coup de poignard, & sut mise avec lui dans un même tombeau.

L'histoire de ses successeurs jusqu'à sultan Massoud, qui mourut en 1507, n'ossre rien d'intéressant. Nous devons remarquer seulement que c'est à ce tems que l'on doit placer le commencement de l'empire

du grand Mogol.

Après la mort d'Abusaid, qui régnoit avant Massoud, son sils Omar-Schéik se rendit maître d'Ander-Khan, qu'il posséda jusqu'à l'année 1493 de Jesus-Christ. Il le laissa à son sils Babour. Schai-Bek-Khan, prince de la postérité de Genghiz-Khan, dont il sera parlé plus haut, se sauva à Gohaza, d'où il passa aux Indes où il sonda un nouvel empire, dont Delhi sut la capitale. On dit que cette ville étoit alors sous la domination d'Amouri-Schah, trente-deuxieme roi de la race des Patènes: c'étoit vraisemblablement un des esclaves des Ghourides, qui s'étoient emparés de Delhi long-tems auparavant. L'histoire des Mogols appartient au volume suivant.

#### MOGOLS DE KASCHGAR.

ON sçait peu l'histoire de ces Mogols. La ville de Kaschgar & son territoire furent possédés par des princes descendans de Ragotin. Nous avons eu ci-devant occasion de parler de quelques-uns d'eux. Timour-Khan fut le premier qui embrassa la religion Mahométane: cent soixante mille de ses sujets suivirent son exemple. Il avoit un ministre nommé Dalouzi\*, qui, en mourant, ne laissa qu'un fils âgé de sept ans. Cependant, par reconnoissance pour les services du pere, on conserva toutes ses charges à son fils. En vain l'oncle du jeune Khodhaïdad sit tout ce qu'il put pour s'en emparer, le Khan s'y refusa tou-jours constamment. Mais, Elias-Khodgia ayant súccédé à Tonglouk-Timour, l'oncle de Khodhaidad, l'ambitieux & cruel Camareddin massacra le Khan & toute sa famille, & se mit sur le trône à sa place.

Cependant une des semmes du dernier Khan, nommée Aga-Khatoun, qui étoit enceinte, étant accouchée d'un prince, elle le consia à Khodhaïdad: on transporta ce jeune ensant dans les montagnes;

<sup>\*</sup> En paclan, donné de Dieu.

où on l'éleva secrétement : il fut nommé

Kesser-Khodgia.

Tamerlan, qui avoit envie d'avoir ce pays, porta ses armes contre le Kaschgat; & cinq grandes batailles consécutives ne purent ni l'en rendre maître, ni l'en ésoigner. Ensin Camareddin \* étant tombé malade, Tamerlan entra de nouveau dans le pays, à la tête d'une puissante armée; & le Khan usurpateur se sauva dans les déserts. Pendant que Tamerlan étoit allé porter ses armes ailleurs, on sit revenir le prince Kesser-Khodgia, qui sut remis sur le trône. L'histoire de ses successeurs n'est pas connue.

#### MOGOLS DU KAPTCHAC.

## \*\* [ 1224. ] A

Dans le tems que Genghiz-Khan étoit occupé de ses plus grandes conquêtes, il avoit donné à son sils Touschi une armée considérable pour aller s'emparer des pays qui sont au nord de la mer ou du lac d'Aral, que l'on désigne par le nom de Kaptchac, en partie soumis aux Russes & en partie aux Tartares, appelés Mankats ou Kara-

<sup>\*</sup> En arabe, la lune de la religion.

kalpacs. Le jeune prince répondit bien aux vues de son pere: il soumit tout ce pays, aussi-bien que le Turquestan, à l'est d'une partie de la mer Caspienne, désit les Russes, & mourut en laissant plusieurs enfans, dont le principal étoit Batou, dont le nom signise force & dureté. Nous avons indiqué précédemment les excès auxquels se porterent les Mogols en Europe, sous le règne de ce prince.

## ₩[ 1255.] /

Béréké, frere de Batou, après avoir eu la cruelle précaution de faire mourir son neveu, assembla les Grands du pays, leur sit des présens considérables, & se sit re-connoître ches de la nation. Mais il se conforma à l'usage dont nous avons parlé plus haut, de regarder Kublai, Khan de Tartarie, comme le seigneur suzerain, & lui demanda l'investiture du Kapt-chac, qu'il obtint aisément. Ce prince régna avec beaucoup de gloire: ce sut lui qui, des princes Mogols de cette branche, embrassa le premier le Musulmanisme, & le sit embrassa le premier le Musulmanisme, & le sit embrassa le se sujets.

## ~~ [1258 & 59.] ~~

Pendant son règne, les Mogols ravagerent toute la Lithuanie; & l'année suivante, il se rendit à Novogorod, où il sit l'énumération des peuples de la Russie 3 ensuite il alla porter la guerre contre les princes Mogols qui étoient occupés en Syrie.

₩[ 1261.] **//** 

Il s'élevoit alors dans le Nord une puiffance qui devoit porter un grand coup à celle des Khans du Kaptchac. Nagaia, l'un de ses généraux qu'il avoit envoyé contre les peuples qui étoient plus au nord, enivré de sa grandeur, ne voulut plus reconnoître le Khan pour son maître, & s'établit dans les provinces de son département. Michel Paléologue, empereur de Constantinople, dont l'intérêt étoit d'affoiblir les Mogols du Kaptchac, nonseulement sit un traité avec lui, mais lui donna même en mariage Euphrosine, sa fille naturelle.

# ₩[1262.] **/**

Cette alliance nuisit en esset beaucoup aux Mogols. Les Russes reprirent quelques avantages, & les chasserent de plusieurs villes dont ils persécutoient cruellement les malheureux habitans. On remarque qu'ils étoient encouragés dans leurs sureurs par un moine apostat nommé Zozyme, qui périt ensin par ordre des Mogols.

#### \*\* [1266.] \*\*\*

En conséquence d'une ligue faite entre Béréké & le soudan d'Egypte, l'un des Mamélucs, & par conséquent originaire du Kaptchac, ce prince Mogol se préparoit à entrer en Perse, lorsqu'il sut arrêté par la mort près de Téssis, en Géorgie. On regarde ce prince comme le sondateur de la ville de Serai \*, sur un des bras du Volga. Les Sarouts, attirés de toutes parts par les récompenses qu'il leur assuroit, s'y rendirent avec empressement, & commencerent à policer ces peuples barbares & grossiers.

En parvenant à l'empire, il en distribua plusieurs provinces aux dissérens princes de sa famille. Il donna, entr'autres posses-fions, les villes de Cusa & de Crim. Cette derniere étoit alors magnisque & si grande, qu'un cavalier bien monté, allant au pas, mettoit une demi-journée à en faire le tour. Bibars, qui régnoit alors en Egypte, & qui étoit originaire du Kaptchac, y sit construire, avec la permission du Khan, une superbe mosquée, dont les murailles

<sup>\*</sup> Cette ville est détruite. On peut voir l'emplacement de ses ruines sur l'excellente carte d'Asie de M. d'Anville.

tems qu'on les nomme Uzbeks: il est vras que l'on désigne ainsi plus particuliérement ceux qui habitent dans le Maouarennahar. Malheureusement nous n'avons aucun détail sur les événemens qui le rendirent si cher à sa nation. Ce prince sut le protecteur du Mahométisme qu'il rétablit dans ses états: il bâtit une superbe mosquée dans Sarai, sa capitale.

## 1327.]

Par une suite de ce même attachement. il avoit entrepris d'établir la même religion en Russie. Pour y réussir plus essicacement, son projet étoit d'ôter la souveraineté de ce pays aux Russes, pour la donner aux Mogols. Il envoya d'abord une armée vers la principauté de Twère, avec ordre d'attaquer Alexandre Michaelovitz qui la possédoit : encore cette attaque, tant étoit grande la foiblesse des Russes, ne devoit-elle être qu'une espece de prise de possession, sans siège, sans assaut; on devoit simplement entrer dans la ville, qui étoit hors de défense, comme on a fait de nos jours en s'emparant d'Avignon. Mais, comme on craignoit quelque révolte, le général Mogol se proposoit d'égorger ensuite une partie des habitans. Heureusement qu'Alexandre fut instruit de son dessein. Il fit distribuer secrétement des armes à tout le

monde. Le jour où devoit se faire cette sanglante exécution, les habitans bien préparés reçurent leurs ennemis les armes à la main : on se battit tout un jour; les Mogols eurent du dessous; & leur général, qui s'étoit sauvé dans un palais, y sut brûlé avec quelques autres officiers de marque.

1375.]

Tocatmisch-Aglen, prince de la famille de Genghiz-Khan, ayant essayé inutilement de chasser Ourous-Khan, qui régnoit sur le Kaptchac, défait & vaincu, s'étoit réfugié à Samarcande, auprès de Tamerlan. Il fut reçu magnifiquement: on lui donna de grandes fêtes, on le combla de présens; &, comme Tamerlan n'avoit rien à en attendre, qu'au contraire il lui donna ensuite une armée pour le mettre en possession du Kaptchac, on voit dans sa conduite une suite de l'attachement des princes Tartares pour la famille de Genghiz-Khan. Tamerlan se porta même en personne contre l'armée ennemie, commandée d'abord par Ourous-Khan, puis, après sa mort, par son fils Timour-Mélik.

# ₩[1377.] Æ

Ce dernier prince, par ses débauches, son peu d'application au gouvernement, s'étant fait hair de ses sujets, ils appelerent Tocatmisch, auquel Tamerlan prêta encore des troupes. Il désit aisément le parti qui tenoit encore pour Timour-Mélik, & se vit maître, ou presqu'entiérement maître du Kaptchac. Ce nouveau Khan, non moins barbare que ses prédécesseurs, sit de grands ravages en Russie; &, dans l'ivresse de ses succès, oubliant tout ce qu'il devoit à son bienfaiteur, il résolut de porter la guerre en Perse.

### ₩[1387.]

L'armée du Mogol du Kaptchac étoit de quatre-vingts mille hommes: ils passerent par le Derben, ou les portes de fer \*, pafsage étroit entre les montagnes & la mer Caspienne, à l'ouest de cette mer; entrerent dans l'Adherbidgiane, surprirent Tauris, & exercerent des cruautés inouïes sur les Mahométans: après avoir ruiné le pays, ils en enleverent toutes les richesses. Cette conduite déplut à Tamerlan, & fut le commencement des divisions qui éclaterent ensuite entre ces deux princes. Plusieurs Emirs conseilloient à Tocatmisch de ne point porter les armes contre un prince auquel il avoit de si grandes obligations, & lui remontroient qu'en bonne

<sup>\*</sup> En persan.

politique, cette conduite étoit contraire à ses intérêts. Mais, dit un historien judicieux, son ambition & les avis de quelques méchans étousserent bientôt en lui le peu de reconnoissance qui y restoit encore; vertu d'ailleurs que la plûpart des hommes sont naturellement portés à oublier, parce qu'il leur est désagréable de se rappeler le tems de leur soiblesse & de leurs besoins, sur-tout lorsque la puissance dont ils sont revêtus les met en état de croire qu'ils n'ont plus besoin du secours des autres.

Tamerlan voulut bien cependant donner à Tocatmisch le tems de reconnoître & de réparer ses torts; car, ayant fait quelques prisonniers sur son avant-garde, il leur parla avec bonté: «Un prince, leur » dit-il, que je regarde comme mon fils, » avec lequel j'ai fait des traités, ne de-» voit pas sans sujet entrer dans ces pays, » ni causer la perte de tant de Musul-» mans; qu'il s'abstienne à l'avenir d'une » telle conduite, qu'il observe les articles » du traité que nous avons fait ensemble, » afin d'affermir entre nous l'intelligence » qui sembloit devoir y régner. » Il renvoya ensuite les prisonniers vers leur maître.

La conduite de Tamerlan ne produisit aucun esset sur l'esprit de Tocatmisch, An, Orient, Partie I. Mm qui ne voulut plus voir en lui que l'usurpateur de l'empire du Zagatai. Nous ne suivrons pas ces princes dans les guerres qu'ils se sirent avec autant de persévérance que de sureur.

### **₹**[1391.]**₹**

Tocatmisch, pressé de près par Tamerlan, lui avoit envoyé des ambassadeurs pour lui faire des propositions de paix; mais, soit que ce conquérant ne les crût pas sinceres, ou qu'il ne sût pas disposé à s'y prêter, il ordonna seulement aux ambassadeurs de suivre l'armée qui étoit en marche pour le Kaptchac, & continua sa route.

Il y avoit déja quatre mois que l'on étoit en marche, & l'on commençoit à manquer de vivres, parce que, dans les déserts où l'on se trouvoit, on étoit loin de tout, & qu'il n'y avoit aucun lieu cultivé. Comme tout étoit devenu excessivement cher dans le camp, Tamerian crut devoir publier une ordonnance par laquelle il étoit désendu à tous les chess de s'abstenir de toute sorte de bonnechere, & de se borner à un seul plat, espece de hachis, nourrissant & peu dispendieux: il régla aussi la nourriture de chaque soldat. On voit par-là que les troupes de ce conquérant, bien éloignées de la

simplicité des anciens Tartares, avoient porté le luxe jusques sur leurs tables. Pour derniere ressource, on eut recours à une de ces grandes chasses si ordinaires aux Tartares. Toute l'armée sit un cercle; on entoura un pays immense; & la grande quantité d'animaux que l'on prit, rétablit l'abondance pour quelque tems.

# \* [1395.] \* `

Tocatmisch avoit été défait de nouveau: le Kaptchac avoit été donné par Tamerlan à d'autres princes, qui s'y établissoient par les armes. Le conquérant Tartate, voulant avoir son ennemi en sa puissance, le poursuivit assez avant en Russie. Pendant qu'une partie de ses troupes continuoit à suivre le prince sugitif au-delà du Boristhène, Tamerlan alla à Moskou, qu'il ravagea ainsi que toutes les places voisines. Il emporta de ce pays un butin immense, des lingots d'or & d'argent, une quantité prodigieuse de lin d'Antioche, des toiles de Russie, des martres zibelines & autres fourures de toute especes. A son retour, il pénétra jusqu'à Azoff, & passa par la Circassie.

### ₩[1439.] X

La ville de Moskou fut encore plus maltraitée dans la suite, car cette année les M m ij Mogols vinrent en ravager les environs,

& brûler ses fauxbourgs.

Cependant l'empire du Kaptchac, quoique formidable à tous les peuples du Nord, n'étoit plus, depuis l'irruption de Tamerlan, ce qu'il avoit été sous ses premiers princes. Une multitude de chefs se disputoient le titre de Khan, & s'étoient établis en différentes provinces, qui sont devenues des Etats assez considérables, tels sont ceux de Kasan, d'Astracan & de Crimée, dont nous parlerons bientôt.

### **\*\***[1501.]\*\*

La puissance des Khans de Crimée surtout étoit devenue si considérable, que, dans le tems dont nous parlons, le roi de Pologne, Alexandre, se crut obligé d'appeler à son secours contre eux le Khan du Kaptchac. En esset, celui-ci avoit déja passé le Volga & le Don avec cent mille cavaliers, & s'étoit avancé jusqu'au Dniéper, où il attendoit les secours que devoient lui envoyer la Pologne & la Lithuanie, pour marcher contre l'ennemi commun. Voyant qu'ils n'arrivoient point, il envoya une députation à la diète; mais, comme il n'étoit pas moins à craindre que l'ennemi qu'il vouloit combattre, on le laissa attendre le secours, & même se défendre contre le fils du Khan de Cri-

mée, qui l'étoit venu attaquer avec une armée nombreuse. Il fut cependant repoussé dans son pays. Il envoya de nouveau des ambassadeurs : ils arriverent à Cracovie dans le tems qu'on y étoit occupé du couronnement d'Alexandre: ils se plaignirent de la lenteur que les Polonois & les Lithuaniens mettoient dans l'exécution de leurs promesses. On fit de nouvelles protestations, qui eurent aussi peu d'effet. Comme le pays étoit trop froid pour eux, & qu'ils y manquoient de vivres, le découragement se mit dans l'armée; le frere du Khan, ennuyé de souffrir si long-tems, passa en Crimée avec une partie des troupes. Ahmed n'eut de ressource que dans la fuite. Après avoir échappé aux Turcs à Belgrade, il se sauva à Kiovie, d'où il sut conduit à Vilna: il eut ordre d'attendre l'arrivée du roi de Pologne. Il ne tarda pas à s'en repentir. Charmés de l'avoir entre leurs mains, les Polonois le gardoient moins pour sa sûreté que pour la leur. Il s'en apperçut, mais il étoit trop tard.

### ₩[1505.] M

Cependant il obtint, au bout de quelques années, d'être conduit à la diète de Radomir. Il s'y plaignit hautement de ce qu'après l'avoir fait venir des bords de la M m iij

mer Caspienne, pour apporter du secours, non-seulement on l'avoit laissé à la difcrétion des ennemis; mais que, même après la défection de ses troupes, on le retenoit prisonnier. Ces reproches étoient fondés en raison; mais la politique, qui n'est pas toujours d'accord avec la justice, dicta la réponse des Polonois. On lui représenta qu'il devoit se regarder luimême comme l'auteur de sa disgrace, puisqu'étant à la tête d'une belle armée, il étoit resté dans l'inaction après avoir battu les ennemis; que, quant à sa liberté, l'on n'avoit garde d'y attenter; que l'on ne l'avoit gardé en Pologne, que pour le mettre à l'abri des entreprises de ses ennemis: &, comme en effet on craignoit de s'attirer sur les bras les troupes du Kaptchac, on le remit en liberté; mais les Lithuaniens, gagnés par le Khan de Crimée, le reprirent & l'enfermerent de nouveau. Alexandre, roi de Pologne, l'eut ensuite en son pouvoir; &, voulant par cette conduite faire sa cour à Mengheli-Ghirai, Khan de Crimée, il le retint prisonnier jusqu'à sa mort.

En ce prince finit la puissance du Kaptchac. Les divisions de cet état empêcherent l'élévation d'un seul Khan en état de résister aux Russes; & ceux-ci profiterent si bien de cette décadence, qu'insensiblement tout le pays tomba en leur pouvoir; & que ces mêmes Tartares, qui les avoient tenus dans une espece de dépendance, puisqu'ils disposoient de leur couronne, reçurent d'eux la loi & leur surent entièrement soumis. Les Tartares qui habitent encore dans ces mêmes contrées, & que l'on peut regarder comme les restes de l'empire du Kaptchac, sont appelés Tartares Nogais. Nous en allons dire deux mots.

On peut présumer que ce nom de Nogais vient de Noga ou Nagaia, fondateur d'une petite dynastie contemporaine des Khans du Kaptchac, & descendant de Genghiz-Khan. Il avoit été envoyé par les princes de sa maison dans les parties septentrionales les plus voisines de l'empire Grec, pour y faire des conquêtes. Devenu fort puissant en assez peu de tems, il ne voulut plus reconnoître l'autorité de ses anciens maîtres. Son fils hérita de sa puissance, mais en jouit peu. Toghtagou, Khan du Kaptchac, s'empara de ses états; & comme, suivant un usage suivi en plusieurs occasions chez les Tartares, cette tribu avoit pris le nom de son ches, ceux-ci, après avoir pris de Noga ou Nagaia le nom de Nogais, l'ont toujours conservé depuis.

Mm iv

Ces Nogais, en partie libres & en partie soumis à la Russie, puisqu'en même tems qu'ils ne payent aucun tribut, ils sont cependant obligés de se mettre en campagne dès qu'on le leur commande, sont dispersés dans les plaines situées au nord & à l'ouest de la mer Caspienne. Suivant une énumération faite en 1732, on y comptoit vingt-huit hordes, placées sous deux mille huit cents trente-cinq tentes, comprenant trente-six mille trentehuit hommes, dont deux mille quatre cents trois étoient en état de porter les armes. On les distingue en grands & petits Nogais: ces derniers habitent particulièrement entre le Don & la rivière de Kuban, Cependant il y en a beaucoup dans la partie de la terre-serme, que nous comprenons sous le nom de petite Tartarie,

Chaque horde a son ches qu'ils appellent Mirza, qui les sait camper où il lui plaît: ce qui est assez aisé, puisque leurs tentes, placées sur des chariots, se transportent aisément d'un lieu à un autre. En général, ils s'étendent depuis la mer d'Azoss, anciennement les Palus-Méotides, jusqu'au Jaick, qui commence à cette partie du Caucase, que les Tartares appellent Arall-Tag, coule du nord-est au sudouest, &, après un assez long tour, va

Te jeter dans le mer Caspienne \*. sont à peu près faits comme les Tartares du Daghestan, c'est-à-dire qu'ils sont d'une taille médiocre, & fort épais.; Ces derniers seroient d'ailleurs les plus laids de tous les Tartares, en exceptant les Kalmouks, sans les Nogais qui l'emportent à cet égard, parce qu'ils ont de plus le visage fort ridé. On remarque que leurs femmes, d'abord passablement jolies, y deviennent fort laides en vieillissant. Quant à leur religion, c'est pour la plus grande partie le Mahométisme; pour quelques autres, le rit Grec, qu'ils ont pris des Russes, & pour tous une grande indifférence & une grande ignorance à cet égard. Ils n'observent bien que les principes qui leur conviennent le plus. Ils se marient entre eux dans les mêmes familles, quand l'inclination en inspire le desir, ou que l'in-

Nous croyons devoir ajouter que cette riviere fait la frontiere entre la Russie & les Etats du Khan des Kalmouks. Elle est d'une extrême abondance en excellents poissons. On y en trouve beaucoup de ceux de la mer Caspienne, qui y remontent chercher l'éau douce. C'est principalement de ces poissons & de ceux du Volga, que l'on tire les œuss, qui, apprêtés & ensermés dans de petites caisses, se transportent de la Russie dans le reste de l'Europe, sous le nom de Caviari.

dant qu'un homme n'épouse jamais sa sœur ni sa tante: toute la cérémonie consiste à prendre sa semme en présence de quelques témoins: on ne donne point de douaire à la semme, mais on fait un présent au pere & à la mere. Les cérémonies des sunérailles sont aussi simples que celles des mariages: leur grand objet est de mettre beaucoup de terre sur le cadavre, de peur qu'il ne soit déterré & mangé par les bêtes. D'ailleurs, ils ne connois-

sent ni jeûne, ni prieres.

Les lois sont fort simples & assez bien observées, car tous les Tartares sont assez honnêtes gens entreux. Le Mirza est à la tête de la justice, & prononce sur les dissérends & sur les crimes: on ne fait mourir que ceux qui en ont assassiné un autre de sang-froid, ce qui arrive sort rarement. Les vieillards y sont au moins aussi considérés qu'à Sparte. Quoiqu'assistant quelquesois au conseil, un homme de cinquante ans ose à peine infinuer son avis. Nous sçavons par une voie sûre que, dans une occasion où les envoyés d'une puissance considérable de l'Europe se trouvoient au milieu d'eux, le plus âgé de cette troupe ayant au plus quarante ans, ces bons Nogaïs ne pouvoient revenir de leur étonnement, en entendant des hom-

mes si jeunes discuter les affaires, & leur parler de leur histoire; & ils se disoient entr'eux: Il faut que cette nation soit composée d'hommes extraordinaires, & d'une autre nature que la nôtre.

Chaque ménage a ordinairement deux petites huttes ou cabanes, la plus petite pour le mari & pour la femme, la plus grande pour les enfans: les valets restent à l'air, & y couchent par le froid & la

neige.

Leur nourriture est très-simple, & la maniere dont ils la prennent, fort mal-propre. Ils ne font aucun usage du pain, ni du millet : ils mangent ordinairement la chair de cheval, qu'ils font cuire sans apprêts, partagent par morceaux, & se la placent avec les doigts dans la bouche, en renversant un peu la tête en arriere. Leur boisson est du lait aigre de cavale ou de vache, qu'ils mêlent avec de l'eau: on en laisse fermenter pour les jours de sête. On en fait aussi cailler: on le laisse ensuite sécher, puis on le coupe par morceaux, pour le manger avec la viande. En faisant aussi peu de dépense pour la bouche, en s'occupant tous assez égale-ment, il en résulte qu'il n'y a pas chez eux de ces fortunes qui éblouissent, ni de ces revers qui font des malheureux. Si d'ailleurs il arrive que quelqu'un d'eux

n'ait rien à manger, il peut aller où l'on mange, s'asseoir sans façon, en leur disant: » Je suis l'hôte de Dieu, » & même sans rien dire, & se rétirer après le repas sans être tenu à aucun acte de civilité & de reconnoissance. Ils n'écrivent point; cependant ils sont fort curieux de leur histoire. & la conservent par tradition. On pourroit d'abord soupçonner la fidélité de cette méthode; mais elle est sûre chez une nation sage qui s'en fait un mérite. Les hommes y vivent vieux, & conservent ordinairentent toute leur tête; & sans cesse ils s'occupent dans leur famille à instruire leurs ensans, & entr'eux à repasser les faits qui les concernent, & ne sont contens qu'autant que l'on a pu se rapeler jusqu'aux moindres circonstances. Comme ils ne cultivent point la terre, ils se noursissent de leurs troupeaux qui sont nombreux, ou de leurs chasses qui ont encore un autre avantage. Ils y prennent ordinairement des loups, des ours, des renards, des loups-cerviers & des élans, dont ils commerçent les peaux. Leurs affaires se font de vive voix, & leurs calculs de tête, car ils n'ont mi écriture ni aucune sorte de caractere.

Ils portent pour tout habillement des vestes d'un gros drap gris, sur lesquelles ils mettent une espece de casaque de peau de mouton noir, dont ils tournent la

laine en dehors pendant l'été, & en dedans pendant l'hiver. Ils font la même chose à l'égard de leurs bonnets, qui sont de la même peau. Leurs bottes, faites assez grossiérement, sont de cuir de che-yal. Leurs semmes s'habillent communément d'une robe de toile blanche, avec un bonnet rond & pointu par le haut. Elles mettent en hiver, par-dessus cette robe, une pelisse de peau de mouton noir. Leurs chevaux sont fort petits, mais ex-

cellents pour la course.

A l'approche de l'hiver, ceux qui habi-tent en Asie, viennent acheter à Astracan les choses dont ils auront besoin jusqu'à la belle saison, & recevoir de la main du gouverneur une certaine quan-tité d'armes pour se désendre contre ceux des autres Tartares qui pourroient choisir ce tems pour les attaquer. Comme on craint qu'ils ne se révoltent, ils laissent quelques-uns de leurs chefs en ôtage, qui retournent avec eux, lorsqu'après l'hiver ils viennent rapporter les armes. On estime qu'ils peuvent mettre sur pied jusqu'à vingt mille hommes, qui ne combattent jamais qu'à cheval. C'est à peu près tout ce que l'on peut dire de ces peuples, dont la vie rustique & les inclinations grossieres fournissent peu à l'instruction des au-tres hommes. Il faut encore remarquer cependant que cette nation aime à théfauriser, qu'ils ensouissent l'argent que leur procure leur commerce; que la plus grande consolation d'un pere mourant, est de laisser beaucoup d'argent à ses ensans: on croiroit que ces Nogaïs attendent ou projettent quelque révolution, dans laquelle ils auront besoin de toutes ces richesses.

#### MOGOLS DU TOURAN.

### 1266.]

ON entend par le pays de Touran, toutes les terres qui sont entre la mer Glaciale, le Jéniséa & le Caucase. C'est précisément la Sybérie, quoique actuellement le nom de Sybérie se soit étendu jusqu'à la mer de l'Est.

Batou, qui, comme nous l'avons vu, avoit été chargé de la conquête des pays septentrionaux, donna à son frere Scheibani une grande partie des places qu'il avoit conquises sur les Russes & les anciens habitans de ces pays. Orda-Itzen, un autre de ses freres, étoit établi à quelque distance. Schéibani eut le pays qui s'étendoit depuis les possessions de ce dernier, jusqu'à ceux qui appartenoient à Batou. Il demeuroit en été vers la montagne d'Arall & du Jaik, & se rapprochoit

du Sirr, en hiver. Ses successeurs eurent quelques guerres à soutenir contre leurs voisins; mais leurs règnes sont peu connus.

Mogole dont mous parlerons bientôt, vinrent ravager fes Etats. Ce prince périt les armes à la main; la plupart de ses sujets se retirerent vers d'autres princes. Les Igours, dont nous avons parlé plus haut, étoient, comme les autres, prêts à quitter un Etat à l'abandon & sans ches. Cependant, par un reste de sidélité pour le prince mort, its déclarerent qu'ils ne s'en iroient point si quelqu'une de ses semmes se trouvoit enceinté. La veuve, ou plutôt l'une des veuves de Timour-Schéikh, leur annonça une grossesse de trois mois. Cette nouvelle sussit pour les retenir, & même pour empêcher les Naïmans, autre tribu Tartare, de continuer la route qu'ils avoient déja commencée.

La veuve cependant mit au monde un prince qui fut nommé Idigar. Les Igours dépéchagent promptement un courrier aux Naimans, qui lui firent un préfent proportionné à la joie qu'ils ressentoient de son message, & vinrent se ranger sous les drapeaux du nouveau Khan. Leur retour tendant à rendre les sorces & la tranquillité à l'Etat, les Igours, pour leur marquer leur contentement & leur déférence, leur céderent alors la gauche dans l'assemblée générale de la nation : or la gauche, dans presque tout l'Orient, est regardée comme la place d'honneur. Cet acte d'honnêteté passa en usage, & sut ensuite regardé par les Naimans, comme un droit contre lequel il n'y avoit pas à revenir; & ils s'emparerent toujours du même côté dans les assemblées qui se tintent depuis cet événement.

Burga, sultan, sils d'Idigar, succéda à son pere, & sux quelles ensin il succomba. Le plus puissant de ses ennemis sut Schaibek, descendu de Genghiz-Khan, & pour-lors établi vers le Jaik, où il sonda la puissance des Uzbeks de Bokhara, dont on va parler dans l'article suivant. Burga s'étoit emparé de quelques-unes des provinces d'Aboulkair, aïeul de ce prince; lorsque Schaïbek lui eut succédé, il dissimula & attendit une occasion savorable pour se venger.

# 1482, ]

Un jour qu'ils campoient l'un & l'autre aux environs de la riviere de Sirr, Schaïbek rassembla un certain nombre de gens, sous prétexte de les mener à la chasse,

chasse, & les mena droit au camp de Burga. Il leur avoit interdit le pillage, en leur recommandant de chercher surtout à s'emparer de la personne du Sultan. Cependant celui-ci trouva moyen de se sauver entre des roseaux, près d'un étang. Il eut en cette occasion le malheur de se faire une blessure si grande, qu'il eut beaucoup de peine à étancher son sang. Quelques-uns des gens de Schaïbek, dé-tachés à la poursuite de Burga, sultan, ne le connoissant pas, rencontrerent un homme de distinction de la tribu des Igours. Cet homme s'appeloit Munga. Ils lui demanderent des nouvelles du sultan, & il leur répondit que c'étoit lui-même. Ils le saisirent aussitôt & le menerent à Schaïbek, qui n'y fut pas trompé. « Pourquoi, » lui dit-il, es-tu assez hardi ou assez fou » pour prendre le nom de ton maître? » - Je lui ai tant d'obligations, répon-» dit Munga, que je n'ai pas craint d'ex-» poser ma vie pour sauver la sienne, » persuadé que vos gens, trompés par » mon propos, me tueroient sur le champ, » ou du moins que, m'amenant en votre » présence, ils donneroient ainsi à mon » maître le tems de se mettre en lieu de » fûreté. » Schaïbek, charmé du courage de Munga, le traita bien; mais ayant eu An, Orient, Partie I.

peu après Burga, sultan, en son pouvoir, il le sit mettre à mort.

#### KHANS DE LA GRANDE BUKHARIE.

Nous ne parlons de ces Khans dont l'histoire est fort peu connue, que pour avoir occasion de parler des habitans de ce pays; & nous ne les plaçons ici que parce que Schaïbek, dont on vient de parler, est regardé comme leur sondateur.

**\*\***[ 1498.]

Cette année passe pour la premiere du règne de Schaibek, qui trouve le moyen de s'élever sur la puissance des Timurides ou descendans de Tamerlan. A la tête d'une nombreuse armée, il passa dans le Maouarennahar, & de-là dans le Khorassan, d'où il chassa Badi-Ezzaman, qu'il poursuivit jusque dans l'Irak Persique. Il sit mourir tous les princes de la famille de Tamerlan qui tomberent entre ses mains; mais Badi-Ezzaman échappa à sa sureur: retiré à la cour de Schah-Ismaël-Sosi, il lui sit sentir qu'il étoit de son intérêt de s'opposer aux projets ambitieux de Schaibek.

**\***[1510.]

Le prince Persan se mit en marche avec

une armée considérable. Schaïbek s'avançoit de son côté: ils se trouverent aux environs de Mérou. Schaïbek périt dans le combat avec la plus grande partie de son armée.

On trouve huit successeurs de Schaibek; mais l'on manque d'historiens qui nous apprennent si ce sont leurs descendans qui gouvernent encore dans la grande Bukharie. Nous allons en dédommager le lecteur, s'il nous est possible, en lui donnant une légere idée de ce pays. On sçait seulement que les Khans se sont multipliés dans le pays; l'un réside dans Samarcande; un autre à Bokhara; un troisseme à Balkh, &c.

La grande Bukharie est située entre les 34° & 44° degrés de latitude, & les 80° & 90° degrés de longitude: elle répond aux pays nommés par les anciens Sogdiane & Bactriane. Bornée au nord par une partie du pays des Kalmouks, & à l'est par la petite Bukharie, ou royaume de Kaschgar, elle a au sud une portion du Mogol & de la Perse, & à l'ouest le Kharisme qui la sépare de la mer Caspienne.

Ses principales rivieres sont l'Amou ou Gihon, que les anciens appeloient Oxus; & le Sirr, nommé autresois Jaxartes, & improprement Tanais; & c'est de ce pre-

Nnij

mier fleuve que le pays & quelques autres avoient pris le nom de Transoxiane, ou pays au-delà de l'Oxus: il a été de même défigné par les Orientaux sous le nom de Maouarennahar, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la riviere.

Le Gihon ou Amou a sa source sous les frontieres du royaumes de Cachemire: il coule du sud-est au nord-ouest, & va se jeter dans le lac d'Arall. On rapporte qu'il se jetoit autrefois dans la mer Caspienne, mais que, depuis environ quatrevingts ans, fon cours a été détourné par les gens du pays, pour se préserver des courses que faisoient chez eux les corsaires de la mer Caspienne, à la faveur de Pembouchure de ce fleuve qu'ils remontoient assez avant. Ce qui a fait beaucoup de tort à la ville d'Urghens qu'il arrosoit alors, c'est que les terres, quoique très-fertiles, manquent de l'eau nécessaire aux arrosemens. D'ailleurs, le Gihon est abondant en excellens poissons: c'est sur ses rives que croissent ces excellens melons & ces fruits délicieux qui sont se recherchés en Perse & dans les Indes.

Le Sirr, moins connu, mais cependant assez confidérable, se jette aussi dans le lac

d'Arall.

D'ailleurs, la nature n'a rien resusé à ce pays de ce qui peut en faire un séjour agréable. Les montagnes y abondent en mines des plus riches; les vallées sont d'une sertilité étonnante en toutes sortes de fruits & de légumes, & toutes les campagnes y sont couvertes d'herbes sort hautes. On y trouve aussi beaucoup de bois; ensorte qu'entre de meilleures mains, la grande Bukharie seroit un des plus beaux & des meilleurs pays du monde.

Mais les Tartares sont naturellement si paresseux, qu'ils aiment mieux voler ou faire des courses chez leurs voisins, que de s'appliquer à cultiver les terres. Ils sont, comme les autres Tartares, fort mal-propres dans leur maniere de vivre, & fort sobres dans leur manger: la chair de cheval & le riz bouilli sont leur nourriture la plus exquise; & le kimiz & l'arak \*, où le raki, qui n'est autre chose que de l'eau-de-vie, leur boisson la plus agréable. On les comprend ordinairement sous le nom d'Uzbeks: leur pays est encore le mieux cultivé de toute la grande Tartarie. Ils suivent la religion Mahométane. Aux bottes près, qu'ils portent fort courtes, ils sont habillés, hommes & femmes, à la maniere des Persans, mais bien moins richement. Les principaux d'entr'eux attachent des aigret-

<sup>\*</sup> Arak est un terme arabe, & raki est turc & tartare.

tes à leurs turbans. Leurs armes sont le sabre, la lance, les slèches qu'ils lancent avec des arcs beaucoup plus gros que ceux des autres Tartares: depuis quelque tems, ils se servent d'armes à seu. Lorsqu'ils vont à la guerre, une grande partie de leur cavalerie porte des cottes de mailles, & un petit bouclier pour se garantir des coups de sabre. Ils se piquent d'être plus robustes & plus braves que les autres Tartares. Bernier rapporte que leurs femmes vont fouvent avec au combat, & qu'elles vont à une bataille, comme nos dames à une partie de Vauxhall. Elles sont pour la plûpart trèsbien faites & passablement jolies: on en trouve même quelques-unes qui pourroient passer pour parfaitement belles.

Ceux d'entre ces Tartares qui se nourrissent de leurs bestiaux, vivent sous des huttes comme les Kalmouks leurs voisins, & vont, selon la saison, camper de côtés & d'autres avec leurs troupeaux: ceux qui cultivent les terres vivent dans des villages & dans des hameaux: les villes sont sur-tout habitées par les descendans des anciens habitans du pays, qui n'ont aucune ressemblance avec les Tar-

tares.

Leurs chevaux, qui font leurs principales richesses, ont fort peu d'apparence; presque

fans poitrine & sans croupe, ils ont le cou long & droit, les jambes hautes, & très-peu de ventre, ce qui vient de leur extrême maigreur. Cependant ils sont infatigables, & si faciles à nourrir, qu'un peu d'herbe, & souvent même un peu de mousse leur suffit.

La grande Bukharie est sous-divisée en trois provinces particulieres; celle du Maouarennahar, dont Samarcande est la capitale; celle de la grande Bukharie, proprement dite, dont la capitale est Bokhara; & ensin celle de Balkh, dont la

capitale porte le même nom.

Samarcande est vers le 39e degré de latitude, & le 83e degré de longitude \*, connue par Ptolomée sous le nom de Marcanda: elle est à six ou sept journées au nord-est de Bokhara, située sur un petit sleuve que les anciens nommoient Poly-Timetus, ou sleuve de grand prix, parce qu'au moyen d'un grand nombre de saignées, il fertilisoit les terres des environs, & que je soupçonne se nommer aujourd'hui Sogd, du nom de la vallée où est bâtie la ville. Quoiqu'elle ait beau-

Nn iv

<sup>\*</sup> Il y a encore ici erreur dans le Commentaire d'Aboulghasi, & dans l'ouvrage estimable où s'on a transcrit les articles qui indiquent des situations: comme ces sautes sont fréquentes, c'est la derniere sois que nous nous y arrêterons.

coup perdu de son éclat, cependant elle est encore considérable. Elle est sortisée d'assez bon remparts saits de terres gazonées, & l'on y voit plusieurs belles maisons saites de la pierre qui se trouve dans les carrieres des environs. On prétend qu'il s'y sabrique le plus beau papier de soie qui se trouve dans tout l'Orient. Les Mahométans y ont une académie très-sameuse, c'est-à-dire une espece de collége, pour l'enseignement des sciences & des belles-lettres. Le commerce y seroit sort considérable, si cette ville avoit d'autres maîtres & d'autres voisins. Elle étoit tombée, il y a quelque tems, au pouvoir du Khan de la grande Bukharie propre: nous ignorons si actuellement son sort est changé.

Bokhara, presque sous le 80° degré de longitude, & près du 39° de latitude, est d'une grande étendue & sortissée d'un bon rempart. Elle est partagée en trois parties: la premiere est occupée par le château du Khan; la seconde, par les Mirzas, officiers de la cour; & la troisseme, qui est la plus grande, par les bourgeois & les marchands. Dans celleci, chaque corps de métier a son quartier particulier. Les mosquées, les bains, &c. y sont construits de brique, & sont d'une assez belle structure; mais les autres maisser particulier. Cette ville est sons per sont que de terre. Cette ville est sons par sons par sont que de terre. Cette ville est sons particuliers de la cour se sons particuliers de brique, & sont d'une assez belle structure; mais les autres maisser particuliers.

peu éloignée du Gihon: cependant les eaux ne venant point à la ville, celles dont on s'y sert sont mal-saines, & sont naître des vers aux jambes de ceux qui en boivent : la même chose arrive à Bassora, & dans plusieurs autres lieux de l'Orient. Le commerce de cette ville seroit confidérable à cause de sa situation entre la grande Tartarie, la Perse & les Indes, sans les avanies \* auxquelles sont exposés les marchands; car les droits que l'on y paye ne sont pas considérables. Le chef de la loi a beaucoup de pouvoir dans la ville; &, dans les guerres civiles qui s'élèvent ordinairement à chaque mutation de règne, il fait ordinairement pencher la balance du côté qu'il lui plaît. On tire, entr'autres choses, de cette ville toutes sortes de fruits secs d'un goût exquis.

Balkh, appellé Bactra par les anciens, est plus au midi, sur le Gihon, près du 37<sup>e</sup> degré de latitude, & du 84<sup>e</sup> degré

<sup>\*</sup>On appelle avanies, dans tout l'Orient, les différentes vexations auxquelles on se trouve exposé, & que l'on éprouve assez souvent de la part des Turcs, des Perses, des Tartares, &c. par la brutalité des gens du peuple, ou l'avidité des gens en place; ces avanies sont souvent des impositions d'argent de mille écus, & quelquesois davantage, qu'il faut payer, pour ne pas exposer sa vie par un resus.

de longitude. Elle est au pouvoir d'un Khan, qui posséde la partie méridionale de la grande Bukharie. La soie dont les habitans sçavent faire des étoffes fort jolies, produit la plus grande partie de son revenu. Cette ville est actuellement la plus considérable de toutes celles que possèdent les Tartares Mahométans. faut-il remarquer que son nom n'est point une altération de Bactra, mais formé du tartare Balek, signisiant une ville principale. Elle est fort bien fortifiée; &, comme en tems de paix il est permis à tous marchands étrangers ou autres d'y faire leurs affaires, il s'y fait un grand commerce, & cette ville est comme l'entrepôt de la grande Bukharie & de l'Inde. Une belle riviere qui vient du sud-est, & va se jeter dans l'Amou, lui est fort utile.

Toutes les villes de la grande & petite Bukharie, jusqu'aux frontieres de la Chine, sont habitées par les Bukhares, qui sont, au moins à l'égard des Tartares, les ancièns habitans du pays. Ceux-ci les appellent Tadsik, ou habitans des villes. Les Bukhares sont généralement d'une taille ordinaire, mais bien prise. Ils ont le teint sort beau, eu égard au climat. La plûpart ont le nez aquilin, le tour du visage bien formé, les cheveux noirs & sort déliés, la barbe épaisse, & ne tiennent en rien de

la difformité des Kalmouks, au milieu desquels la plus grande partie habite. Leurs femmes sont communément grandes & bien faites. Ils portent, hommes & semmes, des chemises & des caleçons de toile de coton; les hommes ont par-dessus un cafetan piqué, fait de quelque grosse étosse de coton ou de soie, qui leur descend jusqu'au gras de la jambe, avec un bonnet rond de drap, fait à peu près à la Polonoise. Quelques-uns d'entr'eux por-tent aussi des turbans, dans le goût de ceux des Turcs: ils attachent ces cafetans sur les reins, avec une ceinture d'une espece de crêpe de soie, qui leur fait plusieurs tours à l'entour du corps; &, lorsqu'ils sortent de la maison, ils mettent sur le casetan une longue robe de drap, fourrée en hiver. Leurs bottes sont faites à la façon des bottines des Persans; mais elles sont moins propres. Ils possèdent pour cet effet le secret de préparer le cuir de cheval, d'une maniere toute particuliere. Les femmes, par-dessus leurs caleçons, portent de longues robes de toile de coton, ou de quelque étofse de soie : el-les sont larges, & leur pendent négligem-ment sur le corps. Leur chaussure ressemble à celle que les semmes portent dans Le nord des Indes; &, sur la tête, elles mettent un petit bonnet plat, de couleur,

laissant pendre leurs cheveux en plusieurs tresses ornées de perles & d'autres bijoux. Les Bukhares suivent la religion Mahométane, & sont, à quelques petites cérémonies près, de la même secte que les Turcs. Ils habitent tous dans les villes & villages, & ne subsistent que des métiers qu'ils exercent, ou du commerce auquel ils s'adonnent, & qu'ils font seules au milieu des Kalmouks & des autres Tartares, qui ne s'y adonnent point. Il est vrai qu'ils payent un droit à ces derniers, devenus maîtres du pays, & qu'ils ne suivent pas la profession des armes-Comme ils ne connoissent point leur origine, sçachant seulement par tradition qu'ils sont venus de bien loin, quelques sçavans on prétendu qu'ils descendoient des dix tribus d'Israel, emmenées en captivité par Salmanasar.

### KHANS DE TASCHKUNT, &c.

LE rapport des auteurs, & la proximité de la situation, nous amènent naturellement à parler des Khans de Taschkunt, aujourd'hui maîtres des pays habités par les Tartares Karakalpaks \*, & les Kasats

<sup>\*</sup> Hommes noirs,

miers habitant au nord, & les seconds au

nord-est de la grande Bukharie.

Taschkunt est sur la rive droite du Sirr, vers le 43° degré de latitude, & près du 85° de longitude. C'est une ville fort ancienne, qui, continuellement exposée aux ravages des Tartares, a été plusieurs sois détruite & rebâtie. Quoiqu'elle soit à présent sort peu de chose, comme c'est encore le lieu le plus considérable de tous le pays que l'on appelle Turquestan, le Khan y a sixé sa demeure, au moins pour l'hiver, car en été il va camper de côtés & d'autres.

Ces Khans de Taschkunt sont descendus des Tartares soumis à Schaïbek, & qu'il avoit laissés sur les bords du Jaïk, pendant qu'il faisoit une irruption dans le Maouarennahar. On ne sçait rien de leur histoire. Ils commandent aux deux peuples Tartares dont nous allons parler.

Les Tartares CARA-KALPAKS s'étendent sur la rive droite du Sirr, depuis le pays des Kalmouks jusque vers la mer Caspienne. Comme ils ont entr'eux des Mirzas ou chess fort puissans, ils ne sont pas sort soumis au Khan de Taschkunt, quoiqu'ils le regardent comme leur souverain. Ce sont de vrais voleurs, qui ne vivent que de ce qu'ils pillent sur les Kalmouks, & même sur les Russes. Ils passent même fort souvent les montagnes des Aigles, pour aller faire des courses fort avant dans la Sybérie. Ils y sont presque toujours accompagnés des Kasaths, avec lesquels ils sont liés d'amitié & d'intérêt.

Les KASATHS, ou Tartares de la Cafatschia-Orda, ressemblent beaucoup aux Kalmouks. Ils sont de moyenne taille, mais fort quarrés: ils ont de plus le visage large & plat, le teint sort brûlé, les yeux noirs & petits, mais sort brillans; leur nez est bien fait, leur barbe est épaisse, & leurs oreilles comme les nôtres; leurs cheveux sont noirs & sorts.

Ils les coupent à quatre doigts de la tête, & portent des bonnets ronds un peu élevés, faits d'un gros drap noir, avec un bord de pelleterie. Le reste de leur habillement consiste en une chemise de toile de coton, une culotte de peau de mouton, & une veste de toile de coton piquée. Ils mettent en hiver par-dessus ces vestes, une longue robe de peau de mouton, qui leur sert en été de matelat. Leurs bottes de peau de cheval, faites ordinairement par celui qui les porte, sont sort grossieres & sort pesantes.

Leurs armes sont le sabre & la lance; & jusqu'à présent ils ont fort peu fait

usage des armes à seu.

La plûpart de leurs semmes sont grandes & bien saites, &, au tour du visage près, qu'elles ont fort plat & quarré, elles ne sont pas désagréables. Leur maniere de s'habiller est la même que celle des semmes des Kalmouks, excepté cependant qu'elles portent des bonnets hauts & pointus, qu'elles replient sur le côté droit : leur chaussure est une espece de mule assez grossiere.

Ces Tartares habitent de fort beaux cantons le long de la riviere de Temba \*, &c sur les montagnes qui séparent leurs pays d'avec celui des Kalmouks; mais ils n'en profitent guères, & ne cultivent que ce qu'il leur faut pour leur nourriture; ce qui se réduit à fort peu de chose. Ils ne mangent pas de pain, ou du moins en mangent fort peu; & ce que leur chasse ainsi que leurs troupeaux sournissent, leur

<sup>\*</sup> C'est ainsi que la nomment les Russes; les Tartares l'appellent Jemm. Elle est sort rapide, peu prosonde, & abonde en excellens poissons. Ses eaux sont belles, ses bords très-sertiles, mais sort mal cultivés, parce que les Kasaths & les Kalmouks qui les habitent sont également paresseux.

suffisent: le soin de leurs maisons & de leurs biens, qui ressemblent assez à not petites sermes, est abandonné aux semmes & à quelques esclaves qui les servent. Les maris sont toujours à cheval, soit pour aller faire des courses dont le but est la rapine, soit pour aller à la chasse, dont ils se sont un délassement utile.

Leurs chevaux n'ont pas beaucoup d'extérieur; mais ils sont les meilleurs coureurs & les plus vigoureux de tous ceux qui se trouvent à l'orient de la mer Caspienne. Comme leur objet est de s'enrichir par leurs courses, soit chez les Kal-mouks, soit ailleurs, ils ne sont guères que camper sans habitation fixe, pour se porter plus commodément vers les lieux qu'ils ont dessein de piller. Aussi faiton, fur-tout en hiver, une garde continuelle chez les peuples voisins, parce qu'à la faveur des glaces, ils sont en un instant chez eux, & y font le dégât : dans l'été, ils se portent fort avant en Sybérie. Quoiqu'ils soient souvent maltraités dans ces sortes de courses, ils aiment encore mieux s'exposer à la fatigue & aux dangers des combats, que de s'appliquer à la culture des terres. Ils vendent leurs prifonniers esclaves à des marchands Persans, Arméniens & Indiens; quant aux femmes & aux filles, ils les gardent pour eux, & ne les vendent que quand la nécessité les

y oblige.

Ils font profession du Mahométisme; mais c'est une profession bien imparsaite, car ils n'ont ni Alcoran, ni Molla, ni mosquées, ensorte que leur religion se réduit à fort peu de chose. Ils reconnoissent, comme nous l'avons dit, le pouvoir du Khan de Taschkunt, quoique d'ailleurs ils lui soient peu soumis. Ces Tartares peuvent armer tout au plus trois mille hommes, & cinq mille en y joignant les Carakalpaks.

La même raison, c'est-à-dire la convenance des lieux, qui nous a fait parler de ces Tartares, nous amène naturellement à parler des Khans du Kharisme, pays situé entre la grande Bukharie & la mer Caspienne, dont nous avons parlé plus haut, comme ayant sourni des maîtres à une partie considérable de l'Asie, & qui appartient actuellement aux Tartares.

#### KHANS DU KHARISME.

CETTE dynastie de Mogols ou Tartares a cela de particulier, qu'elle n'a point porté ses armes au-dehors, ni troublé la tranquillité des autres puissances de l'Asie: c'est que le tems des conquêtes & cette An, Orient, Partie I.

fureur de s'étendre, étoient passés pour ce peuple devenu à la sin moins puissant par ses divisions, & moins séroce en se civilisant.

Ce pays, après avoir été conquis par les Timurites, étoit retourné au pouvoir des Mogols, sous la conduite de Schah-Bakh Sultan, qui établit un gouverneur dans la ville d'Urghens, comme en étant la capitale\*. Cinq ou six ans après cette révolution, vainqueur des Mogols du Touran, Schaïbek-Khan, comme nous l'avons vu plus haut, entra dans le Kharisme, & vainquit aussi Schabacht Sultan. Il établit trois gouverneurs dans le pays.

<sup>\*</sup> Cette ville, siauée sous le 75e degré de longitude, est entre le 42 & le 43° de latitude. Elle étoit autrefois très-considérable; & le Gihon qui y passoit, pour aller se jetter dans la mer Caspienne, en avoit rendu le commerce très-florissant. Depuis son état de décadence, elle n'a guères qu'une lieue de tour; ses murailles sont de briques cuites au soleil avec des fofsés fort étroits, & en partie remplis d'ordures. Les mosquées n'y sont que des masures; & les maisons, que des cabanes. La seule chose qui paroisse y mériter quelque attention, c'est une grande rue où demeurent les marchands, & qui traverse toute la ville; elle est couverte, (sans doute d'une banne que l'on renouvelle,) d'un bout jusqu'à l'autre. Les environs sont sort stéfiles.

## ~~ [1504.]·/~

Rahman-Kouli, l'un d'eux, donna à son arrivée à Uasir, lieu de sa résidence, un fort grand festin aux principaux de la ville. Un seul Cadi, appelé Omar, prétexta une maladie pour ne s'y pas trouver. Le lendemain de la fête il assembla chez lui cinq ou six amis, & leur persuada que les vues du gouverneur n'étoient ni aussi honnêtes, ni aussi désintéressées qu'il affectoit de le faire paroître, & prétendit qu'il ne cherchoit à leur faire aimer le nouveau gouvernement, qu'en attendant qu'il fût assez en forces pour leur faire adopter la nouvelle religion. Cette conjecture, vraie ou fausse, les étonna; &, comme les Persans reconnoissoient Mahomet aussi-bien qu'eux, fort ignorans d'ailleurs, ils ne comprenoient pas ce que vouloit dire le Cadi. Il étoit instruit: il leur expliqua la doctrine introduite en Perse par les Sésis, qui sont de la secte d'Ali, & les leur montra comme des hérétiques qui persécutoient les vrais Croyans. Son opi-nion se répandit; il n'en fallut pas davantage pour indisposer tous les esprits contre les Persans, & les préparer à la révolte.

~~ [1506.] A

En effet, deux ans après, les principaux O o ij

habitans de la ville d'Uasir, allerent secrétement trouver un homme de leur religion, dans le pays de Bakirgan, province du Kharisme, auquel sa réputation de sainteté attiroit la plus grande considération. Ils lui annoncerent que, résolus de secouer le joug des Persans, ils ve-noient le reconnoître pour leur Khan. Soit modestie, soit conviction de son incapacité, Housameddin-Catal, (c'étoit le nom du saint personnage,) resusa leurs offres; mais en même tems il leur indiqua Ilbars, l'un des descendans de Genghiz-Khan, renommé par sa bravoure, retiré chez les Uzbeks, & propre à se-conder leur dessein. Ce dernier, homme actif, les remercia de leur choix, leur promit de les joindre aussitôt avec son frere Bibars. Toutes, les choses étant ainsi disposées, les habitans d'Uasir, à un jour convenu, prirent les armes, s'emparerent des portes de la ville, égorgerent le gouverneur & la garnison. Le lendemain, ils allerent au-devant des deux princes, & les reçurent avec de grands honneurs & de grands témoignages d'affection.

Un seul Persan échappé à ce massacre, trouva moyen de sortir de la ville, & d'en aller porter la nouvelle à Urghens. Le gouverneur, ne sçachant à quoi attribuer une tévolution si prompte, en regrettant surtout son frere qui gouvernoit à Uasir, sit assembler les principaux citoyens d'Urghens, leur exposa tout le détail apporté par l'officier, & finit par leur dire, que si son gouvernement leur paroissoit injuste, il étoit prêt à se démettre; que, s'ils le vouloient, sa vie étoit à eux; mais que, dans le cas où ils seroient contens de lui, & de la nouvelle domination des Persans, il les prioit de ne pas se porter à un changement qui tenoit de la phrénésie, à une conduite dont on ne pouvoit que détester la férocité. Les heureux habitans d'Urghens, charmés de son gouvernement, & contens d'Ismaël-Séfi, lui jurerent une fidélité inviolable. Ils se défendirent même contre Ilbars, qui vint les assiéger; mais ce fut inutilement: la place fut prise, le gouverneur & la garnison passés aussi au sil de l'épée. Tant de massacres furent l'ouvrage du fanatisme, qui a si souvent armé la cruauté & l'ambition.

Les autres villes tinrent serme, & résisterent encore quelque tems; mais Ilbars, de l'avis de son conseil, ayant sait venir dans le pays quelques autres princes de sa famille, pour lui aider à terminer sa conquête & à la conserver, tout le pays sut insensiblement enlevé aux Persans, avec une partie du Khorassan. Les deux freres conquérans moururent peut après. Ilbars avoit ordonné que ses sils joindroient à leur nom celui de Ghazi, mot qui désigne celui qui remporte des victoires sur des ennemis d'une autre reli-

gion.

Quoique les princes de cette maison se fussent fait la guerre entr'eux, on voit cependant qu'ils étoient devenus fort puissans, puisque sous Buzzuga, le quatrieme Khan depuis Ilbars, Schah-Thamas, qui avoit succédé à Ismaël son pere sur le trône de Perse, envoya demander une de ses filles en mariage. Buzzuga-Khan n'avoit point de fille: il donna sa nièce, & cette alliance consirma la paix entre les deux Etats.

Avanasch-Khan, son frere, lui succéda. De deux semmes qu'il avoit, l'une avoit été achetée comme esclave: l'autre étoit sille d'un Mirza des Maukats ou Carakalpaks, & par cette raison portoit le titre d'épouse, ou de Biim. La premiere avoit eu un fils que l'on nomma Din-Mohammed, dont le pere avoit consié l'éducation à sa Biim. Comme ce jeune prince devint dans la suite un des plus illustres Khans du Kharisme, on a rapporté avec soin les actions de sa jeunesse, qui annonçoient déja ses talens & sa grandeur sure,

Dès l'âge de six ans il s'étoit amusé à bâtir un petit sort de terre & de pierre; & il y faisoit monter à l'assaut quelques-uns de ses petits camarades, pour assaillir ceux qu'il avoit chargés en dedans de dé-

fendre la place.

Din-Mohammed, n'ayant encore que dix-neuf ans, étoit parti avec quarante hommes pour aller en courses dans la partie du Khorassan, dépendante de la Perse. Un homme qu'il rencontra me-nant des troupeaux, au milieu desquels étoit une chèvre jaune, qu'il lui demanda, la lui ayant refusée, il se jetta avec ses gens sur cet homme, & enleva tout le troupeau, qui appartenoit à Mohammed-Ghazi, autre prince du Kharisme, & dont Avanasch avoit épousé la sœur. Ce prince, irrité de la conduite de Din-Mohammed, le fit arrêter dans une embuscade au retour de son expédition, le sit mettre en prison, & ne le renvoya à son pere, avec une escorte, qu'après l'avoir fait punir d'une façon marquée. Le jeune prince ayant trouvé le moment de tuer, pendant leur sommeil, ceux qui le conduisoient, revint chez son pere, & se loua de Mohammed-Ghazi. Mais il trouva moyen d'attirer ce prince à la cour, sous prétexte que sa sœur étoit malade; &, pour se venger des traitemens qu'il en avoit reçus, il le tua & lui

coupa la tête.

Dans les guerres qui suivirent cet événement, Sultan-Ghazi, frere de Mohammed-Ghazi, en faisant ranger ses troupes en bataille, se plaignoit de son peu de monde. Comme il avoit jusqu'alors fort négligé tout ce qui tenoit au militaire, un soldat éleva la voix & lui cria: » Il faut faire venir vos chevaux, vos va-» ches & vos valets, dont vous avez plus » de soin que de nous. » On chercha, sans le découvrir, celui qui avoit tenu ce propos. Sultan-Ghazi périt dans cette affaire.

Din-Mohammed-Sultan, qui étoit le premier auteur de ces guerres, marchoit contre ses ennemis avec des forces trois fois inférieures en nombre. Ses officiers & ses soldats lui représentoient le risque auquel il s'exposoit. Plus de deux cents d'entr'eux étoient à différentes fois descendus de cheval, pour se jetter à ses genoux, afin de le détourner de son dessein. Leurs instances, leurs prieres furent inutiles. Il descendit de cheval à son tour, se mit à genoux; &, ayant pris une poignée de poussière, il se la répandit sur la tête, en disant: « C'en est fait, je voue » mon ame à Dieu, & mon corps à la » terre.» Puis, se relevant, il dit à ses

troupes: «Si vous estimez votre vie plus » précieuse que la mienne, vous pouvez » vous en retourner; je mourrai bien ici » sans vous; &, puisque vous m'abandon-» nez, je me regarde déja comme un » homme mort; mais si vous vous inté-» ressez à mon sort, & que vous veuil-» liez partager la gloire qui m'attend, il » faut marcher. » On le suivit en effet: il disposa ses troupes de la maniere la plus avantageuse, & remporta une victoire complette.

Les habitans d'Urghens, quoique Ma-hométans, passoient pour avoir adopté secrétement les opinions de la nouvelle secte d'Ali; mais ils ne vouloient pas en con-venir. Or, parmi les prisonniers que sit Din-Mohammed dans la derniere action dont nous venons de parler, il y avoit un des principaux seigneurs d'Obéith-Khan, qui régnoit dans la grande Bukharie: il se nommoit Haphis. Le jeune vainqueur le fit venir en sa présence, & lui reprocha d'avoir parlé de lui à son maître, d'une maniere à rendre sa foi suspecte. Le reproche étoit fondé; mais il étoit aussi dangereux d'en convenir, que. difficile de le nier. Haphis lui répondit adroitement: « Quelque chose que l'on » ait pu dire, seigneur, ce moment-ci va " me convaincre, par la façon dont vous

» me traiterez, si en esset vous êtes un vrai » Croyant, ou si vous suivez une religion » ennemie de la mienne. » Din-Mohammed sentir la ruse; mais, pour sauver sa réputation, il chercha à consirmer la bonne opinion que l'on avoit d'un bon Musulman, en laissant la vie à son prisonnier, & en le traitant avec toutes sortes d'égards. Din-Mohammed n'étoit pas encore reconnu Khan.

Akattai-Khan, qui régnoit alors, eut une sin malheureuse, & sut regretté à cause de ses vertus. On rapporte de lui le trait suivant. Son fils Timour, âgé seulement de quinze ans, ayant été saire un jour une partie de promenade, entra chez un paysan, & lui ordonna de lui donner à manger. Le paysan tua un mouton, en servit au prince, & lui donna le reste pour sa suite & pour son retour. Akattaï-Khan ne l'eut pas plutôt appris, qu'il fit venir son fils en sa présence: «Je suis parvenu, lui dit-il, » à l'âge de cinquante ans, sans avoir à » me reprocher d'avoir été incommode à » mes sujets; & vous, dès l'âge de quinze. » ans, vous entrez chez un paysan, & » vous faites tuer un mouton gras, pour » vous régaler: que sera-ce lorsque vous » serez plus âgé? il faudra sans doute » alors tuer les vaches & les chevaux? » Vos vassaux, à votre exemple, se feront

587

w traiter de la même maniere: le peuple » sera réduit à la derniere pauvreté; &, » comme votre exemple aura produit ce » mal, il ne vous restera pas même le » droit de l'arrêter & de le punir. » Après ce sage discours, il le sit battre de verges. L'historien ajoute que depuis cette leçon, le jeune prince se conforma exactement aux intentions de son pere.

## ₹ [1552.] F

Din-Mohammed étoit devenu Khan : maître d'une étendue assez considérable de pays, il n'avoit pas laissé de prendre encore quelques places sur les Persans. Schah-Thamas fit marcher des troupes contre lui : elles eurent leur revanche. Lorsqu'elles se furent retirées, Din-Mohammed eut la hardiesse de venir à Cazwin, trouver Schah-Thamas, pour le prier de lui rendre, entr'autres villes, celle de Jaursurdi \*. Il ne sut point écouté. S'étant fait, aussi-tôt graver un cachet pareil à celui du prince, il écrivit une lettre adressée au gouverneur de Jaursurdi, par laquelle il lui étoit ordonné de remettre la place entre les mains de Din-Mohammed, & de

Ville du Khorassan, à deux journées de l'Amû ou Gihon: elle est à présent au pouvoir des Uzzbeks du Kharisme, & sort peu considérable.

venir promptement à la cour: il y apposa ensuite le sceau de Schah-Thamas. Ayant, peu de jours après, trouvé moyen de quitter le roi pendant une partie de chasse. il courut à Jaursurdi, signifia la lettre au gouverneur, prit possession de la ville le même jour, & fit main-basse sur tous les Persans. Schah-Thamas, irrité de cette perfidie, marchoit contre lui avec des forces confidérables, lorsqu'aux environs de Mesdged \*, il apprit que Din-Mohammed venoit à sa rencontre, avec seulement cinquante chevaux. Ce procédé parut au roi de Perse si extraordinaire, qu'il ne voulut pas y ajouter soi. Cependant Din-Mo-hammed, ayant mis pied à terre, entroit déja dans sa tente. Schah-Thamas, étonné de cette hardiesse, reçut assez bien le

d'adoration, parce que c'est dans ce lieu qu'est le tombeau de l'Iman-Riza, & dans la même langue Mech-hed, lieu du martyre ou du témoignage. Avant que cet lman y sût révéré, elle se nommoit Thous; elle doit sa fondation à l'un des anciens rois des Perse, & a été jusqu'au tems dont nous parlons la capitale du Khorassan. Cependant, comme elle a été ruinée par les Uzbeks, devenus maîtres de cette province, Hérat a pris le dessus. Les environs de Mesdged sont sort agréables & très-sertiles, & la ville étoit ornée de bâtimens magnisiques, entr'autres, le tombeau de l'Iman.

prince Kharismien; &, pour s'assurer si la tranquillité qui paroissoit sur son visage étoit seinte ou réelle, en lui mettant la main droite sur l'épaule gauche,
politesse en usage chez les Orientaux, il
lui mit la main gauche dans le sein, pour
sentir si son cœur n'étoit pas sortement
agité. Il ne le trouva pas seulement ému,
& ne put se resuser à l'admiration que
lui causoit l'intrépidité de ce prince. Il
lui pardonna tout le passé, le laissa en
possession de Jaursurdi; &, après lui avoir
donné une sête magnisque, il le renvoya

comblé de présens.

A quelque tems de-là, Din-Mohammed. marchant au secours de la ville de Mérou, attaquée par Obéith-Khan, avec une armée de trente mille hommes, n'avoit avec lui que fort peu de monde. Son esprit suppléa à la force. Il ordonna à chacun de ses gens de couper trois branches d'arbres, & de les attacher une de chaque côté, & la troisieme à la queue de leur cheval. Ensuite il les fit marcher à une grande distance les uns des autres. de maniere qu'à voir les traces de cette petite armée, on l'eût jugée très-considérable. C'est l'esset que produisit sur l'esprit des coureurs d'Obéith, l'inspection du terrain qui, mou & marécageux, étoit par-tout enlevé & silloné. Če Khan,

trompé par leur rapport, se retira pour n'être pas accablé par le nombre, & Din-Mohammed entra sans résistance dans Mérou, qu'il garda, & dans laquelle il sixa sa demeure ordinaire.

# ~~ [ 1553.] of

Peu après, Din-Mohammed mourut. Il fut fort regretté de ses sujets: il étoit généreux, affable, éloquent & brave: doué de toute l'activité & de toutes les ressources du génie, il se tiroit heureusement des situations les plus délicates, & son grand courage l'élevoit toujours au-dessus des événemens. Il joignoit à tant de dons naturels une fort grande connoissance de la guerre.

# ~~[ 1558.] · \*

Hadgim-Khan régnoit sur le Kharisme lorsque Jonkinson lui présenta des lettres de la part du Czar; & quelques années après, (en 1595,) ces Uzberks envoyerent des ambassadeurs au Czar Théodore, pour lui demander son amitié.

Arab-Mohammed avoit succédé à son pere Hadgim - Khan; au bout de six mois, pendant qu'il étoit allé au loin avec des seigneurs de sa cour, les Cosaques tomberent sur la ville d'Urghens, qu'ils sçavoient être sans désense. Après y avoir

égorgé plus de mille habitans, ils chargerent un grand nombre de charriots des plus riches effets, brûlerent ce qu'ils ne purent emporter, & s'en retournerent emmenant avec eux les femmes & les filles en esclavage. Instruit à propos de leur marche, Arab-Mohammed, avec une petite troupe, les attaqua dans un défilé, & profita si bien de l'avantage du lieu & de leur surprise, qu'ils furent forcés de lui abandonner tout leur butin. Les ayant assaillis & entourés une seconde fois, ils se cantonnerent pour n'être pas accablés; mais, comme ils étoient sans provision, & que l'on occupoit toutes les issues, après avoir été réduits à boire leur propre sang pour étancher leur soif, ils tenterent un dernier effort, qui leur réussit mal. Ils furent presque tous hâchés en morceaux.

Quoique ce prince joignît aux talens militaires des vertus solides & essentielles à la conduite d'un bon gouvernement, il éprouva cependant des malheurs qui troublerent toute la durée de son règne.

Les Naimans, peuple inquiet, vouloient se donner un autre maître, & choisirent un prince de la postérité d'Ilbars-Khan, pour le mettre sur le trône. Cette premiere conjuration sut découverte; on en sit mourir le ches. La même chose arriva une seconde fois. On remarque avec satisfaction que dans ces deux occasions Arab-Mohammed ne voulut pas que l'on recherchât tous les coupables; il en laissoit, disoit-il, la vengeance à Dieu, pour ne pas ôter la vie à beaucoup de gens qui n'étoient peut-être devenus coupables que par soiblesse, ou par trop de confiance dans un scélérat.

## 1618.

De sept fils qu'avoit Arab-Mohammed, deux se souleverent contre lui. Habasch-Sultan, le plus âgé, n'avoit que seize ans, & Ilbars que quatorze. Le pere sit ce qu'il put pour les faire rentrer dans leur devoir: tout fut inutile. Soutenus par un grand nombre d'Uzbecs, ils le poursuivi-rent & pillerent ses magasins, & en dis-tribuerent le blé à leurs soldats. Ensin il fut obligé de faire un accommodement avec eux, & leur céda la ville d'Uasir, avec les Turcomans qui en dépendoient.

Quelque tems après, la révolte recommença: les deux princes se mirent de nouveau en campagne contre Arab-Mohammed. Un autre de ses fils, nommé Aboul-Ghazi, se faisoit fort de faire assasfiner les deux princes révoltés, lui repré-sentant qu'il seroit à l'abri des outrages de deux fils coupables, & auroit tout à espéret

espèrer de la tendresse des cinq qui lui restoient sidèles & attachés. Mais, trop bon pere peut-être pour des sils si coupables, il n'y voulut pas consentir. Ce Prince infortuné succomba à la sin. Tombé entre les mains de ses sils, il eut d'abord une petite ville pour retraite, & sinit par être mis à mort. Ilbars ayant ainsi mis le comble à ses crimes, s'empare d'une partie des Etats qu'avoit possédés son pere.

Un autre de leur frere, nommé Aboulghasi, qui régna ensuite sur le Kharisme, & dont nous avons plusieurs sois cité l'ouvrage \*, avoit eu plusieurs guerres à soutenir contre Isfandiar, également sils d'Arabe Mohammed. Pris avec les gens de sa suite, il avoit été retenu prisonnier en Perse, pendant dix ans. Las ensin d'un si long escla-

<sup>\*</sup> Histoire Généalogique des Tartares, traduite en Sibérie du tartare en russe, puis en
françois, imprimée à Leyde, en 1726. On y trouve
des notes fort curieuses sur tout ce qui concerne
les Tartares. Aboulghasi s'est plus attaché
dans son ouvrage à la filiation & aux migrations des familles Tartares, qu'aux faits historiques; & c'est grand dommage, car c'est le seul
monument que nous ayons sur ces peuples, excepté quelques voyageurs qui ne peuvent, ou du
moins qui ne devroient dire que ce qu'ils ont vu
ou dont ils sont bien informés, & qui souvent
voient mal, ou rapportent des contes populaires dont on ne doit saire aucun compte.
An, Orient, Partie I. Pp

vage, & jugeant les circonstances favorables à son évasion, ils demanda aux trois do-mestiques qui le servoient, s'ils se sentoient assez de résolution pour l'accompagner dans sa fuite, & l'aider à recouvrer la liberté. Ayant reçu leur serment, il trouva moyen d'éloigner sa garde, en l'envoyant acheter une très-belle esclave, dont il lui seroit présent. Il sit ensuite travestir ses gens, l'un en seigneur Persan, un autre en écuyer, le troisieme en valet, & prit pour lui l'habit d'un palfrenier. Dans cet équipage, il ne leur fut pas difficile de sortir d'Ispahan. Ils continuerent leur route avec la plus grande célérité jusqu'à Bastam \*. Lorsqu'ils surent au-delà de cette ville, trois de leurs chevaux tombant de fatigue, ils furent obligés de chercher à les changer contre des chevaux frais. Ils s'approcherent donc d'un village; celui qui jouoit le rôle de maître, se reposa sur un tapis, pendant qu'un valet se tenoit debout derriere lui. En qualité de palfrenier, Aboulghasi trai-toit le marché des chevaux, & vouloit

<sup>\*</sup> Dans le Khorassan; elle est très-sorte par sa situation dans les montagues, & sert de désense au passage de cette Province dans l'Erak. Ses environs sont très-sertiles & produisent d'excellens sruits: on y sait même du vin passable.

accélérer cette affaire. Tout le monde croyoit à leur mine que c'étoient des Persans qui voyageoient. Un seul vieillard, qui se trouvoit parmi les spectateurs, ayant soupçonné à cet empressement & l'indication d'un village qu'ils demandoient & qui, fort écarté de la grande route, stoit peu connu des passagers, que ces l'ersans pouvoient être des suyards, & peut-être Aboulghasi lui-même, sit part de ses idées aux autres villageois. » Ami, leur dit-il, ce n'est pas sans su-» jet que ces gens-ci demandent le plus » court chemin pour aller au village de » Magi, que plusieurs d'entre vous con-» noissent à peine; je présume que ce » pourroit bien être le Sultan des Uz-» beks, que notre Prince retient en pri-» son: peut-être a-t-il trouvé moyen de » se sauver, & qu'il cherche à gagner Sa-» marcande. Dans ce'cas, il y auroit du » risque à lui échanger ses chevaux, & » il seroit plus sur pour nous de l'arrêter » pour le conduire à Bastam, au risque » de le laisser aller si nous nous som-» mes trompés. » Aboulghasi entendoit parfaitement leur langue : il fut très-effrayé des suites que pourroit avoir ce pro-pos. Cependant il répondit avec beaucoup d'assurance; sit une histoire en l'air, en disant qu'il cherchoit dans Magi un ancien ami de sa famille; que son maitre étoit un grand personnage; &, appercevant de loin des charriots couverts, il prétendit que c'étoient des semmes qui seroient partie de leur troupe. Le vieillard n'en vouloit cependant pas démordre, & il avoit déja donné ordre à un domestique d'avertir le chef du lieu, qu'il étoit important d'arrêter ces voyageurs; mais Aboulghass l'intimida, & trouva moyen par sa présence d'esprit d'échapper à ce danger. Arrivé sur ses terres, il fut reconnu à la grande satisfaction de tous les Kharismiens: son frere étant mort, il sut reconnu Khan du Kharisme.

Son règne ne sut qu'une suite de guerres contre les Princes voisins; & les chess des Turcomans, qui, comme on l'a déja dit, étoient les anciens habitans du pays, regardoient les Tartares comme des usurpateurs, &, quand ils se trouvoient en sorce, étoient toujours disposés au soulevement, & cherchoient à détruire les Uzbecs.

1663.]A

Enfin ce Prince, étant âgé de soixante ans, considéra qu'il avoit assez agi pout venger ses injures & celles de sa maison. Tous les avantages qu'il pouvoit espérer en continuant la guerre contre les peu-

ples de la grande Bukharie, qui étoien de la religion, lui paroissoient alors comme autant de fautes dont il faudroit rendre compte à Dieu; persuadé d'ailleurs qu'il étoit plus utile au bien de ses Etats de porter ses armes contre les Kalmouks & contre les Persans, il envoya faire des propositions de paix aux Khans de la grande Bukharie, & vécut depuis avec lui en très-bonne intelligence. Sentant ensuite ses forces diminuer, il céda le trône à son fils Anuscha-Mohammed-Bahadour, dans le dessein de consacrer le reste de ses jours à ne s'occuper que de la religion; mais il mourut peu après. Son fils. lui succéda; on ne sçait rien de son règne: il continua ou plutôt acheva l'ouvrage de son pere.

## \* [1717.] \*

» Le Czar Pierre le Grand ayant des» sein de rendre plus florissant le com» merce de ses Etats, vouloit établir une
» communication entre la Sibérie & les
» Etats méridionaux de l'Asie, par le
» moyen de la Sirth qui arrose le pays
» de Turquestan. Supposant, comme il
» étoit naturel, que cette riviere se de» voit décharger dans la mer Caspienne,
» il sit accompagner, à diverses reprises,
» les Cosaques du Jaik, par des gens enP p iij

» tendus dans la marine, pour examiner » en quel endroit cette riviere avoit son » embouchure. » Il se trompoit, puisque la Sirth est la même que le Jaxarte, & se jette dans le lac d'Arall. Aussi les Co-saques, en rencontrant l'embouchure de l'Amou ou Khesel, en sirent-ils leur rapport comme ayant trouvé ce qu'ils cherchoient.

## **1719.**]

Le Czar prit la résolution d'y envoyer par la voie d'Astrakhan, un brigadier nommé Beckowitz, avec deux mille cinq cents hommes, pour s'emparer de l'embouchure de cette riviere. Cet officier étoit né en Circassie, & parloit fort bien le tartare. Mais les Uzbeks, qui avoient vu que l'on étoit venu examiner l'embouchure de la riviere, & craignant que quelque Puissance étrangere ne cherchat à s'en emparer, prirent la résolution de détourner le cours du fleuve, & de le faire tomber dans le lac d'Arall. Lorsque Beckowitz arriva, il trouva l'embouchure de la riviere à sec. Cependant, en conséquence des ordres qu'il avoit reçus, il mit pied à terre, & essaya à bâtir quelques forts. Il étoit à peine en état de faire résistance, que les Uzbeks du Kharisme le vinrent attaquer avec une nombreuse

cavalerie. Il se défendit vaillamment. Les Tartares eurent ensuite recours à la ruse. Leur Khan lui sit dire en secret qu'il étoit intérieurement ami des Russes, qu'il souhaitoit le voir dans son voisinage, mais qu'il étoit obligé de dissimuler, à cause des autres Khans de sa famille. Le lendemain, il y eut une action fort chaude, On parla d'accommodement. Le commandant Russe demandoit que l'on fermât les nouvelles embouchures de l'Amou; &, sur leur resus à titre d'impossibilité, il offrit de faire exécuter cet ouvrage par ses troupes, en cas que l'on consentît à lui donner des ôtages. C'étoit ce que les Tartares souhaitoient. Il se mit aussitôt en marche, après avoir laissé quelques troupes à la garde de ses forts; mais les ôtages qu'on lui avoit donnés, & qui en même tems lui servoient de guides, le menerent par des endroits déserts où il n'y avoit que des eaux stagnantes & croupies. Après cinq jours de marche avec Beckowitz, on manqua entiérement d'eau. Il soupçonna la fraude; mais, n'y voyant pas de remède, il fut encore obligé de se prêter à l'arrangement qu'ils lui proposoient, qui étoit de se séparer en dissé-rens corps, asin de trouver plus aisément l'eau dont ils avoient besoin. Dès que cette manœuvre sut faite, les Tartares

qui les avoient suivis de loin, tomberent sur eux en les enveloppant les uns après les autres. Ils sirent mourir Beckowitz avec la plus grande partie de ses gens, & réduisirent le reste en esclavage. Ceux qui étoient restés à la garde des forts, eurent heureusement le tems de se rembarquer. Ils regagnerent Astrakhan, où ils porterent la nouvelle de ce désastre. C'est tout ce que nous sçavons de l'histoire de ce pays.

#### KALMOUKS OU ELEUTHES.

CE peuple habite actuellement à peu près le centre de l'Asie, sous le nom de Tartarie indépendante. Son histoire est peu connue. Les auteurs ne sont pas d'accord entr'eux; les uns font venir leurs Khans de Tamerlan, d'autres de Genghiz. Khan: cette question, fort importante sans doute pour des Tartares, l'est assez peu pour des François; ainsi nous ne perdrons pas le tems à l'approfondir. Il suffit d'ajouter que ce Khan porte le nom de Khan-Taisch, dont on fait vulgairement Kontaisch ou Contaisch, comme l'écrivent plusieurs voyageurs, c'est-à-dire Commandant des pays Orientaux. Il faut remarquer aussi que le nom de Kalmouks

601

#### ORIENTALES.

n'est qu'un sobriquet qui les offense; ils prennent entr'eux le nom de Mogols.

### ₩[1653,] W

Vers le commencement du siècle passé, ces vastes pays étoient gouvernés par Batom Kontaisch, qui, en mourant, laissa neuf enfans: l'aîné, nommé Senga, sut déclaré son successeur. Il reçut, suivant la coutume, le titre de Kontaisch du Dalaï-Lama\*, ou comme nous disons ordi-

Les Lamas sont habillés de longues robes jaunes à grandes manches: ils les arrêtent sur leurs reins avec une ceinture de même couleur. Ils ont

<sup>\*</sup> Ce nom vient du Mogol Lama, prêtre, & Dalai, une vaste étendue; ensorte que ce titre répond à peu près à l'idée de Prêtre universel: il a commencé à être porté vers l'an 1426. Il est le souverain Pontise de tous les Tartares payens, prétend à la divinité, & passe parmi ceux de son culte pour être immortel. D'ailleurs, quoique suzerain de très-vastes états, il ne se mêle en aucune sorte des affaires du temporel, & ne souffre pas que les Prêtres ou Lamas s'en mêlent. Je ne sçais même si cette coutume de recevoir de lui le titre de Kontaisch n'est pas une fimple affaire de forme, comme autrefois les empereurs recevoient la couronne impériale des mains du pape, sans pourtant s'avouer ses sujets. Le fond de la religion des Lamas consiste en général à honorer Dieu, à lui rendre un culte public, & à n'offenser personne. D'ailleurs, ils sont grands partisans de la métempsycose. Ils ont été autrefois en honneur à la Chine.

nairement Grand-Lama. Ses autres freres, jaloux de son autorité, le massacrerent pendant la nuit. Sa semme, princesse douée de beaucoup d'esprit & d'un grand courage, rassembla les nobles du pays, que l'on appelle Saissans, sit saisir les assafsins, & les condamna à la mort. Cependant Géhen, un autre des freres de son

la tête & la barbe rasées de fort près, & portent des chapeaux de la couleur de leur robe. Ils ont sans cesse en mains de grands chapelets de corail ou d'ambre jaune, qu'ils tournent sans cesse, parce qu'ils récitent sans cesse des prieres. Ils sont vœu de chasteté, & vivent dans des especes de monasteres, & sont en fort grand nombre: on trouve aussi chez eux des religieuses ou Lamas femelles, qui font le même vœu & portent à peu près le même habillement. Comme à l'extérieur leur culte paroît avoir beaucoup de rapport avec celui des Chrétiens, on est fondé à croire qu'ils l'ont emprunté des missionnaires Nestoriens, qui, vers la fin du huitieme siècle & le commencement du neuvierne, se sont fort étendus de ce côté.

Le patrimoine du Dalaï-Lama comprend le Tangut au midi, & le Tibet au nord: il réside ordinairement à Tonser. Ce qui appuie la conjecture que j'ai avancée plus haut, c'est que le Kontaisch conserve une grande supériorité sur ce pays, c'est que dès que quelques Khans particuliers, même dans les Etats du Dalaï-Lama, cherchent à se rendre indépendans, il les fait aussité rentrer dans le devoir. Le Tibet a sormé autresois un Empire qui a subsissé pendant 346 ans, & qui sut détruit par Genghiz-Khan, en 1227,

mari, fut reconnu Kontaisch. Avant ce prince, les Kalmouks étoient gouvernés par dissérens chess: il en soumit plusieurs, & son successeur acheva de les réduire sous la même domination. La suite ne présente que des guerres, soit entre les princes de la même nation, soit entre les Chinois, soit même contre les Cosaques qui se soumirent cependant vers l'an 1727.

Les Kalmouks sont divisés en trois branches, les Tchongars, les Koschots & les Torgouts. Les Tchongars sont les plus considérables, car on comprend sous ce nom un fort grand nombre de Hordes qui résident aux environs de la riviere d'Ili & du lac Saissan \*. Les Koschots habitent le royaume de Tangoul, où ils sont gouvernés par deux Khans, l'un dans le Tangoul propre, & l'autre dans le Tibet; enfin les Torgouts sont une branche de Kalmouks qui se séparerent des autres au commencement de ce siècle, & allerent

<sup>\*</sup>Ce lac qui est vers les 106 & 107° degré de longitude, & le 48° degré de latitude, peut avoir dans sa plus grande longueur, de l'orient à l'est, environ 25 lieues, & 10 dans sa largeur. Il patoit qu'il est formé par les eaux de deux petits sleuves qui commencent vers le Tibet, & qui portent le nom d'Irtis, ainsi que le fleuve de ce nom qui sort du même lac, remonte au nord, & va se joindre à l'Oby, après avoir passé à Tobolsk.

habiter les Landes d'Astrakhan. Ces derniers ont quelquesois servi dans les armées Russes.

Quant à leurs personnes, les Kalmouks sont les plus laids de tous les Tartares. Ils sont d'une taille moyenne, mais extrêmement robustes & fort quarrés. Ils ont la tête grosse & large; mais le visage fort plat & le teint d'un olivâtre brûlé, qui approche fort de la couleur de l'airain exposé à l'air. Leurs yeux sont noirs & brillans, mais peu ouverts & fort éloignés; ils sont à peu près fendus comme ceux des Chinois. L'os de leur nez est si écrasé, que l'on n'apperçoit guères que l'ouverture de leurs narines. Ils ont les oreilles extrêmement grandes, sans être rebordées; la barbe très-fine & les cheveux noirs & forts comme du crin: ils les coupent entiérement, à l'exception d'une seule touffe sur le haut de la tête, qui leur vient tomber sur le dos, & qu'ils laissent croître de la longueur naturelle de leur cheveux, En dédommagement de leur difformité, la nature leur a donné une petite bouche, de belles dents, & des jambes bien faites. Les femmes ont à peu près la même physionomie, excepté que leurs traits sont un peu moins groffiers: elles sont d'ailleurs d'une fort belle stature, & leur taille est fine & bien prise.

Ces Tartares portent des chemises de

toile de côton; mais cette partie de leur habillement ne leur sert qu'en hiver dans les provinces méridionales, où, pendant l'été, ils se contentent d'une espece de gilet sans manches, fait de peau de mouton, ayant la laine en dehors: leurs eu-lottes renferment le bas du gilet, & sont extrêmement larges. Dans les provinces septentrionales, on met ce gilet sur la chemise; &, dans l'hiver, ils y ajoutent une pelisse aussi de peau de mouton, qui leur vient jusqu'au milieu de la jambe: ces pelisses ont les manches fort longues. Leur tête est couverte d'un petit bonnet rond, orné communément d'une houppe de soie ou de crin d'un beau rouge : il est de plus garni de pelleterie tout au-tour. Leurs bottes sont fort grosses & trèspesantes. L'habillement des semmes est fort simple. Elles n'ont en été que la chemise; &, en hiver, elles mettent une longue robe de peau de mouton; leur bonnet est comme celui de leurs maris.

Ils se servent pour armes de fort grands arcs, & de slèches proportionnées, dont la pointe est large & tranchante; ensorte qu'ils percent ordinairement un homme d'outre en outre, lorsqu'ils le frappent au milieu du corps. Ils ont aussi des arquebuses de six pieds de long, & dont le canon est fort épais. Comme cette arme

est fort pesante, ils sont obligés de l'appuyer sur une fourche de bois, qui sert d'affût, & ils y mettent le feu avec une mèche. Lorsqu'ils sont en marche, la fourche est pendue à leur côté droit, & l'ar-quebuse derriere leur dos. Comme ils ne vont jamais en guerre qu'à cheval, cette arme seur est moins incommode qu'à des troupes d'infanterie, pour lesquelles elle seroit un fardeau bien embarrassant. Ils ont aussi des lances & des cottes de mailles de fer, aussi bien que des calottes de même métal. Les commandans portent des sabres; la poignée est tournée en arriere, & la pointe avance en devant, afin de les pouvoir tirer en passant, leur main par derriere leur dos. Le commandant est ordinairement le chef de la horde. Au reste, ils ne se battent point en ligne; mais, quand ils vont à la charge, ils y vont par troupes, avec chacun leur commandant; & se portent au combat avec la plus grande bravoure.

Quoique les pays qu'ils habitent soient situés sous un beau ciel, ils ne s'occupent point à cultiver la terre: ils se nourrissent de bétail, qui consiste chez eux en chevaux, chameaux, vaches & brebis. Leurs chevaux sont sont sons & trèsvigoureux: leurs bœuss sont les plus grands que l'on connoisse dans l'espece

commune; & leurs brebis, qui sont aussi fort grandes, ont la queue courte, & en quelque sorte cachée dans un paquet de graisse qui leur tombe par derriere. Leur toison devient sort longue: elles ont de plus une bosse sur le nez, comme les chameaux, & les oreilles pendantes comme les chiens. Leurs chameaux sont assez grands & passablement forts, avec deux bosses sur le dos; mais, par ce qu'on en dit, il paroît qu'ils ne valent pas les chameaux arabes. Ils ne nourrissent ni porcs, ni volaille: &, comme ils n'entendent pas plus le commerce que l'agriculture, c'est en échangeant leur bétail contre les marchandises des Russes ou des Boukares, qu'ils se procurent les choses dont ils ont besoin. Cependant ils ont des mines de fer; ils commencent à fabriquer euxmêmes leurs armes.

Ils ont d'ailleurs beaucoup de bonne foi; ne cherchent à nuire à personne, & ne vivent pas de brigandages, comme presque tous les Tartares Mahométans. Aussi ne sont-ils jamais d'incursion qu'à l'occasion de quelque guerre.

Ils vivent sous des huttes ou des tentes:

Ils vivent sous des huttes ou des tentes: ceux de la même tribu se tiennent entemble, & sont toujours prêts à changer de demeure, selon que la saison le permet, ou que le besoin de pâturages l'exige.

Les Kalmouks ont une année composée de douze mois, &, à chaque troisieme année, ils en ajoutent un treizieme, de sorte que trois ans sont composés de trentesept mois. Ils appellent le premier mois de cette espece, le Cycle-Tsahan-Sara, ou le Mois blanc. Ils célèbrent son commencement par des fêtes publiques, aux-

quelles assiste le Kontaisch.
Pour cette cérémonie, on dresse une tente ornée en dehors d'étoffes de la Chine: devant, est une place ronde & creuse, où l'on marque sur la terre, avec des couleurs, les pas que doivent faire les Lamas dans leurs danses. Lorsque les Lamas & tout le peuple sont assemblés, on apporte six grands étendards, qu'accompagnent trois Manzi ou disciples des Lamas, vêtus d'habits rouges: ils sont suivis d'une espece de pyramide & de deux trompettes d'airain, portées par quatre hommes vêtus de la même façon. Derriere eux viennent trois hommes qui ont des trompettes moins grosses, & ensuite cinquante jeunes Lamas, habillés de jau-ne, avec des tambours & des bassins de cuivre. Ils sont rangés deux à deux, &, au milieu, sont plusieurs vieux Lamas. Sur les deux côtés sont vingt Kalmouks à la file, armés de boucliers, de casques, de lances & d'épées; après ceux-ci, suivent quinze

quinze autres armés de cuirasses, d'épées & de fusils ou d'arquebuses. La marche est terminée par quelques Tarkhan-Juiructus, ou conseillers, montés sur des chevaux.

Tout ce cortège se rend devant la tente & se range autour de la petite place: on fait ensuite une priere: les plus vieux Lamas se prosternent trois sois, & s'asseyent. alors commence la danse. Deux hommes, qui ont le visage couvert d'un voile, sort tent de la tente, & dansent dans la place au son des instrumens & des tambours. Ils rentrent ensuite, & il en sort deux autres qui dansent à leur tour; cela se fait jusqu'à cinq fois. Il paroît à la fin une homme à visage découvert, qui, tantôt doucement, & tantôt avec vîtesse, danse seul pendant environ dix minutes; un autre survient, ils dansent tous deux; & enfin il en paroît jusqu'à onze qui dan-sent tous ensemble. Après ce spectacle, on se transporte dans un autre endroit, où l'on a dressé une table sur laquelle il y a de la poudre à canon. On y met le feu, pendant que les Kalmouks armés font un très-grand bruit en se tournant le visage vers le peuple avec lequel ils sont en guerre, où qu'ils soupçonnent être leur ennemi.

Dans le mois qui répond à notre mois An, Orient, Partie I, Q q

de Juin, ils célèbrent encore des sétes pour la conservation de leurs bestiaux. Ils se prosternent devant une idole, ot quelques Kalmouks nus luttent ensemble en présence des nobles, qui décident de la victoire. Pour être vainqueur, il faut avoir renversé son ennemi sur le dos a on a d'ailleurs grande attention que les combattans ne se blessent point.

Avant de passer aux Tartares de la Crimée, par lesquels nous sinirons ce volume, nous croyons devoir parler des Cosaques, qui ne trouveront guères place ailleurs, qui sont d'origine Turque, & dont il est quelquesois question dans la guerre actuelle, entre la Porte & la

cour de Russie.

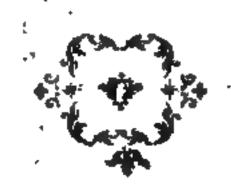



# DES COSAQUES.

Les Cosaque est une corruption de Kapt-Chac, parce que ces peuples sont venus des pays où subsissoit autresois cet Empire d'une partie des Tartares. Les Cosaques sont le reste d'une infinité de hordes Tartares & Turques, qui habitoient à l'orient du Volga, lors que les Genghiz-Khaniens s'emparerent de ce pays. Bela, alors roi de Hongrie, leur donna des habitations; ceux qui ne purent échapper, surent vendus par les Mogols aux princes de la famille de Saladin. Ce surent ces mêmes esclaves qui s'emparerent enssuite de l'Egypte, où, conservant un nom qui rappelât l'état vil où ils avoient vêcus, ils surent appelés Mameluks, de l'arrabe mamluk, esclave.

La nation est fort nombreuse: les Rusfes la divisent en trois branches, portant chacune le nom des lieux qu'elles occu-

pent.

1º Les Cosaques Sa-Poravski, ou des Cataractes \*1, parce qu'ils habitent vers

Cataratte, en russe, Porovi.

les cataractes du Boristhène, depuis 48 degré de latitude jusques vers le 51é.

2º Les Cosaques Donski, ou habitans

sur les bords du Don.

3º Les Cosaques Jaickzi, qui demeurent sur les bords du Jaik.

# COSAQUES SA-PORAVSKI.

### **%**[1500 & fuiv.]

CES Cosaques sont les plus considérables, parce qu'ils sont les plus nombreux. Lorsque les Mogols arriverent, les Cosaques eurent beaucoup à soussirir; mais, quand ensuite les Mogols eurent été assoiblis par leurs guerres avec les Russes, les Cosaques eurent leur tour, & se porterent avec d'autant plus d'ardeur à cette guerre, qu'ils attendoient depuis long-tems le moment de la vengeance.

#### ~ [1562.] of

Les Cosaques surent, dans une diète de Pologne, déclarés alliés de cette République, qui craignoit l'ambition des Russes, commandés alors par le Czar Ivan Vasilovitz. La Pologne s'engageoit à leur payer un subside pour tenir toujours sur pied un bon corps d'armée prêt à la défendre: on leur assigna même des terres entre le Boristhène & le Niester. Ce pays, inculte alors, prit une nouvelle sorme par les soins & l'industrie de ses nouveaux habitans. Insensiblement on y vit se former des villages, puis des villes: & cette province, nommée chez nous Ukraine, & par les Russes Ukraina, c'est-à-dire située sur les frontieres, devint une des plus belles & des mieux culti-

vées de la Pologne.

Ces Cosaques furent pendant près d'un siécle le plus sûr boulevard de la Pologne. Sans cesse aux prises avec les Russes ou les Tartares, selon que les uns ou les autres menaçoient de quelques mou-vemens, ils osoient même en venir aux mains avec les Turcs, & ils alloient, en navigeant le long des côtes de la mer Noire, les braver jusques sous les murs de Constantinople. Maîtres de plusieurs îles du Boristhène, dont quelques-unes étoient presqu'inaccessibles, ils étoient hors d'atteinte, & s'y retiroient à l'abri des attaques de leurs ennemis; d'ailleurs, quoiqu'agissant de concert avec la Pologne, leur chef, appelé Hetman, ne reconnoisfoit aucune autorité supérieure à la sienne, & commandoit toujours ses Cosaques en chef.

Cependant les intérêts changerent. Les

feigneurs Polonois, qui avoient acquis des terres dans l'Ukraine, voulurent traiter les Cosaques leurs vassaux en sers, c'est-à-dire en esclaves, comme cela se pratique en Pologne, à l'égard des malheureux habitans des campagne. Cette nation sière, & qui sur-tout idolâtroit l'indépendance, sit assez voir son indignation, en prenant les armes, & en se mettant sous la protection de la Russie. D'ailleurs le Grand-Seigneur avoit menacé de guerre la Pologne, pour la punir des ravages causés par les Cosaques; &, pour se disculper vis-à-vis d'un ennemi puissant, on avoit sait mourir leur Hetman.

- Nous passons sous filence les guerres qui suivirent & se perpétuerent sans cesse, tantôt entre les Polonois & les Cosaques, tantôt entre ceux-ci & les Turcs ou les Russes, pour arriver à un événement qui inquiéta la cour de Russe, & nuisit beau-coup aux. Cosaques.

# \*\* [ 1665.] A

Les Cosaques étoient sous la protection de la Russie, & Georges Alexiovitz-Dolgoroucki commandoit en Ukraine au nom de cette nation. Il eut lieu d'être satisfait d'eux tant qu'il les traita avec douceur. Mais, comme on n'en avoit plus besoin pour la guerre, ils voulurent se retirer ches

eux. Le général voulut les forcer de demeurer en campagne aussi long-tems qu'il lui plairoit. Ces ordres resterent sans effet; les Cosaques se retirerent chez eux. Dolgoroucki fit courir après, on enleva leur ' Hetman, on le pendit. Le frere de ce chef, Etienne, ou comme on dit dans le pays, Stanco-Razin, forma le projet de s'en venger. C'étoit un homme naturellement artificieux, d'une humeur cruelle: mais robuste de corps, maniant fort bien les armes: il parut aux Cosaques digne d'être leur chef. Ils firent plusieurs courses; &, pour outrager plus sensiblement les Russes, ils donnerent asile à tous les réfugiés de cette nation, mécontens ou coupables. Cette conduite des Cosaques amena la guerre entre eux & la Russie. Cependant la paix se sit. Stanco peu après reprit ses anciens projets, & voulut que sa nation renonçat à l'obéissance envers le Czar. Dans les commencemens de la guerre, il avoit prétendu que la mort du Czarevitz, ou fils du Czar, jeune prince de besucoup de mérite, étoit l'ouvrage des grands de la nation: il supposa alors que ce prince leur étoit échappé, & qu'il étoit venu implorer su protection. A l'en croite, un patriarche, homme respectable, mais difgracié depuis quelque tems, étoit aussi venu le trouver. Il sit construire

deux grandes barques, garnies l'une de velours rouge, & l'autre de velours noir, & fit accroire que le patriarche étoit dans la premiere, & le prince dans la seconde. Le peuple toujours séduit par le merveilleux, & si aisément trompé par les apparences, saisit cette nouvelle avec une avidité qui tenoit du fanatisme. On se rassemble de toutes parts auprès de Stanco en peu de tems, il se vit à la tête de cent mille hommes.

Avec des forces si considérables, il s'avança d'abord vers Zaritza, en faisant entendre qu'à l'occasion de nouveaux troubles élevés en Russie, une armée s'avançoit vers eux pour saccager leur ville. On l'écouta a les crédules habitans lui ouvrirent leurs portes. Le traître Stanco eut la lâche barbasse de faire massacrer le commandant & une partie des bourgeois. Aussi cruel à Czonorgor, qui pourtant avoit capitulé, il set égorger le commandant, les officiers & toute la milice.

De-là, tournant vers Astrakhan, ville très-riche & pourvue d'une garnison de douze mille hommes, il s'en rendit maître à la faveur des troubles qui divisoient alors les esprits. Le gouverneur s'étoit alors refugié dans une église, on l'en arracha, on le précipita du haut d'une tour: tout ce qui se trouva d'officiers Russes sut haché

en pièces. Les négocians Persans, Indiens, Arméniens, Turcs, Bulgares & autres, furent les victimes de l'avidité de Stanco & de sa troupe forcenée. Il laissa, après tant d'horreurs, une nombreuse garnison dans la ville, & retourna vers la Russie. Sa conduite n'est qu'un tissu d'excès & d'actes de barbarie: il avoit donné à ses troupes toute licence, & leur avoit permis de commettre contre les Russes tous les désordres qui pouvoient leur être de quelque utilité.

#### ~~ [ 1678 & 79.] **/**

La Russie avoit envoyé dissérens corps de troupes contre les rebelles, & ils avoient été battus à dissérentes reprises. L'Hetman des Cosaques, Corneille-Jacolof, quoique parrain de Stanco, crut devoir briser les nœuds de cet engagement, & livra son silleul aux Russes, qui le menerent à Mos-kou. Il sut supplicié comme rebelle & coupable du crime de lèse-majesté.

### ~~ [1685.] A

La Russie, obligée par les circonstances d'entrer, à l'exemple des Vénitiens & de la Pologne, dans la guerre contre les Turcs en faveur de l'empereur, envoye une armée vers la petite Tartarie. Elle eut beaucoup à soussir, parce que l'Hetman

des Cosaques, Ivan-Samnelovitz, leur ennemi secret, avoit conseillé au Khan de ruiner le pays par où l'armée devoit passer. La disette en esset sit périr un grand nombre d'hommes & de chevaux. On sçut d'où venoit ce conseil : l'Hetman sut pris & étranglé. On mit en sa place ce sameux Mazeppa, qui, Cosaque de nation, & élevé en Pologne, joignit à un courage

naturel un esprit cultivé.

La rapidité des conquêtes de Charles XII allarmoit alors la Russie, & étonnoit le reste de l'Europe. Mazeppa, séduit par leur éclat, & trompé par l'espérance d'affranchir sa nation du joug des Russes, négocia avec Charles, & se déclara enfin ouvertement pour lui. La plus grande partie des siens n'approuverent point ce parti. Il fut obligé de se retirer au camp des Suédois. Ce fut alors que le Czar Pierre forma l'entiere résolution d'affoiblir tellement les Cosaques, qu'il n'auroit plus rien à craindre de leur part. Mazeppa fut pendu en effigie, & tous ceux qui avoient participé à ses desseins, massacrés sans aucune miséricorde: supprimant tous les priviléges dont avoient joui jusqu'alors les Cosaques, il les mit sur le pied de ses autres sujets.

Par convention entre la Russie & la Pologne, cette derniere couronne est de-

meurée en possession de toute la partie de l'Ukraine qui est à l'occident du Boristhène; mais elle doit être actuellement dans un état bien triste. On ne peut compter à présent, pour véritable pays des Cosaques, que ce qui, à l'est du Boristhène, s'étend d'un côté depuis la riviere de Desna, qui tombe dans ce sleuve, à peu près vis-à-vis de Kiow, jusqu'aux limites de la petite Tartarie, entre la Samara & l'Oskol. Cet espace assez considérable occupe les parties méridionales des Palatinats de Kiow & de Brelgoorod.

Comme tout ce pays n'est qu'une seule plaine entrecoupée de quantité de belles rivieres & de forêts, il est extrêmement fertile; grains, légumes, plantes, tabac, cire, miel, tout s'y recuille en abondance. Les paturages d'ailleurs y sont excellens, & le bétail y est plus beau que dans le reste de l'Empire. Quant aux villes & aux villages, on n'y voit que des mai-sons de bois à la manière des Russes.

Les Cosaques sont grands & bien faits; la plûpart ont le nez aquilin, les yeux bleus, les cheveux bruns, & en tout un air sort dégagé. Ils sont robustes, adroits, insatigables, hardis, braves & généreux: jaloux de leur liberté à l'excès, ils ont été souvent la victime de leurs efforts pour se la conserver. Mais ils sont incons-

tans, doubles, perfides, ivrognes. Leurs femmes sont belles, bien saites & sort complaisantes envers les étrangers. Hommes & semmes s'habillent à la polonoise, excepté le bonnet qui est un peu dissérent. Leurs armes sont le sabre & le sustitue leur troupe ne consiste qu'en infanterie. Leur langue est un composé de polonois & de russe: on assure que les expressions en sont fort délicates.

Ils font profession de la religion schismatique grecque, telle qu'elle est en Rusfie. Il s'y trouve aussi des Catholiques en assez grand nombre.

# COSAQUES DONSKI,

CES Cosaques ont pris leur nom du fleuve sur les bords duquel ils habitent. Ils s'étendent depuis la rive méridionale de la riviere de Guiloi-Donetz, qui vient du coucher se jeter dans le Don, jusqu'à l'embouchure de ce sleuve dans la mer d'Asas.

Ils ont commencé comme les Cosaques Sa-Poravski, par fuir les Tartares du Kaptles accabler: seulea de se mettre sous slogne, ils se mirent la Russie.

# \* [1549.] . \*\*

Le Czar Jean Vasilovitz, que la plapart de nos historiens par ignorance appellent Basilides, ayant étonné cette nation par son courage, & intimidé par son
ambition, ils se mirent sous la protection
de la Russie, aux mêmes conditions que
les Cosaques du Dniéper. Ce sut dans la
suite qu'ils eurent recours à la Pologne.
Inquiets & continuellement entraînés à la
révolte, parce qu'ils sont naturellement
portés à l'indépendance, ils ont souvent
changé de maître; &, pour la plûpart,
ils avoient suivi le parti de Stanco, dont
on a parlé précedemment. Le Czar Pierre I
a supprimé leur Hetman.

Ces Cosaques ayant une origine commune avec les précédens, il n'est pas étonnant qu'ils leurs ressemblent par l'extérieur & les qualités. Ils ont leur stature, leur physionomie, leur bravoure & leurs désauts. Seulement participant davantage aux mœurs des Tartares mahométans, ils s'habillent comme les gens du peuple en

Russie.

Quoique par goût & par système ils cherchent, en faisant des courses, à vivre aux dépens d'autrui, cependant ils exercent aussi l'agriculture & nourrissent beau-

coup de bétail, qui sert ensuite à leur nourriture. Les bords du Don sont trèsfertiles; ils n'y manque que du bois. Ils sont excellens pour les garnisons & la défense des places. Leur religion, leurs armes sont les mêmes que ceux des Cosaques Sa-Poravski.

#### COSAQUES JAIKZI.

Quoique les Cosaques dont nous venons de parler, ceux-ci cependant s'éloignent un peu des rapports qui subsistent entre les autres. Ils sont plus rustiques, parlent un langage qui tient du tartare & du kalmouc. Ils s'habillent de robes d'un gros drap blanc, à manches étroites, mais longues, qui leur pendent jusqu'au milieu de la jambe. En hiver, ils mettent par-dessus de longues robes fourrées de peaux de brebis. Leurs bottes, faites de cuir de Russie, ont la forme de celles des Persans. Leurs bonnets sont ronds, avec un large bord de sourrure. Les habits de leurs semmes ne dissèrent de ceux des hommes, qu'en ce que les robes sont plus longues & plus étroites.

Comme ils ne sont pas meilleurs cavaliers que les Cosaques des autres branches,

ils se renferment l'hiver pour se mettre à l'abri des incursions des Tartares qui font des courses à la faveur des glaces. Mais ils s'en vengent en été; &, montés sur des barques qui peuvent contenir une trentaine d'hommes, ils pillent toutes les côtes de la mer Caspienne. Leurs armes propres sont le sabre, l'arc & les slèches. Mais, depuis le Czar Pierre, on leur pro-cure des armes à seu pendant l'hiver, qu'ils sont obligés de rapporter avant l'été à Jaiskoi, où réside le gouverneur de cette partie de la Russie. Nous avons vu cet usage se pratiquer à l'égard des Nogais, & il a le même objet. Le gouverneur reçoit d'eux les contributions qu'ils payent à la Russie en cire, miel & bestiaux. Cependant ils ont entr'eux des chess de leur nation qui les gouvernent, selon leurs anciennes coutumes. Quoique leur religion soit censée être celle de toute la Russie, cependant, par ignorance & par stupidité, ils y ont introduit beaucoup de choses qui tiennent du Mahométisme, en en conservant beaucoup d'autres qui sont des restes de leur ancien paganisme.

On sçait peu de choses de l'histoire particuliere des Cosaques. Mais l'anec-dote suivante ne doit pas être ignorée, puisqu'elle sut une des causes de l'aggran-

dissement des Russes en Asie.

Sous le règne du Czar Jean Wasilowitz, un colonel des Cosaques du Don, appelé Jermak-Timoféwitz, avoit long-tems rodé aux environs de l'Océan, avec environ mille hommes, pillant & ravageant tous les lieux où il passoit. Cependant, s'étant laissé entraîner trop loin, il ne put rega-gner son pays. Déja même des troupes Russes détachées après lui, lui coupoient le chemin, & l'alloient faire prisonnier. Il n'ignoroit pas la punition qui l'attendoit. Pour se tirer de ce mauvais pas, il proposa à un certain Strobinoss, qui avoit beaucoup de terres aux environs de la ri-viere de Sasawaya, de lui laisser passer la riviere avec les huit cents hommes qui lui restoient encore, & se porteroit sur les terres des Tartares. Pour ne pas irriter un homme déja ému par les circonstances, & dont le désespoir pouvoit lui être funeste, Strobinoss aida Jermak de tout son pouvoir. Le pays où il entroit n'étoit autre que la Sibérie actuelle, dans laquelle il n'y avoit alors que les villes d'On-Zigidin & de Sibir, appelées actuellement Tuméen & Tobolskoï. Jermak descendit avec ses Cosaques la riviere de Tura: surprit les deux villes, dont nous venons de parler, en chassa Kutzium-Khan, qui y régnoit alors, & sit son sils prisonnier. Cependant, quelque brillante

que lui parût sa conquête, il sentoit bien qu'elle étoit trop étendue pour la pouvoir conserver contre les Tartares, qui, revenus de leur premiere surprise, ne manque-roient pas de tomber sur lui avec toutes leurs forces. C'est pourquoi il envoya à Moscou le fils de Kutzium-Khan, nommé Altanaï-Sultan, & offrit au Czar tout le pays dont il venoit de s'emparer, en ex-piation de ses crimes. On lui accorda son pardon, & l'on prit possession du pays. Les Russes s'y sont étendus de plus en plus depuis ce tems. Quant à Jermak, il perdit la vie peu après. Ayant voulu descendre l'Irtisn avec quelques bateaux chargés de Cosaques, il sut surpris & taillé en piéces lui & sa troupe. Comme c'étoient les Cosaques qui avoient fait cette conquête, pour leur en laisser tout l'honneur, on incorpora parmi eux les soldats que l'on y faisoit passer; & la milice de Sibérie porte encore le nom de Cosaque.





### KHANS DE CRIMÉE.

On appelle Crimée cette presqu'île qui s'avance dans la mer Noire, au midi de la partie orientale de l'Europe, & que les anciens nommoient Chersonnèse Taurique \*. Presque toute entourée de mer, elle ne communique à la terreferme que par un isthme fort étroit, où est un fort accompagné de sossés qui de chaque côté s'étendent jusqu'à la mer \*\*. La largeur de l'isthme n'est guères que d'une demi-lieue; & la presqu'île dans sa plus grande largeur n'a que soixante lieues communes depuis Guslève \*\*\*, autresois Chersonne, jusqu'à Kazandip, qui est le

\*Plusieurs presqu'îles ont porté chez les anciens le nom de Chersonnèse: celle-ci étoit habitée par les Tauri: on y trouve ensuite les Satarches, les Grecs, puis les Chazeres, &c.

\*\*\* Nous suivons ici M. Peyssonel, Observ. kist. &c. p. 88,

Taphra; elle est appelée aujourd'hui par les Russes Pérécop & Brécop, terre creusée, & par les Tartares Orcapi, c'est-à-dire, Porte d'or, pour mieux dire, Porte du bourg d'Er, situé près du fort qui porte le même nom.

lieu le plus avancé vers la mer de Zabache, appelée par les anciens Palus-Méotides.

Quoique fort monstrueux dans sa partie septentrionale, ce pays est un des plus beaux de l'Europe par la salubrité de l'air, la sérénité du ciel, & la fertilité du sol: aussi y vit-on trés-bien & à bon marché. Sous les premieres hordes Tartares qui y ont habité, Crim & Cassa étoient les principales villes; la premiere actuellement est fort abandonnée, & la seconde ne renserme presque point de Tartares; mais on y trouve beaucoup de Juiss, de Grecs & d'Arméniens, & plusieurs samilles issues de la garnison Turque que le Grand-Seigneur y entretient, & des mar-chands de la même nation, que la situation avantageuse de cette ville y a attirés pour le commerce. La demeure du Khan est à Bakche-Séraï \*. Entre autres productions du pays, il faut sur-tout remarquer deux lacs dans l'isthme, qui s'étend depuis Orkapi jusqu'au district de

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, comme en latin, Horto-Palatium; Palais-jardin: elle est entre les montagnes, ce qui la préserve des grandes chaleurs & des grands froids. Elle est sur la riviere appelée Tchuruk-Son, eau pourrie, parce que sans doute elle est un peu stagnante

Tchongar, l'un se nomme Khalal-Gneul. ou lac permis; & l'autre, Kkaram-Gneul, ou lac défendu. Ils fournissent tous deux beaucoup de sel; mais on ne fait usage que du premier, encore en tire-t-on plus qu'il n'est possible d'en débiter. « Ces deux » lacs ne se desséchent jamais; & l'on y » voit avec surprise le sel se former en-» tre deux eaux, comme une croûte de n trois ou quatre pouces. Il commence à " se' coaguler au mois de Mai, &, dès » qu'il a pris une certaine consistance, la » pluie l'engraisse au lieu de le dissoudre; » mais, lorsqu'il survient des pluies fortes men Mars & en Avril, avant que le sel » soit formé, la coagulation n'a pas lieu, » & il n'y a plus espoir de récolte pour » cette année-là.»

Les Khans de Crimée ont long-tems commandé, non-seulement aux Tartares de la presqu'île, mais aussi à ceux de Boudgiak \* au nord-ouest, & à ceux de

Le Boudgiak ou Bessarabie s'érend en longueur sur les bords de la mer Noire, depuis l'embouchure du Bog jusqu'à celle du Danube, & en largeur depuis la mer jusqu'à la rive gauche du Pruthinclusivement, & tournant ensuite au hordest pour regagner le Bog, sur les frontières de la nouvelle Servie. On trouve dans quelques Cartes & dans quelques puvrages estimés, que ces Tartares sont indépendant, ce qui est faux. Il

Kouban, en Asie, sur les bords de la riviere de ce nom, qui se jette dans la mer de Zabache. Ces derniers ne reconnoissent plus son autorité, & ont un Khan

indépendant de tous ses voisins.

Tous ces Tartares sont Mahométans, & ressemblent beaucoup aux Kalmouks, mais ils ne sont pas si laids. Ils sont de moyenne taille & fort carrés: ils ont le teint brûlé, les yeux peu ouverts & sort brillans, le tour du visage carré & plat, le nez camus, la bouche assez petite, les dents blanches, les cheveux noirs & aussi rudes que du crin, & peu de barbe. Ils portent des chemises de toile de coton sort courtes, des caleçons de la même toile, des culottes sort larges, & saites de gros drap ou de peaux de brebis. Leurs vestes, saites de toile de coton, sont piquées; & par-dessus ils mettent un man-

Rriij

est vrai que le Khan leur laisse certaine liberté, mais ils sont obligés de le suivre à la guerre; & c'est ordinairement le sils aîné du Khan, ou son plus proche parent que ce prince nomme sultan Sérasker, ou général du Boudgiak, & le Khan lui-même y sait sa résidence en tems de guerre. Il en est de même des Tartares du Kouban, qui sont toujours soumis au Khan de Crimée, dès que ce prince sçait les ramener par la politique ou les contraindre par la force. Telle avoit été la conduite de Krime-Ghiraï avant sa déposition.

d'entr'eux portent, au lieu de ce manteau, une robe de drap fourrée de quelque bonne pelleterie. Leurs bonnets, qui ont à peu près la forme de ceux des Polonois, sont bordés de peaux de mouton ou de quelque pelleterie plus précieuse, selon la qualité de la personne. Ils portent des bottines de maroquin rouge ou jaune.

Leurs armes sont le sabre, l'arc & la slèche, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse. Leurs chevaux, avec une sort mauvaise mine, sont si excellens qu'ils sont des courses de vingt à trente lieues. Leurs selles sont faites de bois; & ils raccourcissent si fort les étriers, que, lorsqu'ils sont à cheval, ils sont obligés de

s'y tenir les genoux pliés.

Leurs femmes ne sont pas des plus belles; elles ressemblent trop à leurs maris: elles n'ont pour elles que la blancheur. Leurs chemises, faites de toile de coton, sont aussi longues que celles des Françoises; elles ont par-dessus une robe étroite de drap ou de peau de mouton: leur chaussure consiste en une paire de bottines de maroquins rouge ou jaune. Elles ne sont pas en général sort aimées de leurs maris, parce que ces Tartares choisissent ordinairement pour esclaves, les

femmes qui leur plaisent le plus parmi les prisonnieres qu'ils enlevent dans leurs courses.

Ils font tous soldats, braves, durs à la satigue, & souffrent aisément les injures de l'air; &, pour les y accoutumer, on ne les laisse plus coucher à couvert dès l'âge de sept ans: à ce même âge aussi, on ne leur donne plus rien à manger, qu'ils ne l'aient abattu avec une slèche: à douze ans, ils vont à la guerre. Pour endurcir leur peau à la fatigue, on les baigne dès leur plus tendre enfance dans de l'eau où l'on a dissout du sel. Aussi les voit-on dans l'hiver courir au travers des neiges, & passer les rivieres à la nage, lorsqu'elles ne sont pas assez gélées pour leur offrir un chemin de glace.

Dans leurs expéditions, outre la flèche & le sabre, ils portent un couteau à leur ceinture, un briquet pour allumer du seu, une alêne pour raccommoder l'équipage de leurs chevaux, & cinq ou six brasses de cordelettes de cuir, pour lier leurs prisonniers. Ils ont encore chacun un cadran solaire. Les plus riches portent des cottes de mailles, les autres sont sans armes désensives. Dans leurs courses, ils mênent à la main un second cheval, asin que, lorsqu'ils sont poursuivis, & que celui sur lequel ils sont est fati-

Rriv

gué, ils puissent sauter sur l'autre, ce qu'ils font avec heaucoup d'adresse, & sans cesser de courir. Alors ce premier cheval vient se ranger à la droite de son maître, & se tient à son rang, afin d'être prêt à le servir une seconde fois. Ces chevaux n'ont pour eux que la force & l'a-gilité, car d'ailleurs ils ont assez mauvaise mine: le crin de leur col est fort toussu & pend jusqu'à terre. Ces animaux, malgré la fatigue à laquelle ils sont exposés, sont cependant si sobres, que souvent un peu de mousse trouvée sous la neige leur

sussit pour toute nourriture.

Quant à leurs maîtres, ils ne mangent ordinairement que du cheval; mais ils ne le tuent que lorsqu'il ne peut plus servir à la course, & même ils mangent sans répugnance ceux qui sont morts de maladie. Lorsque, dans une course où ils sont ordinairement partagés en corps de dix hommes, un cheval de la petite troupe ne peut plus aller, ils le tuent & le partagent entr'eux: s'ils trouvent de la farine, ils la mêlent avec le sang de ce cheval pour en faire une espece de boudin. Cependant, comme il pourroit arriver qu'il ne mourût pas affez de chevaux pour nourrir l'armée, ils emportent avec eux quelques provisions, entr'autres des saucissons de chair de cheval, qui sont, dit-on, fort bons. Lorsqu'un cheval vient d'être tué en course, ils mettent une partie de la chair sous la selle de leurs chevaux, & continuent seur marche. Au bout de cinq ou six heures, ils retirent cette viande échaussée & pénétrée de la sueur du cheval; nous la trouverions corrompue, elle ne passe chez eux que pour mortisée: ils la mangent comme un morceau fort délicat. Ce n'est pas qu'ils s'en tiennent à cette seule maniere de manger le cheval: ils en sont aussi bouillir des morceaux dans l'ean, en l'assaisonnant d'un peu de sel.

Ils ne boivent en général que de l'eau; &, comme elle leur manque affez souvent dans leurs courses, ils y suppléent par de la neige sondue. Les Mirzas boivent du lait de jument. Ils ont de plus un breuvage sait avec du miel; mais, comme ils ne le sont pas bouillir, il ne laisse pas de causer des tranchées affez violentes.

Quoique nous dissons que leur nourriture principale soit la chair de cheval, cela doit s'entendre pour la qualité, car ils n'imaginent rien de meilleur. Mais ils sont aussi usage de millet, de riz & d'orge, soit en faisant de petites galettes sous la cendre, soit en fricassant ces grains avec de la graisse de cheval; &, pour tirer de cet animal tout le parti possible, ils font avec sa peau des brides, des cordelettes, des couvertures de selles & des souets.

Les Tartares qui demeurent dans les villes, sont plus civilisés. Ils sont un pain qui approche du nôtre, & un breuvage composé de millet bouilli, aussi épais que le lait & qui enivre. Ils boivent aussi de l'eau-de-vie qui leur vient par Constantinople: les pauvres boivent du lait aigre. Ils sont en général sort sobres: ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'en faisant peu d'usage du sel, ils emploient beaucoup d'épices, & sur tout de niment

& sur-tout de piment.

Pour bien juger les Tartares, ils ne faut pas les considérer relativement aux autres nations: leur morale est relative, & les principes auxquels ils se conforment entr'eux, n'ont point leur application visà-vis des étrangers. Quoique toujours disposés à prendre chez les autres peuples, ils ne se volent point entr'eux; mais si le vol n'est pas permis, il n'est pas pour cela puni: le voleur est seulement obligé de rendre ce qu'il a pris. Cependant la bastonnade a lieu, si le vol intéresse le public ou quelque personnage puissant. Ceux qui assassiment ou qui font quelques violences, sont livrés aux parens de celui qui a souffert l'outrage. Cette justice est elle-même une espèce d'abus; car ces parens se livrent quelquesois à des excès de vengeance qui tiennent de la plus horrible sérocité.

Le Khan des petits Tartares prend le titre de Padi-Chah ou d'empereur; &, suivant d'anciens préjugés, il est regardé comme l'héritier présomptif de l'empire Turc, au défaut d'enfans mâles de la famille Ottomane. Cependant il est réellement vassal du Grand-Seigneur qui le dépose à sa volonté, observant en même tems de ne jamais le faire mourir. Depuis le traité de Carlowitz, le Czar est affranchi de l'obligation d'envoyer au Khan cent mille écus en œufs d'or ou en pelisse; mais il a continué d'envoyer deux oiseaux de proie. L'état présent des affaires amenera peut-être quelque changement à cet égard.

Les princes de la famille du Khan sont appelés Sultans. Ils occupent les plus grands emplois, & ont quantité de braves qui se dévouent à leur service. Les revenus du Khan sont assez bornés; quelques revenus de terre, les deux salines qu'il afferme annuellement, les douanes des deux ports de Baliklava \* & de

<sup>\*</sup> C'est-à-dire port où se vend du poisson.

Guslève \*, & de légers impôts, font tout son bien; il est vrai que le Grand-Seigneur lui entretient, en tems de paix, une garde de douze cents hommes, & qu'il ne lui en coûte rien pour lever & entretenir ses armées. Comme tous les Tartares sont soldats; dès que le rendez-vous est indiqué, ils s'y rendent avec leurs armes, leurs provisions, & sur-tout l'espé-

rance d'un grand butin. Ceux qui ont le pas après les Sultans, sont les Chirin-Beys; ils forment en quelque sorte la haute noblesse, & sont les dépositaires de la loi. Par état, ils doivent maintenir la liberté du peuple contre les vexations des Khans, ou les entreprises des Turcs. On les consulte dans toutes les affaires, parce qu'ils tiennent à la famille des princes par les alliances, & qu'ils ont beaucoup de crédit à cause de leurs grands biens. A leur tête est un chef avec le titre de Begh, ayant, comme le Khan, fon Kalga & son Noureddin. Les Mirzas qui viennent ensuite ont aussi part au conseil. Après ceux-ci sont les Olou ou Grands; les Seïds ou chefs de la religion.

Le divan ou conseil du Khan est composé d'officiers qui portent les mêmes titres

<sup>\*</sup> M. d'Anville écrit Koslevé, on ne sçait pourquoi; au moins n'est ce pas le nom Turc.

que ceux du grand-seigneur. Il a un grand Visir, un Mousti, un Cadhilesker \*, qui sont les juges immédiats de toutes les affaires civiles & criminelles, & qui possedent leurs charges pendant tout le règne du Khan.

Lorsque le Prince entre en campagne, ses armées montent ordinairement à quatre-vingt mille hommes : elles ne vont qu'à quarante ou cinquante mille, lorsque c'est son fils ou un de ses généraux qui commande. Ce n'est guères qu'en hiver & vers le mois de Janvier qu'ils entrent sur le pays ennemi : cet usage leur procure le double avantage de trouver des hommes moins en état de se défendre; & de n'être arrêtés ni par les marais, ni par les rivieres; tout est glacé & couvert de neige, & leurs chevaux, qui ne sont pas ferrés, y marchent plus aisément que sur la terre. Les riches cependant ferrent leurs chevaux avec de la corne de bœuf, qu'ils cousent ordinairement avec du cuir: aussi tient-elle peu, & se détache-t-elle aisément dans les hivers où il tombe peu de neige; & dans leurs courses ils sçavent si bien prendre leurs mesures, qu'ils sont de retour avant que les neiges soient sondues. Ils cher-

<sup>.. \*</sup> Juge d'armée.

chent toujours à prendre par les vallons & les défilés, afin de n'être pas si aisément découverts: &, par la même raison, quelque froid qu'il fasse, ils n'allument point de seu. Ils se partagent en plusieurs corps qui se placent entr'eux de maniere à se porter aisément du secours & à n'étre jamais assaillis à-la-fois. D'ailleurs ces marches sont plus ou moins sçavantes, selon l'habileté de celui qui conduit l'expé-dition. De deux heures en deux heures ils s'arrêtent un quart-d'heure pour laisser reposer leurs chevaux, ce qui se fait d'un coup de sifflet. Lorsqu'ils sont à trois ou quatre lieues de la frontiere des ennemis, ils s'arrêtent pendant deux ou trois jours dans un lieu sûr. Là ils se divisent en trois bandes, dont les deux premieres ne forment qu'un corps; la troisieme est divisée en deux autres corps, dont l'un forme l'aile droite, & l'autre l'aile gauche. Ils s'avancent ensuite lentement dans le pays ennemi, mais sans cesser de marcher jour & nuit, ne donnant qu'une heure de repos à leurs chevaux, & ne faisant aucun dommage jusqu'à ce qu'ils ayent fait soixante ou quatre-vingt lieues dans le pays ennemi. C'est alors qu'ils songent à se retirer. Le corps d'armée va toujours le même pas; mais les ailes qui sont de huit à dix mille hommes, & divisées en

dix ou douze troupes, se répandant chacune de leur côté jusqu'à cinq ou six lieues, ravagent tous les villages, en emmenent hommes, femmes, enfans, bef-tiaux, chevaux. Aussi-tôt que ces ailes ont réjoint le gros de l'armée où elles déposent tout leur butin, on en envoie deux autres corps qui prennent la place de ces deux ailes : le corps d'armée reste ainsi complet, & toujours prêt à résister à l'ennemi en cas d'attaque. Il faut observer cependant qu'ils ne songent à la désense que quand il n'y a pas lieu à la suite. C'est ainsi qu'en des courses d'un mois ou deux, ils enlèvent quelquesois jusqu'à cinquante mille personnes, qu'ils vendent ensuite dans les états du Grand-Seigneur.

Nous ne dirons rien des Tartares de Kouban, parce que ce ne seroit qu'une répétition de ce qui vient d'être dit. On remarque seulement qu'ils ne sont pas si aguerris que ceux de Crimée, & qu'il y a moins de subordination entr'eux. Nous allons dire actuellement deux mots de l'histoire de Crimée, qui n'est pas assez connue pour que nous puissions y trou-

ver des anecdotes intéressantes.

#### 1439.

Pendant les troubles qui désoloient l'em-

Tamerlan, on rapporte qu'un laboureur; nommé Ghirai \*, sauva un des jeunes princes Mogols, âgé de dix ans, & en eut autant de soin que de son propre sils. Huit aus après, quelques bandes de Mogols voulant avoir à leur tête un prince de la race de Genghiz-Khan, le bon laboureur leur présenta celui qu'il avoit élevé. Ce jeune prince, devenu tout-à-coup souverain, voulut donner des biens & des titres à son biensaiteur, qui les resusa constamment. Persistant dans le dessein de prouver sa reconnoissance, & voulant en quelque sorte l'immortaliser, il prit le surnom de Ghirai, & ordonna que tous ses successeurs le portassent; de-là vient que les Khans le joignent toujours à leur nom:

Ce prince est appelé Hadgi-Ghiraï: il se mit à la tête des Mogols qui habitoient du côté du Bosphore de Thrace, & sonda un nouvel empire. Tous ces commencemens ne nous offrent que des guerres contre les Russes & des récits de pillage.

<sup>\*</sup>On trouve dans un auteur justement estimé & fort sçavant, que ce paysan s'appeloit Kérai; mais c'est une méprise des auteurs qu'il a consultés, & une suite du peu de connoissance qu'il a du turc: il sçait d'ailleurs beaucoup d'autres langues plus utiles.

#### ~~[ 1521.] **/\***

Mohammed Ghirai, troisieme Khan de Crimée, s'étoit avancé avec une armée nombreuse sous les murs de Moskou. Ils avoient tout mis à seu & à sang sur leur passage: les habitans, ne se croyant pas en sûreté dans la ville, s'étoient retirés dans la citadelle, où ils étoient en trop grand nombre. D'ailleurs la place étoit en mauvais état, quant aux fortifications; & le peu d'artillerie qu'on y employoit, étoit placé à des endroits inutiles. C'en étoit fait de cette ville, si les Tartares eussent eu la patience d'attendre trois ou quatre jours; mais leur avidité la sauva. Le gouverneur offrit des présens au Khan, pout l'engager à lever le siège. Il eut la foiblesse de les accepter, à condition cependant que le grand-duc s'engageroit à lui payer, tous les ans, un tribut. Il fallut figner un traité si honteux. Alors Mo-hammed se retira à Rézan, où les Russes eurent la liberté d'aller racheter tous les prisonniers & le butin que l'on avoit fait fur eux.

Cependant Mohammed, cherchant à s'emparer du château de Résan, voulut surprendre Ivan Kowar, qui en étoit gouverneur. Il lui parla du dernier traité fait avec les Russes devenus ses tributaires; &,

An, Orient, Partie I,

sous prétexte d'aller le lui montrer, il introduisit un assez grand nombre de Tartares dans le château. Ceux-ci eussent été suivis de beaucoup d'autres encore; mais un cannonier Allemand voyant cette affluence, & sentant bien qu'elle ne pouvoit y être amenée que par un mauvais dessein, sit une décharge si juste sur ces Tartares & les Littramins leurs alliés, que la plûpatt prirent la fuite. Le Khan demanda que le cannonier lui fût livré; on n'y voulut pas consentir. Comme il coutoit risque d'être pris lui-même, il sut trop heureux de se retirer, en laissant dans les mains de Kowar le traité dont sa vanité cherchoit à s'énorgueillir. Mais si cet évènement préserva les Russes de l'exécution d'un traité homeux; d'un côté, il laissoit entre les mains des Tartares plus de huit cents mille prisonniers, qui surent vendus à Cassa, à Astrakhan & ailleurs.

- Lorsque le grand-duc fit faire des reproches à Mohammed sur cette expédition qui n'avoit été amenée par aucune cause connue, celui-ci répondit, que, libre de ses actions, il faisoit la guerre quand il le jugeoit à propos, & sans consulter qui que ce sût. Il eût été bien doux pour les Russes d'en pouvoir tirer vengeance; mais il eût falku être en force, & ils n'y étoient pas.

## JA:[1587.].

Ghazi-Ghirái est regardé par les Turcs comme le plus grand prince qui ait régné dans la petite Tartarie \*. Le grand-sei-gneur, pour lui donner des marques de fon estime, lui envoya plusieurs étendards. & un corps de musique. « Ce prince, » disent les Orientaux, dans les combats » ressembloit à un lion, dont les rugisse-» mens font retentir les forêts & frémir » les déserts. » Ils disent de plus, que son affabilité lui gagnoit tous les cœurs; que tous ceux qui venoient à sa cour, riches ou pauvres, s'en retournoient comblés d'honneurs & de présens: «Si un en-» fant de cinq ans eût pu le suivre à la » guerre, il en seroit revenu austi riche » que Crésus. » Austi le grand-seigneur, le mettant en place, lui avoit-il augmenté sa pension de dix sequins, quoique d'ail-leurs il l'eût comblé de présents. Guidé par sa reconnoissance & son courage, il rendit les plus grands services aux Turcs dans toutes les occasions. dans toutes les occasions qui se présente-

<sup>\*</sup>Pent-être en faut-il excepter Krim-Ghiraï, qui régnoit au commencement de la guerre actuelle, & dont il sera parlé plus bas; mais les écrivains Turcs n'ont pu en parler encore dans leurs ouvrages.

644

rent, & fit toujours la guerre heureusement contre les Russes.

### **\***[1598.]\*\*

» Enfin ce prince, dont on contrôt peu » l'histoire, consigna son ame, plus belle » qu'un diamant, au trésorier du Ciel \*. »

#### **M**[1610.]

Mohammed, descendant d'un ancien Khan, s'étant révolté contre le grand-seigneur, avoit trouvé moyen de se faire reconnoître Khan, sans sa participation. Rizvan Pacha, chargé par le grand-seigneur d'appaiser ces troubles, avoit reçu dans son camp à Cassa Dgianibek-Ghirai, & Dewlet-Ghiraï, princes qui étoient dans le parti des Turcs. Le nouveau Khan, voulant les avoir, écrivit au Pacha la lettre suivante. « Sçachez que je suis » Khan, & que j'ai tout pouvoir; ainsi » je vous ordonne de me rendre pieds & » mains liés Dgianibek & Dewlet, qui » se sont réfugiés chez vous, afin que je » les mette en piéces avec mon sabre à » qui rien ne résiste non plus qu'au seu. » Si vous ne vous disposez point à exé-» cuter ces ordres, je vais fondre sur vo-

<sup>\*</sup> Expression d'Abdallah, sils de Rizvan Pacha, auteur d'une histoire de ces Khans, citée par M. de Guignes.

\* tre ville, & la réduire en cendres. » Rizvan lui répondit: « Tous les Khans » de Crimée, quelque puissans qu'ils » ayent été, ont toujours suivi une an» cienne coutume que vous paroissez mé» priser. Il est vrai que le trône vous ap-» partient; mais vos illustres prédécesseurs » auquel il appartenoit, n'y sont jamais » montés sans le consentement du grand-» feigneur, qui leur faisoit toujours l'hon-» neur de leur faire présent d'une musi-» que complette, & de plusieurs éten-» dards. Je vous conseille de les imiter, » & de ne point abolir une coutume qui » ne peut que vous être très-honorable. » Si vous refusez d'obéir, vous n'aurez » point de sujets, & vous ne serez point » reconnu Khan. Vous me demandez » ceux qui se sont résugiés auprès de moi; » je suis fâché de vous dire que je ne » puis vous les livrer sans m'exposer à » encourir la disgrace du grand-seigneur » à qui appartient cette ville, & sous la » protection duquel ils sont à présent.» Cette lettre irrita le Khan: de son

Cette lettre irrita le Khan: de son côté, Rizvan Pacha manda à Constantinople ce qui se passoit en Tartarie, & prépara Dgianibek à devenir Khan luimême, en lui donnant les avis suivans. Ecoutons parler un ministre Turc, mais

honnête homme. Tis i i s

» Un roi ne d'oit se conduire que se » lan la religion & les loir de son royaume; » avec ces deux guides, il ne s'écarte ja» mais de ce qu'il doit à ses sujets, il ob» tient de Dieu la sorce pour résister à
» ses ennemis, & pour les vaincre. Si " your me demander comment your par-» viendrez à vous conserver juste & équi-» table, je vais vous en donner les » moyens: éloignez de vous les plus grands » ennemis qu'un roi puisse avoir, je veux » dire les statteurs qui out juré la corrup-» tion & la perte de tous les princes; » que ceux qui gouvernent sous votre au-» torité, ayent des mœurs irréprochables, » de crainte que seurs injustices ne re-» tombent sur vous. La soumission que » vous devez à notre auguste empereur, » dont Dieu conserve la race jusqu'à la » fin du monde, est telle que vous ne » pouvez régner heureusement, si vous » n'êtes disposé en tout tems à exécuter » ses ordres. Ce sont là les maximes qui » doivent être la règle de votre conduite. » Fasse le Ciel que vous ne vous en écar-» tiez jamais, puisque votre contentement » sur la terre, & votre félicité éternelle, » dépendent de l'exactitude avec laquelle » vous les mettrez en pratique! Quelle » consolution pour vous d'être redevable » de votre trône à l'affection de vos su» jets, & de le devoir aux liens d'une

» amitié réciproque!»

En effet, par les soins de Rizvan, le grand-seigneur Ahmed-Khan nomma Dgianibek Khan de Crimée, à l'exclusion de Mohammed, & sit Rizvan-Pacha général de l'armée qui devoit soutenir le nouveau prince. Cependant Dgianibek, qui ne craignoit rien tant que de tomber entre les mains de Mohammed, ignorant ençore les ordres de la Porte, & assiégé dans Caffa, songeoit à prendre la suite la nuit suivante. « Mais cette nuit là même étoit enceinte de tout le bien que Dieu vouloit lui faire, & elle l'enfanta avec le jour.» Les galères qui apportoient les ordres, ayant en esset paru au point du jour, Mohammed se retira. Il fallut cependant en venir aux mains dans la suite. Le combat fut des plus sanglans, « Depuis la matin jusqu'au soir, ce ne sut qu'une pluie ou une grêle continuelle de flèches, qui cribloient les coffres de l'ame, & lui ou-

vroient passage pour s'ensuit. »

Le canon dont Rizvan sit un grand usage, sit un esset si terrible, que rien ne put sui résister. « Les hommes, dit l'histerien Turc, tomboient les uns sur les vautres; les choses les plus insensibles » sessoient de l'être; on entendoit le bruit

Sf iv

» des boucliers qui se choquoient, les » flèches aiguisoient leurs pointes, & als loient chercher le défaut de la cuirasse, » pour percer l'ennemi. Les instrumens » faisoient retentir l'air par leur son belli-» queux, & sembloient reprocher aux en-» nemis leur lâcheté. Le soleil, qui dar-» doit ses rayons sur les sabres nuds, se » reproduisoit en autant d'autres soleils, » qu'il y avoit de sabres. Les queues qu'on » portoit devant le Pacha, étoient héris-» sées, & les poils paroissoient autant » d'yeux ouverts qui excitoient au com-» bat. Tous les combattans ressembloient » à des lions en furie, les blessés à des » tigres acharnés; on ne connoissoit plus » de crainte; tous étoient téméraires: le » feu & le bruit de l'artillerie, sembla-» bles aux éclairs & au tonnerre, entre-» tenoient ce courage, ou plutôt cette » audace guerriere: la terre en frémissoit.» L'armée du Pacha sut victorieuse, Dgianibek! fut reconnu Khan, & Mohammed s'enfuit en Russie. Cependant il trouva moyen de rentrer en grace auprès du grand-seigneur, & revint à Constantinople. Son caractere remuant y donna de l'inquiétude; on l'enferma au château des sept tours. Ayant trouvé le moyen de se sauver, il sut arrêté & conduit à Rhodes.

#### [ 1623.] A

Un nouveau visir rappela Mohammed, & l'envoya Khan en Crimée: Dgianibek se résugia à la Porte. Le nouveau Khan abandonna ensuite les intérêts du grand-seigneur; on envoya des troupes contre lui: ce ne sut qu'après plusieurs combats qu'il sut ensin trouvé parmi les morts. Dgianibek sut rétabli; il demeura en place tant qu'il sut soumis au grand-seigneur; mais, ayant changé de sentiment, il sut déposé & envoyé à Rhodes, où il mourut en 1633.

Depuis ce tems, on trouve encore d'autres Khans, dont on ne sçait rien. En 1706 on trouve Ghazi-Ghirai, déposé pour avoir proposé avec trop de vivacité le renouvellement de la guerre contre la Pussie, que le grand-visir Ali-Pacha avoit intérêt de ne pas entreprendre. Ce prince étoit bien sait de sa personne, avoit l'air noble, le regard perçant, & les traits du visage réguliers contre l'ordinaire des Tartares. Son frere fut mis en sa place; & Ghazi-Ghirai fut relégué à Thinghéné-Serai, ou palais Bohémien, situé à vingtcinq lieues de Constantinople, où il mourut de la peste avec sa semme, sa sœur & cent cinquante officiers. Sa mere adoptive, la Sultane Validé, semme de Selim-Ghirai, âgée d'environ cinquante ans, ne pouvant supporter l'idée de tant de malheurs, s'enfonça un poignard dans le sein.

On voit que, pendant le séjour de Charles XII, en 1714, sur les terres du grandseigneur, le Khan des Tartares se nommoit Dewlet-Ghirai\*, & qu'il eut beaucoup de part dans le traitement qu'il éprouva de la part de la Porte Ottomane. Quelles qu'ayent été les intrigues de ce prince, on voit qu'il contenoit fort bien les Tartares, puisqu'ils ne se hâterent pas de piller sa maison, & qu'ils ménagerent sa personne aux dépends de leur propre vie.

Ce fut le fils de ce Khan, qui, sous le nom de Krim-Ghiraï, s'étoit d'abord fait reconnoître Khan sans la participation du grand-seigneur, en 1759. Il sut déposé en 1761, & envoyé dans l'île de Chio, & ensuite dans celle de Rhodes. Lorsque la Porte voulut déclarer la guerre à la Russie, comme on connoissoit les

<sup>\*</sup> On trouve Delvet dans les éditions de l'Histoire de ce prince, qui me sont tombées entre les mains; c'est surement une faute d'inpression.

grands talens de Krim-Ghirai, on le rétablit Khan à la place de Maksoud, qui ne l'avoit été qu'un an. Il sut rétabli au mois d'Octobre 1768, & mourut au mois de Mars 1769. Tout justifioit en lui le choix de la Porte. Il étoit beaucoup plus instruit, je ne dis pas qu'un prince Tar-tare ne l'est ordinairement, mais que plu-sieurs autres souverains de Monarchies très-florissantes. Il connoissoit l'histoire & les intérêts de tous les potentats de l'Europe, en connoissoit même les premieres familles; avoit des idées de leurs forces, de leur commerce, & de leur maniere de faire la guerre. Cependant il ne sça-voit aucune des langues appelées Franques dans le Levant; mais il avoit toujours cherché à s'attacher les étrangers, soit pendant son exil, soit avant sa déposition & depuis son rétablissement. Il étoit humain & fort communicatif. Des personnes dignes de foi, qui ont souvent en occasion de voir & d'entretenir ce prince pendant son exil, assurent qu'il se prê-toit avec une patience singuliere à l'em-barras où se trouvoient les étrangers qui commençoient à parler turc \*. Krim-

Les Tartares parlent un turc différent de celui que l'on parle à Constantinople; il est moins élégant, mais plus pur.

Ghirai, dont le génie pénétrant suppléoit aisément au défaut d'interprète, préféroit la peine de deviner leurs idées, au risque d'en perdre une partie par la traduction d'un tiers.

Le Capidgi-Bachi, porteur du com-mandement du grand-seigneur, par lequel Krim-Ghirai étoit nommé Khan, & député vers ce prince, étoit aussi chargé d'une invitation solennelle de se rendre à Constantinople. Il partit en effet, & son entrée dans cette ville y fut la plus pon-peuse & la plus magnifique qu'un Khan ait jamais faite. Dès le lendemain, il eut l'audience la plus satisfaisante: sa Hautesse le combla d'honneurs & de présens. Cet accueil distingué régla celui que les grands de la Porte s'empresserent de lui faire. Ce fut, sans doute, dans ses entretiens fréquens avec le grand-seigneur, que le plan de la guerre fut concerté, l'incursion dans la nouvelle Servie résolue pour le mois de Janvier suivant. On ne peut guères que renvoyer aux nouvelles publiques, pour ce qui regarde cette expédition, qui eut le succès le plus complet: on ne s'y arrêtera que pour pouvoir en rapporter l'anecdote sui-vante, qui nous est parvenue par des lettres dignes de soi, venues alors de Russie.

#### 1769.]

Dans le tems que Krim-Ghirai, parti du Boudgiak, dirigeoit sa marche vers le fort Sainte-Elisabeth, le Calga Sultan, à la tête d'une armée de quarante mille Tartares, étoit sorti de la presqu'île de Crimée, & faisoit une incursion au-delà de, la rive gauche du Dniéper, vers Bachmud \* Les Tartares s'avançoient à grandes journées vers cette place le 3 de Février, & le 4 étoit le jour fixé par un riche bourgeois pour célébrer les noces de sa fille. Cette cérémonie, chez les Russes, est toujours précédée d'une autre, qu'ils ont probablement empruntée de la religion des Grecs. On conduit en grande pompe les deux époux aux bains. Quoiqu'il y en ait plusieurs dans la ville, soit caprice, soit superstition, la mere de la jeune mariée voulut conduire sa fille à un bain qui se trouve dans un village voisin, appelé Saint-Nicolas. Pendant que la troupe gaie & contente s'amusoit dans le village, les Tartares, qui étoient en embuscade autour de la ville, n'osant l'attaquer, se jetterent sur toute la compa-

<sup>\*</sup> Dans la partie du sud-ouest du gouvernement de Woronez.

#### 654 Anecdotes Orientales.

gnie, emmenerent pere, mere, parens & mariée; & d'un jour de joie & de plaifir, firent le commencement d'une suite de malheurs & de regrets. Le prétendu sut vendu d'un côté, pendant que la siancée, emmenée d'un autre, sut réservée aux plaisirs brutaux de quelques grands de la Porte.

Fin de la premiere Partie des Anecdotes Orientales.



# TABLE DES MATIERES

Contenues dans ce Volume.

[On avertit que par les lettres A, P, T, on a voulu défigner la véritable ortographe des mots, selon que l'on s'est conformé à l'Atabc, au Persan, ou au Tutc, autant que le peut permettre la dissérence des caractères, asin que les noms, un peu désignés dans le cours de l'ouvrage, en s'y conformant à notre maniere la plus ordinaire de les écrire, sussent substitué le ç à l's, parce que, seule elle prend le son du z, & que double, elle ajoute une lettre au mot Nous avons aussi écrit Cha, & non pas Seha, parce que le premier appartient à notre langue, au lieu que l'autre est emprunté des étrangers, & s'est conservé par habieude.]

Abdallah-Ben-Taléha [A], Pince Tahérise: Page 624 on ne sçait rien de son régne, Abdallah [A], fils de Rizvan Pacha, auteur d'une histoire des Khans de Crimée, Abdatmelek I[A], lisez Abdoulmetik, Samanide; ce que son nom signifie; succède à Nouh; son pere; oblige Rokned-Daoules de payer tribut, 121; commencement des Ghaznévides; sa mort rapportée diversement, Abdalmétek II , lisez Abdoulmétik [A], Samanide; succède à son frere Mansour II, 123; est soupçonné de l'avoir trahi, 124; obligé de s'enfuir, ibid. tombe entre les mains d'Îl-Khan, ibid.

| Abdaltazzak [A], premier prince des Sarbeda-                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| riens, 494                                                           |
| Abdalraschid, lisez Abdour-Rechid [A], Gazne-                        |
| vide; succede à Ali, 146; donne sa consiance à                       |
| Togrul; a lieu de s'en repentir; est massacré                        |
| avec sa famille,                                                     |
| Abugiafar, lisez Aboudgiafer-el-Mansour [A]; on                      |
| veut lui rendre les honneurs divins, 439;<br>Détruit ces impies, 440 |
|                                                                      |
| Abouhanifax [A]; sa vénération pour Dgiaser-El-                      |
| Sadik, 436 Aboulcasem- lisez Aboul-Cacem-Mahmoud [A], est            |
| déclaré souverain par son pere Mohammed,                             |
| 227; réfuse cet honneur, 228; lui succede,                           |
| ibid. est battu par Sandgiar, ibid. asservisse-                      |
| ment de ce prince, 229; succès; il meurt;                            |
| idée de ses vertus, ibid.                                            |
| Abgul-Cacem [A], Emir, s'empare de Nicée; fait                       |
| des courses sur les Grecs, 137; trompé par                           |
| Alexis Commène, vient à Constantinople;                              |
| · perd une partie de ses états, 138; est étrangle                    |
| par ordre de Malek-Chah. 239                                         |
| Aboul-Ghazi-Bahadour-Khan [T], auteur de l'His-                      |
| toire générale des Tatars; ce qu'il dit de leur                      |
| origine, de celle des Mogols, &c. 86; cité,                          |
| 354; fils d'Arab-Mohammed, 592; conseils                             |
| qu'il donne à son pere, ibid. a plusieurs guer-                      |
| res à soutenir contre Isphendiar, son stere,                         |
| 593; prisonnier en Perse pendant dix ans, ibid,                      |
| détails sur sa suite, 594; danger qu'il court,                       |
| ibid. arrivé dans le Kharizme, est reconnu                           |
| Khan, 596; idée de son règne, ibid. céde                             |
| fon trône à Anuchah-Mohammed-Bahadour                                |
| fon fils, 597; meurt peu après, ibid.                                |
| Aboul-Houssain, lisez Aboul-Houçain [A], perd                        |
| le gouvernement de Koraçan; fait prisonnier                          |
| i. ie                                                                |

| DES MATIERES. 657                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| le vizir Aibéti, 123; est mis à la tête des                                                 |
| troupes de Nouh II; se révolte, ibid.                                                       |
| Aboul-Kair [A], aïeul de Chaïbek; Burga s'em-                                               |
| pare de quelques-unes de ses provinces, 560 Abou-Ali [A], sujet révolté contre Nouh, as-Sa- |
| mani, 121                                                                                   |
| Abou-Dgiafer-Almançour [A], fait traduire du                                                |
| persan en arabe le fameux Homaïou-Nameh,                                                    |
| Abou-Mansor, lisez Abou-Mançour [A], Imam,                                                  |
| envoyé par Mahmoud le Ghaznévide vers le                                                    |
| Calife, 131; n'est point admis dans Bagdad,                                                 |
| ibid. adresse qui le fait réussir, ibid. Abou-Mossem [A], ennemi des Ommiades, 437,         |
| 440                                                                                         |
| Abou-Obéida [A], général des Arabes, a ses                                                  |
| troupes défaites par les Persans,                                                           |
| Abou-Sage, envoyé contre les Carmathes, 446; est fait prisonnier par eux, 448               |
| Abou-Said, général Arabe [A], est mis en pos-                                               |
| session du château & de la personne de Ha-                                                  |
| Abou-Said, chef des Carmathes, s'empare de                                                  |
| Hadgiar, 443.                                                                               |
| Abou-Taher, ou Thaher, ben-Abu-Said [A],                                                    |
| est le plus fameux des généraux Carmathes                                                   |
| 444; son histoire, ibid. & suiv. sa mort, 448 Acbouga, ben-Ahmed [A], laissé par son pere à |
| Sultanie pour désendre ce château, 462                                                      |
| Ac-Gionlu; ce que signifie ce nom: commence-                                                |
| ment de cette dynastie, 479; surnommés Baïanduri, ibid.                                     |
| Adam, 9                                                                                     |
| Aderbidgian, se dit Azerbidgiane & Azerbaïd-                                                |
| giane, Adhed Eddoules Was Adhed ad Decules : ac                                             |
| Adhad-Eddoulat, lisez Adhad-ed-Daoulet: ce que signifie ce nom, sils aîné de Rokn-Ed-       |
| An, Orient, Partie I. Tt                                                                    |
| •                                                                                           |

.

·

.

.

. ,

Daoulet; succède à son pere & à son oucle; 177; traits divers, 178, 179, 181; laisse en mourant quatre fils, Adel-Aga, lisez Adil-Aga [A]; général d'Houçain, 460; sa conduite après la mort de ce prince, 461; est défait, 462 Afrasiab. (Voyez Efrasiab, selon la véritable orthographe,) Afridoun, [P] Voyez Féridoun. Aga-Khasoun [T], veuve d'Elias Khodgia, sait élever secrétement son fils, Agassi, (c'est-à-diré chef d'un Touman) [T]. Ahmed, ben-Bouie [A]; Voyez Mouiz-ed-Daoulet. Ahmed, ben-Eveis; sa révolte contre son frere Houcain, & le fait mettre à mort, 460; troubles qui suivent, 461; attaqué par Tamerlan, 462 & son courage, ibid. & suiv. trahi & mis à mort par Cara-Youçouf, Ahmed, ben-Ismaël, as-Samani [A], succède à son pere; son règne; révolte; est assassiné dans sa tente, 119; avoit affranchi Alp-Teghin, Ahmed-Beg [T], parent de Rustem-Beg; le detrône, & lui succede, 485 Ahmed-ben-lahia [A], surnommé al-Zendik, 439 Ahmed-Khan [T], gouverneur de la Transoxiane, se révolte contre Sandgiar, 313 Ahmed, Khan du Kapt-Chac, appelé par le roi de Pologne, contre le Khan de Crimée, 548; laissé s'ans secours; s'en plaint inutilement, 549; abandonné par son frere; échappe

aux Turcs; se sauve à Kiovie; est retenu à Wilna, ibid. est conduit à la diète, ibid. s'y

plaint des Polonois; est remis en liberté; repris par les Lithuaniens; retenu prisonnier par

| DES MATIERES. 655                                  |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Alexandre, jusqu'à sa mort, 550; sin de la         |   |
| puissance du Kapt-Chac, ibid.                      |   |
| Aibéti, vizir de Nouh II, assassiné par les escla- |   |
| ves d'Aboul-Houcaim, 123                           |   |
| Aïoubites, descendant d'Aïoub en Egypte,           |   |
| Akaltaï-Khan [T], Khan du Kharizme: trait de       |   |
| justice, 586                                       |   |
| Ak-Coïoulu ou Coïnli [T], 476                      |   |
| Akhi-Dgiouk [T], maître de l'Adherbidgian,         |   |
| est défait par Véis, 457; est remis en pos-        |   |
| session de ce qu'il avoit perdu, 458; est fait     |   |
| prisonnier par Avis, qui lui ôte la vie, ibid.     |   |
| Akia-Beghi, 519                                    |   |
| Akra. (Voyez Ptolémais.)                           |   |
| Al-Dgiaptou-Khan, 490                              |   |
| Ali-Bei forme une entreprise contre Tamerlan,      |   |
| 519                                                |   |
| Al-Mansor, lisez Al-Mançour ou Mansour [A],        |   |
| c'est-à-dire le vistorieux; expression employée    | • |
| dans la célébration du Nev-Rouz, 17                |   |
| Al-Mamoun [A], fils d'Al-Rachid, ne devoit         |   |
| avoir le califat qu'après la mort d'Emim, son      |   |
| frere, 99; il prend les armes, ibid. douleur       |   |
| que lui cause la mort de son frere, tué par        |   |
| ordre de Taher, 100; il éloigne ce dernier         | • |
| de sa cour, ibid. confirme Taléha dans la          |   |
| principauté que s'étoit faite son pere Taher,      |   |
| 101; met en place les quatre fils d'Assad, 115     |   |
| Al-Mélik-al-Nassir, calife d'Egypte [A], 420       |   |
| Al-Moviad: ce que fignifie ce nom: à qui donné,    |   |
| 122<br>41 D. Lid. 2016                             |   |
| Al-Rachid, calife, avoit en mourant laissé la      |   |
| puissance à Emim, &, en cas de mort, l'avoit       |   |
| substituée à Al-Mamoun, 99; ce qui en ar-          |   |
| riva, ibid.                                        |   |
| Al-Zendik [A], signisie sectateur du Zend, ou,     |   |
| $\mathbf{T} \mathbf{t} \mathbf{i} \mathbf{j}$      |   |

.

ce qui est la même chose pour les Musulmans, l'Impie. (Voyez Ahmed-ben-lahia.)

Alaeddin-Mohammed, ben Tagach [A], Kharizmien, succède à son pere, 321; malheur de son règne, ibid. & suiv. ses débauches, 324; marche contre le calife, 325; reçoit une ambassade de la part de Genghiz-Khan, 327; il s'attire la guerre, 329; meurt dépouillé de ses Etats,

Alaeddin, docteur, [A],

Alaeddin-Kaï-Caous [A], succède à son frere Kaï-Khusrew: on ne sçait presque rien de son règne, 259; meurt d'un flux de sang, 260; idée de ses vertus, ibid.

Albéric, l'un des envoyés du Pape en Tartarie,

Alep, ville possédée par Loulou, 272; capitale des Etats de Noureddin, 290

Alexandre le Grand. (Voyez Iskhender.)

Alexandre, roi de Pologne, craint le Khan de Kapt-Chac, 548. Affaires qui surviennent lors de son couronnement, 549

Alexandre (le frere), l'un des envoyés du pape en Tartarie, 413

Alexandre Michaelowitz, sur le point d'être surpris par les Mogols, 542; belle désense, 543

Alexis Comnène cède plusieurs provinces à Soliman, 137; son artifice à l'égard d'Aboul-Cacem, 138; trompe les Francs, 242

Ali-Ben-Bouié [A]. (Voyez Imad-Déoulé.)

Ali-Ben-Issa, général d'Emim [A], marche contre l'armée d'Al-Mamoun: il est surpris & tué,

Ali-Ben-Maçoud [A], est mis sur le trône à la mort de Maudoud, 146; chassé par un fils de Mahmoud; on ne sçait rien de lui, ibid.

Ali-Chah, prince Kharizmien [P], révolté contre son frere Mohammed, se retire auprès de Mahmond, le gauride, 161; arrêté & livré à son frere: ce qui en arrive, Ali, (l'Emir) général de Nassir-as-Samani, mordu par un scorpion; son courage; belle réponse, Aly, lifez Ali, second prince Dilémite: on ignore son histoire. Ali, commandant d'une place du Kerman; sa conduite généreuse, 173; avantage qu'il en retire, Ali-Mirza est tué, 484 Ali-Pacha fait déposer Ghazi-Ghirai, 649 Alindgé-Khan, nommé aussi Ilindgé-Khan, est pere de Turck & de Mung'le ou Mongul. 188 Al-Malek-Al-Modhaffer-Seiffeddin [A], troilieme sultan des Mamelucs, défait les Mogols, 431 Alp; [T] ce qui signifie ce nom, Alp-Arstan, Seldgiucide [T], neveu de Thogrul-Beg, lui succède; ce que signifie son nom: met en fuite Nedham-el-Moulk, 206; fait prisonnier Romain Diogènes, 207; sa conduite noble à son égard; le renvoie dans ses Etats, 208; appaise une révolte, 209; contre son attente s'empare d'un château, ibid. autre évènement heureux, 210; fait la conquête de la Géorgie, ibid. marche à celle du Turquestan, ibid. meurt d'un coup de poignard, 212; ses dernieres paroles, ibid. son portrait, ibid. est transporté à Mérou, Alp-Arstan 11, veut rentrer dans les états de son pere; il est ensermé à Moçoul, Alp-Teghin [T], a l'avantage sur Mansour I, 122; ses commencemens par des tours d'adresse, 125; affranchi par Ahmed-as-Samani; Tt iij

entre dans la milice; s'y avance; poursuivi par Mansour I; attachement des troupes pour lui, 126; s'empare de Ghazna; s'y fait une souveraineté qu'il laisse à Sébektéghin gendre, Altanai-Sultan, fils de Kutzium-Khan, fait pri-· sonnier par Jermak, 624; envoyé au Czar, 626 Alvend succède à Ahmed-Begh; est battu par Chah-Ismaël. Al-Zendik, épithète donnée à Ravendi, 'Amad-ed-Daoulet [A], signifie soutien de l'Etat: surnom donné à Ali-ben-Bouie; par qui, 170; est le premier des Bouïdes; ses conquêtes, ibid. trouve deux trésors, & comment, 171; laisse la succession à son neveu, Ambassades du Pape en Tartarie, 431 & suiv. - du grand Khan au Pape, ibid. Amin, lisez Emin, est nommé Calife par son pere Al-Rachid, 99; son frere Al-Mamoun prend les armes contre lui, ibid. est tué par ordre de Taher, Amou, fleuve de la grande Bukharie, 563; les Uzbecs changent son embouchure, 598; & pourquoi; se rend actuellement dans le lac d'Arall, ibid. Amrou-ben-Leith [A], Soffarite, & frere de lacoub; il lui succède & s'en montre digne: se concilie le calife, 108; l'indispose en tournant ses armes contre le Sedgestan, 109; défait Mohammed, l'envoie au calife, ibid. tombe au pouvoir d'Ismaël-as-Samani, qui l'envoie au calife Motaded; est long-tems prisonnier; meurt de faim, 110; aventure arrivée à ce prince, 111; stratagême de sa politique, 112 Anar, régent du royaume de Damas, pendant

l'enfance de Mahmoud, 274; attaqué par les

Atabeks; demande du secours à Foulques, ibid. met sur le trône Mohammed, après la mort de son frere, 275; fait reconnoître le fils de ce prince; conduite admirable, ibid. & suiv. Sa mort: regrets qui l'accompagnent, Anderab, ville. Ses habitans ont recours à Tamerlan, Andre, prince Russe, se rend à la cour du Khan de Kapt-Chac; conduite des Mogols à son égard . **541** Andronic, Constastéphanus, 254 Andronic, fils de Constantin, marche avec son frere Ican à la tête de l'armée, 254 Andronie-Batuze; sa tête portée au bout d'une lance, 255 Angora, (bataille d') 529 Année des Calmouks, 608; fête qui se célèbre ibid. à son commencement. Anouch-Teghin [T], le même que Boustéghin-Gurgé, Antioche, assiégée par les Francs, 266; prise, 269; il y périt cent mille hommes, Anouscha, lisez Anoucha-Mohamed-Bahadour, fils d'Abulghasi-Bahadour-Khan; exécute les projets de son pere, **197** Arab-Mohammed [A], succède au Kharizme à son pere Hadghim-Khan, 590; ce qui arrive à Urghens en son absence, ibid. comment il s'en venge, 591; malheurs de son règne, ibid. sa modération, 592; révolte de deux de ses fils, ibid. tombe entre leurs mains, 593; est mis à mort, Arabes, battus par Ferouk-Zad, 95; s'emparent de la Perse, 97; maîtres de la Perse; battent les Turcs, 199; avec ceux-ci battent les Chinois, 200; battent les Turcs, T t iv

Arafat, (mont) dans le voisinage de la Mecque: conte à son sujet, 299

Arak, eau-de-vie [A], même boisson que le raki [T].

Arall, (lac d') reçoit le Gihon, 464; & le Sirr, ibid.

Ardebil, ville, 460

Ardschir, lisez Ardchir ou Erdechir [P], roi Caïanien; étoit fils d'Issendiar, 43; succède à son aïeul Giustab, ibid. semble avoir été nommé Bahaman, fait observer la religion du feu; soins qu'il donne à son empire; consulte la nation, 44; reçoit des éloges universels, 45; meurt en laissant Homaï enceinte, ibid. c'est sous son règne que l'on place Rustam, ibid.

Ardschir, lisez Ardchir, Babégan, pourquoi surnommé ains; petit-fils de Sassan, 56; est
élevé à la cour, & placé avec les sils du roi
de Perse, ibid. est envoyé pour commander
au loin des troupes, ibid. sollicite en vain le
gouvernement qu'avoit eu Babec; se révolte,
ibid. s'empare d'Estakar, 57; étoit cru de
la race des Caïaniens, ibid. s'empare de la
couronne avec le titre de Chah-in-Chah, ibid.
soumet une partie de l'Asse; beaux traits de
sa vie, 58, 59; son épouse attente à ses jours,
59; meurt, ibid.

Ardschir II, lisez Ardchir, roi Sassanien; parent de Chabour II, lui succède, 68; méritoit de régner; n'avoit pas eu le droit de disposer de la couronne,

Ardchir III, roi Sassanien, succède à son pere Kobad-Chiroué, 94; le général lui enleve la couronne, ibid.

Arstan-Chah, Ghaznévide [T], frere de Chirzad, lui succède; son règne est malheureux; est fait prisonnier par Baharam-Chah, 148

Ascelin, l'un des envoyés du Pape en Tartarie, 413; particularité de sa mission; sa maladresse, ibid. & suiv. Aschaniens, lisez Achganiens [P], compris avec les suivans sous le nom de Molouk-al-Taouaif; comprenoient huit princes, Aschkaniens, lisez Achkaniens [P], nommes Molouk-al-Taouaif, 54; de qui ils ont pris leur nom; comprennent douze rois, Asie-Mineure. (Voyez Natolie.) Il s'y forme onze petits royaumes; commencement des 264 Ottomans, Afoff ou Azoff, ville; Tamerlan y passe, 547 Assad lisez Açad-ben-Saman [A], établi dans la ville de Mérou; eut quatre fils, mis en place par le calife Al-Mamoun, 115; ce que fignifie son nom, ibid. Assassins, leurs envoyés mis à mort par Holagou, 425; commencement de leur histoire, 334; idée de leur schisme, ibid. Astiar, quatrieme prince Dilémite: on lui enleve la couronne, Astrakan, ville, prise & saccagée par Stanco, Atabek, c'est-à-dire gouverneur de prince [T]: action courageuse d'un Atabek, Atabeks de Syrie, attaquent Damas; sont repoussés, 274; leur puissance s'étend, 276; commencement de cette dynastie, 281; ce qu'on entend par ce mot, ibid. fin des Atabeks. Atsiz, kharizmien [T], succède à son pere; ses qualités; service qu'il rend à Sandgiar, 313; sa révolte, 315; est humilié, ibid. sa mort, 316; trait de sa superstition, ibid. & suiv. Attalie, ville; l'empereur Grec s'y retire, 258

Attila.

| Avanach-Khan, irere de Buzzu-Khan, idi         | l luc- |
|------------------------------------------------|--------|
| cède,                                          | 582    |
| Avanies. Ce que l'on entend par ce mot         | dans   |
| le Levant,                                     | 569    |
| Avicennes, à la cour de Cabous,                | 167    |
| Awares.                                        | 194    |
| Ayaz, (l'Emir) Atabek ou gouverneur du         |        |
| Malek-Chah, ben-Barkiarok,                     | 224    |
| Azurmi, [P] la plus jeune des filles de Kouf   | rew-   |
| Pervitz, succède à sa sœur Touran-Douk         |        |
| surpassoit en beauté; ce que signisse son      | nom,   |
| 96; fait mettre à mort les grands du roya      |        |
| 96; est faite prisonniere, & mise à mort,      |        |
| Azzeddin-Kaï-Kous, Seldgiucide d'Icône         | [T],   |
| l'aîné des fils de Kaï-Khousrew, lui succ      |        |
| 263; retiré chez les Grecs, & livré aux        | Mo-    |
| gols; sa mort,                                 | 263    |
| •                                              |        |
| <b>DAALBEC</b> , ville. Les Carmathes s'en     | em-    |
| D parent,                                      | 444    |
| Bab-al-Mandel, ou Babelmandel, détroit à       | l'en-  |
| trée de la mer Rouge,                          | 349    |
| Baba, Turcoman fanatique, 261; chef de p       | parti; |
| _ a la tête tranché,                           | 262    |
| Babec, gouverneur de province, au service      |        |
| quel entre un des fils de Sassan, lequel fut   | pere   |
| d'Ardchir Babégan,                             | 55     |
| Bachmud, ville. Les Tartares marchent d        |        |
| côté; aventure,                                | 653    |
| Bastriane, région ancienne: à quel pays elle   |        |
| pond actuellement,                             | 563    |
| Battra, ville: nom ancien. (Voyez Bakh.)       |        |
| Bad-ez-Zaman, prince de la famille de Tar      |        |
| lan, échappe à la cruauté de Chaïbek,          |        |
| conseils qu'il donne à Chah-Ismaël-Sofi,       | idld.  |
| Bagdad, ville, sa situation, 109; à quelle     |        |
| de l'antiquité elle a succédé, ibid. prise par | 110-   |

Bamian, ville: Zagataï perd un fils au siège de cette place, 375; horrible vengeance qu'il en tire: devient un désert; surnommée Mou-Balig, 376 Banerzik, chef des Igours, vient trouver Genghiz-Khan; en reçoit des présens; épouse une de ses filles, Barkiarok. (Voyez Rokneddin.) Barzem, château affiégé par Alp-Arslan, défendu par Youçouf-Kothuel; tombe au pouvoir de Seldgiucides. Basile-laroslawitz; sa mort, 541 Bassora, ville prise par Abou-Taher, 144; malsaine: maladie que l'on y contracte, Bathéniens. Un Bathénien, maître d'un château, veut faire empoisonner Mohammed le Seldgiucide, 225; le complot est découvert, est livré au supplice, 228. Autre Bathénien assassine Tadge-el-Moulouk-Bouri, 272. Leurs ambassadeurs n'ont pas audience à la cour de Gaïouk, 413; ce que signisse leur nom, 451. (Voyez Assassins.) Batou-Khan; ses descendans règnent dans le Kapt-Chac, 428; dons qu'il fait à ses freres, Batour, Kontaich [T], en mourant laisse neuf enfans. 60 t Bayan-Couli-Aglen [T], 504 Beaudoin I, roi de Jérusalem: ses premieres conquêtes en Syrie, 227 Beaudoin II, prêt à se rendre maître de Tripoli, 227; se refuse à une expédition injuste, Beaudoin III, manque à la foi qu'il avoit jurée aux Arabes, Beaudoin, comte d'Edesse, secourt Boëmond, 244; il en est puni, ibid. DES MATIERES. 669

Beaudoin, beau-frere de Manuel, empereur, 254; est tué,

Beckowitz, brigadier: où envoyé par Pierre le Grand, 598; mauvais succès de sa mission, ibid. attaqué par les Uzbeks, ibid. ruses qu'ils emploient contre lui, 599; sa mort, 600

Bedred-Din-Loulou, maître de Mouçoul ou Mossoul; fait jetter Maçoud dans le Tigre, 309; conserve le royaume des Atabeks, 310

Behman, pere de Saçan.

Behram I, ben-Hormouz [P], roi Sassanien: succède à son pere; attire Manès à sa cour; le fait écorcher vif, 63; on cite de lui une maxime fort sage,

Behram II, roi Sassanien, n'étoit, selon quelques auteurs, que le sils adoptif du précédent, 64; ses mauvaises qualités; on lui donne le surnom de Khalis; on est prêt à se révolter; les Mages entreprennent de le corriger, & y réussissent; il meurt un des meilleurs monarques, ibid.

Behram 111, roi Sassanien. Il avoit gouverné le Sedgestan pendant la vie de son pere, 65; lui succède; ne fait rien de remarquable, ibid.

Behram IV, roi Sassanien, succède à son pere Chabour III, 69; son règne est heureux, on en sçait peu de chose; meurt dans une sédition.

Behram V, roi Sassanien, avoit été élevé à la cour du roi de Perse, & pourquoi, 70; y revient à la mort de son pere, 71; de quelle maniere il obtient la couronne, ibid. monte sur le trône par sa bravoure, & s'y fait aimer par sa justice, 72; erreur de ce prince en sait de gouvernement, ibid. est presque dépouillé

| de ses états par le roi du Turquestan; rec  | ODVI   |
|---------------------------------------------|--------|
| ses Etats, 73; laisse le gouvernement       |        |
| frere Narsi, & voyage aux Indes, 74;        |        |
| bat un éléphant monstrueux; autres ex       |        |
| ibid. prévient l'effet des jalousies, & re  |        |
| en Perse, ibid. rend son peuple heureux     |        |
| la guerre avec succès contre les Arabes     |        |
| Grecs; périt malheureusement,               | 75     |
| Behram, officier d'Hormuz IV; traitement    | t hon- |
| teux qu'il reçoit de ce prince, & veng      |        |
| qu'il en tire, 90; se retire chez le prin   |        |
| Turquestan,                                 | 91     |
| Béit-el-Cods; [T] (Voyez Jérusalem.) ce     |        |
| signifie ce nom,                            | 271    |
| Begh, chef de la milice en Crimée,          | 636    |
| Béla, roi de Hongrie donne des habitation   | -      |
| premieres hordes des Tarrares Cosaques      |        |
| Berak-Khan, Mogol, adopte le premier le     |        |
| hométisme,                                  | 503    |
| Bérak-Khodgia, convaincu de lâcheté; t      | raite- |
| ment qu'il éprouve,                         | 522    |
| Béréké, se sait reconnoître ches des Mogo   |        |
| Kapt-Chac, 537; est le premier Mahon        |        |
| de cette branche, ibid. sa mort,            | 539    |
| Bernard, (S.) 250; prêche la Croisade,      |        |
| Bernier, voyageur; ce qu'il dit des femme   | es des |
| Uzbeks,                                     | 566    |
| Beyan-Seldouz [T], 507; adonné au vin,      | • .    |
| considération,                              | 508    |
| Bibars, soudan d'Egypte, sait bâtir une     |        |
| quée à Crim,                                | 539    |
| Bibars, frere d'Ilbars, lui aide à s'empare |        |
| Kharizme,                                   | 580    |
| Bidpai, (mot indien) Brachmane, auteur      |        |
| meux Homaïou-Nameh; par l'ordre de          | qui i  |
| le composa,                                 | 138    |
|                                             | _      |

idée du génie & des mœurs des Tartares que l'habitent, 565 & suiv. ses grandes divisions, 567 Bukhares, anciens habitans de la grande & petite Bukharie, 570; comment appellés par les Tartares, ibid. leurs mœurs, ibid. & suiv. d'où quelques savants les font descendre, Burkhan-Caldin, lieu de la sépulture de Genghiz-Khan, 391; appellé par les Chinois, montagne de Han. Burga, fils d'Idigar, lui succède, 560; est exposé à des guerres, ibid. poursuivi par les gens de Chaïbek, 361; comment sauve, ibid. mis à mort par cet ennemi, Buzurge-Mihir, lisez Budzurdge-Mihir [P], ministre de Nouchirvan, l'un des plus grands hommes de son tems, 83; sa conversation avec des philosophes, 84; est ministre d'Hormouz IV. Buzzuga, quatrieme Khan du Kharizme depuis Ilbars; donne sa niéce en mariage à Chah-Thamas, **582** 

ABOUS, Dilémité, fils de Vachmakin, lui luccède; ses belles qualités; ce qu'un bel esprit dit de ses ouvrages; guerre qu'il éprouve, 165; ingratitude de Fakhred-Déoulé à son égard, 166; conspiration des grands; on le force de céder la couronne à son fils, ibid. belle réponse de ce prince; il est empoisonné, 167; il avoit eu Avicennes à sa cour,

Caeim-Eddeoulet. (Voyez Ac-Sancar.)

Cadherites ou plutôt Cadherdhiens. (Voyez Seldgiucides du Kerman,)

Cadherd ou Carouk-Begh, gouverneur du Khoraçan, prend les armes contre son neveu Malek-Chah; est empoisonné, 235 637

Cadhilesker, ce que signifie ce mor,

Cafa

DES MATIERES. 673

Cofa ou Kéfé, ville; quand a été une des premieres villes de la Crimée, 627; assiégée par Rizvan-Pacha,

Caianiens; 28

Caïaumarath, lisez Kéioumers [P], fondateur de la dynastie des Pichdadiens, 9; est pris pour Adam, Noé, &c. ibid. érige des cours de justice; enseigne les arts, ibid. on lui attribue la tondation de plusieurs villes, 10; abdique la couronne, ibid. remonte sur le trône après la mort de Siamek.

Cai-Khofrou, lisez Cai-Khufrew [P], roi Pich-dadien, fils de Siabek; est élevé en cachette dans le Turquestan, 32; reconnu de son aïeul; est sur le point de périr, ibid. mérite de succéder au trône, 33; donne ses premiers soins au gouvernement; se venge ensuite des Turcs, ibid. bonté de son règne, 34; sous son règne est Locman, 35; il se retire après s'être choise un successeur,

Cai-Kais [P], second roi Caianien, & fils ou petit-fils de Cai-Cobad, 29; réprime des rebelles; stratagème contre ses ennemis, ibid. est moins heureux contre un roi de l'Yémen, 30; fait mettre en prison son fils Siabek, accusé d'inceste; éloigne Rustem de son armée, 31; rappellé Siabek, retiré chez les ennemis, ibid. comment il s'y prend pour se choisir un successeur entre Thous & Cai-Kustew, 33; abdique la couronne, ibid.

Cai-Kobad ou Cobad [P], descendant de Manoudgéher, & roi Gaïanien, est mis sur le trône par Zalzer, 28; met Zalzer à la tête des affaires, & Rustem à la tête des armées; met l'ordre dans ses sinances; établit la mesure iténéraire, appellé Fersenk ou Parasange, ibididevient aveugle & meurt,

An, Orient. Partie I.

| Caiem-Bemr-Illah, lisez Caim-Biemr-Illah, ca-   |
|-------------------------------------------------|
| life [A], appelle les Turcs à son secours con-  |
| tre les Bouides, 202; a lieu de s'en repentir,  |
| 203, 205; est forcé de donner sa fille à Tho-   |
| grul-Beg, ibid.                                 |
| Calmoucs ou Eleuthes; où ce peuple habite, 600; |
| son histoire est mal connue, ibid. ce nom n'est |
| qu'un sobriquet qui offense les Eleuthes, 601;  |
| leurs divisions, 603; leur portrait, ibid.      |
| Tchongars, 603; où ils habitent, ibid.          |
| Kochots, 603; où ils habitent, ibid.            |
| Torgouts, 603; ont quelquesois servi dans       |
| les armées des Russes, 604                      |
| Calo-Genbar, employé mal-à-propos pour Ca-      |
| laat-Dgiaber [A]; ce que signifie ce mot, 288   |
| Camereddin [A], Mogol ambitieux, massacre le    |
| Khan de Kachgar; s'empare du trône, 535;        |
| se sauve dans le désert: ce que signifie son    |
| nom, 536                                        |
| Caïoun, surnomme Rezm-Khnah, (Voyez ce          |
| mot.)                                           |
| Capt-Chacs, appellés Poloucci par les Russes;   |
| attaques of implugees par les Mogols, 377       |
| Cara-Coiounlu ou Coinli [T]; commencement       |
| de cette dynastie, 474; d'où cette dénomi-      |
| nation, ibid.                                   |
| Cara-Begh, lieu [T]; ce que ce nom signifie,    |
| 483                                             |
| Cara-louçouf [T], s'empare de Bagdad, 468;      |
| poursuivi par Tamerlan, 469; s'empare d'une     |
| partie de l'Irak, &c, ibid. suite de ses con-   |
| quêres, 470; fait mourir Ahmed, 471; son        |
| histoire, 475; sa mort, 476                     |
| Cara-Khitans, Tartares, font une incursion dans |
| le Kharisme,                                    |
| Cara-Mohammed, prince Turcoman, recoit Ah-      |
| med, 461; premier prince des Cara-Oiounlu,      |
| 475                                             |
| •                                               |

| DES MATIERES. 675                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carachar-Névian, homme de mérite: Zagatai                                                  |
| lui confie le gouvernement de ses Etats; est                                               |
| un des ancêtres de Tamerlan, 501                                                           |
| Caracorum, ville choisie par Genghiz-Khan,                                                 |
| pour être la capitale de ses Etats, 380; idée                                              |
| de cette ville,  Constable Ondo [T] (Voyer Kofee)                                          |
| Caratchia-Orda [T]. (Voyez Kasats.)  Carmathes; leur commencement: d'où ils tirent         |
| leur nom, 443; leurs progrès, 444; affoiblis                                               |
| par la mort d'Abu-Thaher, 448                                                              |
| Casan-Sulthan, de la famille de Zagakatai; in-                                             |
| dupole les lujets, 503; est tue, 504                                                       |
| Casat-Chia-Orda, (Tartares de la) 573, 574;                                                |
| (Voyez'Kafath.)                                                                            |
| Casbin, ville. (Voyez Caswin.) Catiba, général Arabe, bat les Turcs; ses con-              |
| m. A.A.A.                                                                                  |
| Caviari.                                                                                   |
| Cazagan [T], ou Mir-Cazagan, 493                                                           |
| Cazuin, lisez Caswin, ville que nous nommons                                               |
| Casbin, bâtie par Chabour II; sa situation;                                                |
| surnommée Dgémalabad, 68                                                                   |
| Cha po-lo, Khan des Turcs, fait prisonnier par                                             |
| les Chinois, 198; on lui laisse la vie, 199<br>Chardin. (le chevalier) 554                 |
| Charles XII, quel Khan en Crimée lors de sa                                                |
| détention, 650                                                                             |
| Chasse, (grande) ordonnée par Genghiz-Khan,                                                |
| 380; comment elles se sont en Tartarie, 381                                                |
| Cheik, écrit mal-à-propos Scheik: ce qu'il signi-                                          |
| fie,                                                                                       |
| Chéik-Safi, affecte le personnage de dévôt; son insolence à l'égard d'Adad-ed-Daoplet; mo- |
| dération de ce prince, 181                                                                 |
| Che-mo-yen, ennemi d'Ili-Tchoussai, accusé de                                              |
| différens crimes; justifié par ce ministre, 394                                            |
| Chersonèse Taurique. (Voyez Crimée.)                                                       |
| Vuij                                                                                       |

•

Chine, sous quel époque cet empire comprenoit plusieurs petits royaumes, 356 Chinois, à qui ils attribuent la découverte du sel, 137; guerres contre les Turcs ou Tartares, 198; effet de leur politique, 199; sont battus par les Turcs joints aux Arabes, 200; repoussent les Turcs au loin, ibid. sont suspects de partialité à l'égard de Genghiz-Khan, 388 Chirin-Beys. Leur rang en Crimée, Chrétiens, appellés Bonzes par les Chinois, 412 Christianisme, son ancienneté en Tartarie, Cobad [P], roi Sassanien; succède à Firouz: ses qualités; fait assassiner Siabek; licence qu'il permet; est ensermé par les grands de son royaume, 79; délivré par la reine; reprend les rènes du gouvernement; se comporte sagement, 50; on lui reproche de s'être laissé corrompre par les erreurs de Mazdek, ibid. Cobad-Chirouié. (Voyez Cobab) [P]. Conrad, (l'empereur) se rend en Bithinie, 250, 276; son armée, 250; est trahi par les Grecs, 251; est défait par les Turcs; revient à Constantinople. Conrad, marquis de Montférat: on a faussement attribué sa mort au Vieux de la montagne, 454 291 & ailleurs. Constantinople, Contaich, qui doit se dire Khan-Taich: signifie celui qui commande les pays orientaux, 354; de qui il descend, 600 Contarini, ambassadeur de Venise; ce qu'il dit 🕜 de Huçum-Haçan , Corée, (la) les Mogols y pénètrent, & la rendent tributaire, Corneille-Icolof, Herman des Cosaques, 617; · livre son fileul Stanco aux Russes, Cosaques, attaquent, prennent & pillent la ville

## DES MATIERES. 677 TUrghens, 590; surpris & désait par ArabMohammed, 591; d'où s'est formé leur nom, 611; leur origine, ibid.

ibid. sont les plus considérables, & pourquoi, 612; alliés de la Pologne, ibid. quel pays.on leur assigne, 613; leurs intérêts & leur politique, ibid. nom de leur chef, ibid. évènement qui inquiete la cour de Russie, 614; on fait mourir leur chef, 615; troubles qui suivent, ibid. autre chef pendu, 618; la Russie les affoiblit, ibid. leur état présent, 618 & suiv. leur portrait, 619; leur religion, 620

Cosaques Donski, 620; d'où vient ce nom, ibide ou ils habitent, ibid. se mettent sous la protection des Russes, 621; idée de leurs mœurs,

ib. & suiv.

Jaïcski, 622; d'où vient leur nom, 612; leurs mœurs, 222; donnent lieu à l'aggrandissement des Russes, 624

Cosaque, milice de Sibérie nommée ainsi, 8c pourquoi, 626

Cothb-ed-din, Kharizmien [A], premier prince de cette dynastie; sa conduite sage, 312; son règne est troublé; sa mort, 312

Cothb-ed-din, ben-Zenghi [A], succède à une partie des Etats de son pere, 290; fait mettre en prison Dgemaleddin, son ministre, 298; s'en repend, ibid. sa mort, 301; idée de ses vertus.

Cotlou-Begh, Phakreddin [T], succède à son pere.

Coub-betol-Islam [A], ce que signifie ce mot, 271
Coutume singuliere,

Crim, ville: idée de sa magnificence ancienne; de son état présent, 539; quand elle a été une des premieres villes de la Crimée, 627

Vu iij

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 'Crimée, (presqu'île de) où située, 626; son an-                                  |
| cien nom, ibid. ses anciens habitans, ibid. courte                                |
| description, ib. & suiv.                                                          |
| Croisades & Croises. Motits qui les engagent à patter                             |
| en Asie; inconséquence de leur conduite, 240                                      |
| Cufa, ville, prise par les Carmathes, 445; don-                                   |
| née par Mangou-Timour, 539                                                        |
| Curdia ou Curtoukia, pièce d'habillement: quelle                                  |
| nation en a pris son nom, 488                                                     |
| Curds; leur origine: d'où ils ont pris leur nom,                                  |
| 488                                                                               |
| Czar Pierre. (Voyez Pierre le Grand.) & p. 597-                                   |
| Czarnikove, fait prisonnier, 377<br>Czomorgar, ville prise & saccagee par Stanco; |
| Czomorgor, vuite priie & laccagee par Stanco;                                     |
| 616                                                                               |
| DABAR. (Voyez Zabak) 19                                                           |
| Dab-Selim, lisez Dabichilim I, [Indien,] ancien                                   |
| roi de Soumenat, 138; quel livre on avoit fait                                    |
| par son ordre, ibid.                                                              |
| Dab-Selim, lisez Dabichilim II, n'étoit qu'un                                     |
| pauvre derviche; mis sur le trône par Mah-                                        |
| moud, 139; un de ses prétendus parens lui                                         |
| dispute la couronne, 140; il la perd, & com-                                      |
| ment, 141                                                                         |
| Dalai-Lama; ce que c'est que cette dignité;                                       |
| étymologie, 601; idée de la puissance de ce                                       |
| ministre, 602                                                                     |
| Dalouzim [P], ministre de Timour-Khan: ce                                         |
| que signifie son nom,                                                             |
| Damas, ville au pouvoir de Thoghte-Ghin,                                          |
| 272; comment nommée par les Orientaux;                                            |
| assiégée par les Francs, 278; échappe à la su-                                    |
| reur des Carmathes, en se rachetant, 444                                          |
| Danichmedge [T], 504                                                              |
| Danois, (corps de)                                                                |
| Darab I, roi Caiarien; fils posthume d'Ard:                                       |

| DES MATIERES. 679                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| chir, est sauvé par sa mere Homai, 46; est                                                     |   |
| élevé par un pauvre homme, ibid. succède à                                                     |   |
| sa mere; cherche les moyens de rendre son                                                      |   |
| peuple heureux: sait la guerre à Filikous:                                                     | ļ |
| fonde plusieurs villes, & meurt, 47                                                            |   |
| Darab II, roi Caïamien, 47; prince vicieux;                                                    |   |
| son peuple est matheureux; a la guerre a sou-                                                  |   |
| tenir contre Iskender; défait en plusieurs ba-                                                 | • |
| tailles; assassiné par quelques-uns de ses su-                                                 |   |
| jets, 48                                                                                       |   |
| Darari, Carmathe, persuade au calife d'Egypte                                                  |   |
| que l'esprit de Dieu est passe en lui, 450                                                     |   |
| Darham [A], prince du Sedgestan: aventure                                                      |   |
| de lacoub-ben-Lenth, dans le château de ce                                                     |   |
| prince, 105; ill'attire à sa cour, & le met à la                                               |   |
| tête de ses troupes, 106; après sa mort, ses                                                   |   |
| fils sont dépouisses de leur héritage, 107                                                     | • |
| Découverté du sel, 187 Dékak, fils de Toutouch, veut lui succèder; il                          |   |
| est sorcé de céder à son frere Rédouan, 266:                                                   |   |
| en armes contre les enfans, 271                                                                |   |
| Démétrius-Alexandrowits s'empare d'une partie                                                  |   |
| des Etats de son stere mort, 541; conduite                                                     |   |
| des Mogols à son égatd, ibid.                                                                  |   |
| Derbend [P].                                                                                   |   |
| Dewlet-Ghirai [T], se retire dans le camp de                                                   |   |
| Rizvan-Pacha, 644                                                                              |   |
| Dewlet-Ghirai, Khan de Crimée pendant le sé-                                                   | • |
| jour de Charles XII à Bender, 644                                                              |   |
| Dgebal-éd-din [A], dernier prince du Kharizme,                                                 |   |
| bat les Mogols, est train par un de ses géné-                                                  |   |
| taux: sa bravoure étonnante, 333; revient                                                      |   |
| dans ses états, 344; traits de sa valeur, 3355                                                 |   |
| eft tué par un Guide,                                                                          |   |
| Démalabad [A, P], signisse la belle ville: épi-<br>thète donnée à Caswisi, 68; ce que signisse |   |
|                                                                                                |   |
| envoyer à Dgémalabad, & pourquoi, 425<br>Vu iv                                                 |   |
| <b>V II 1V</b>                                                                                 |   |

Demal-ed-din, ministre de Cathbed-din, mis à mort; ses funérailles, 298 Dgeziret-ben-Omar [A], Agnisse île des enfans . d'Omar : Dgémal-ed-din y avoit fait bâtir un beau port, 299 Dgiaben, château, où situé, 288 Dgiaser el-Sadik [A], naît à la Mecque; idée de ce personnage, 436; resuse le califat, 437; meurt à Médine, ibid. 487 Dgiamalouk, voleur arabe, Dgianibek-Ghirai [T], se retire au camp de Rizvan Pacha, 644; avis qu'il reçoit de ce mimiltre, 646; est reconnu Khan de Crimée, , 647 juste réfugie à la Porte, 649; est rétabli, ibidi: déposé; meurt à Rhodes, Dgiem ou Dgiemchid [P], roi Pichdadien, suc-- cède à Tahmurat, 14; ponrquoi on ajoutale chid a son nom Dgiem, ibid. consulte les sages sur l'art de gouverner, 15; partage ses sujets en soldats, laboureurs, artisans, ibid, on lui attribue l'idée des magasias de blé; sous son règne, l'usage du vin devint plus général; à quelle occasion, ibid. institue le Newrouz, 16; dépare la fin de son régne, 16; est tué dans une révolte, ibid Dgihanghir [P], fils d'Ali-Beg, succède à son oncle, prince des Ac-Coiounlu; est chassé par son frere, Dgihan-Cha, ben-Cara-Iouçouf [P], ce que signisie son nom; commencement de sa puissance, 476; succède à son frere, 477; son fils se révolte; est tué par Huçum-Haçan, Dgiouban, Emir, général des armées d'Abusaid, avoit été son tuteur, mis à mort par son or-456 dre, Dgioubaniens ont eu pour fondateur, dans l'Adherbidgian & l'Irak, Haçan-Kutchi,

Dgiour [A], signisse âne sauvage. Diçalem, (Voyez Dab-Selim.) Dilem [P], (mer de) signisse mer Caspienne, 163 Dilémites, d'où cette dynastie a pris son nom, 163; quel en sut le fondateur, ibid. sa sin, 167; le défaut des matériaux en langues occidentales empêche d'en connoître l'histoire, 163 Din-Mohammed [A], fils d'Anach-Khan & d'une esclave, 582; divers traits de ce prince, 583 & suiv. marche au secours de Mérou; ce qui lui arrive, 589; sa mort; idée de ses vertus, 590 Divan de Crimée: de quels membres il est com-636 polé, Diwbend [P], surnom de Thamurat; roi Pichdadien, 14; ce qu'il signifie, Dniéper, fleuve. 400 Doghouz-Khatoun [T], l'une des femmes de Holagou, étoit Chrétienne, 432; idée de ses ver-Dsoigerats, horde de Tartares, se soumettent à Genghiz-Khan; lui livrent Gémouka, Dynosties des Pichdadiens, 9; des Caïaniens, 28; des Moulouk-at-Taouait, 54; des Sassaniens, 55; des Tahérites, 98; des Soffarites, 104; des Samanides, 114; des Gaznévides, 125; des Gaurides, 150; des Dilémites, 163; des Bouïdes, 168; des Seldgioucides, 185; des Atabeks, 281; des Kharizmiens, 311; Il-Khaniens, 456; des Cara-Coiounlu, 474; des Ac-Koiounlu, 476; des Modhaffériens, 487; des Molouk-Courts, 488; des Sarbédariens 🖫 🗼 494

EDESSE, ville, appellée aussi Roha: enlevée au comte Joscelin, 250; perdue par les Francs, 276; prise par Zenghi, 286

| Efrafiab ou Efarafiab [P], fils d'un prince Turc, |
|---------------------------------------------------|
| s'empare de la Perse sur Nodar, 23; se con-       |
| duit mal; est désait par Zal-Zer; sorcé de se     |
| contenter d'une petite province, 25, 26           |
| Eleuthes, véritable nom des Calmoucs. (Voyez      |
| ce mot.)                                          |
| El-Essim [A], fignisse le méchant. 208            |
| Eléonore (la reine) gagne à peine la ville d'An-  |
| tioche, 252                                       |
| Elias-Khodgia-Aglen [T], succède à son pere,      |
|                                                   |
| Elmelik-el-Mouzaffer-Seif-ed-din I, [A] signistie |
|                                                   |
| le roi triomphant, 420                            |
| Emad-ed-din-Zenghi [A], s'empare d'Edesse, 250;   |
| entre à main armée dans le royaume de Da-         |
| mas, 274; avoit pris le titre d'Atabek; com-      |
| ment nommé par les historiens, 281; son élé-      |
| vation & la suite de son histoire, 282 & suiv.    |
| fa mort: fon portrait, 288                        |
| Emesse, ville, prise par Mahmond, roi de Da-      |
| mas, 274                                          |
| Emir-Ali [A]. (Voyez Ali.)                        |
| Emir-al-Omera [A], signifie le Prince des prin-   |
| ces; titre que prend Moëz-ed-Daoulet, 175         |
| Emir-Said [A], ce qui signisse ce nom donné à     |
| Nassir après sa mort, 121                         |
| En-Agassi. 387                                    |
| Escander. (Voyez Ascander.)                       |
| Esthékar, lisez Esthakar, ville, sa position, &   |
| comment nommée par les Grecs, 47; em-             |
| bellie par Homai, ibid.                           |
| Etablissement; chambre souveraine en Perse: à     |
| quel usage destinée, 65                           |
| Etienne. (Voyez Stanco-Razin.)                    |
| Euphrosine, fille naturelle de Michel-Paléologue  |
|                                                   |
| donnée en mariage à Nagaïa, 538                   |

MABLES de Locman; du jeune garçon, 37; du forgeron & du chien, 38; de l'oie & de l'hirondelle. ibid. Fakhred-Déoulé, Bouide [A], dépouillé de ses Etats par son frere, se retire chez Cabous, 165; son ingratitude envers ce prince, Fakhred-din, Gauride [A], oncle de Gias-eddin, se révolte contre son neveu, 167; est pris; le vainqueur lui pardonne, Fakhred-din, Iman [A], estimé à la cour de Ghiaz-ed-din; dispute entre lui & le Cadi, danger qu'il court, 159; éloigné de la cour, est bientôt rappellé, Fana-Khofrou, lisez Fana-Khufrew [A], Bonide. (Voyer Adhad-ed-Daoulet.) Faroudge [A], laissé par Ahmed à la défense de Bagdad, 466 Fatimites, perdent une partie de la Syrie, 227; battent Mohammed, en sont battus à leur tour, ibid\_ Féridoun [P], ou Afridoun, fils de Dgiemchid, est choisi pour succèder à Piurach, 19; le fait enfermer dans une caverne, 20; idée de son beau règne, ibid. ses malheurs domestiques, 21; abdique la couronne en faveur de son petit-fils, ibid. belle maxime qu'il lui enseigne, 2i & 22; sa mort, ibid. Ferok-Zad, lisez Férouk Zad [P], roi Sassanien, succède à Azurmi, 96; meurt empoisonné, ibid. Férouk-Zad [P], a la principale autorité fous Touran-Doukht, 95; remporte de grands avantages contre les Arabes, ibid. est envoyé de nouveau contr'eux; est battu, Férouk-Zad, Ghaznevide, Iuccède à l'usurpateur

Togrul; on ne sçait rien de son règne,

Fersenk on Farsenk; mesure itinéraire; par qui instituée, 28

Filikous, crut le même que Philippe, 47; fait la guerre contre Darab I; lui donne sa fille en mariage.

Ferdousse, lisez Firdevsi [P], poëte, auteur du Chah-Nameh, mal récompensé de ce travail par Mahmoud le Ghaznévide,

Firoux [P], roi Sassanien: l'un des sils de Behram, qui lui présere Hormuz III, 76; n'étant que gouverneur de province, prend les armes contre son frere; le fait prisonnier; se sait reconnoître, 77; se conduit mal; son ingratitude envers le roi des Haïathélites, ibid. mauvais succès de son entreprise, & pourquoi, 77,78; périt dans une seconde expédition, ibid.

Foulques, roi de Jérusalem, 524

Erancs, s'établissent en Syrie, 227; assiégent Nicée, 240; sont trompés par Alexis Comnène, 241; sont battus, 242; passent en Syrie, ibid. défaut de leur zèle aveugle, ibid. battus de zouveau, 243; se mêlent imprudemment des guerres de l'Orient, ibid. comment ils auroient perdu moins de monde, 244; armées considérables défaites, 245, 246; grandes pertes, 250; servent avec bravoure dans l'armée de Ghiaz-ed-din, 261 & suiv. assiégent Damas, 266; manquent cette place, 273; s'emparent de Panéas, 274; grande défaite, 275; envoyent demander du secours en Terre-sainte, 276; leur conduite imprudente, 291; leur manque de foi, 294 & 302; sont défaits, 297; leur conduite ambitieuse,

François, conjointement avec les Lombards, forcent les Turcs de se retirer, 246; combattent au nombre de sept cents contre soixante mille Mogols, 262

| DES MATIERES. 685                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |
| GABRIEL, commande à Malathie; attaqué par les Turcomans; défendu par les Francs,             |
| . 144                                                                                        |
| Gaïath-ed-din, lisez Ghias-ed-din Khaï-Khus-                                                 |
| rew, fils d'Alaeddin, marche contre Lascaris,                                                |
| 258; qui lui coupe la tête, 259; succède à                                                   |
| son perel, 260; a des Francs à son service,                                                  |
| 261; repousse les Mogols, 262; sa mort, ses                                                  |
| qualités, ibid.                                                                              |
| Gaïath-ed-din, lisez Ghias-ed-din, prince Court,                                             |
| Gaïouk, élu Khan par les intrigues de Toura-                                                 |
| kina, 410; cérémonies de son élection, 411;                                                  |
| veut envoyer des ambassadeurs vers le pape;                                                  |
| en est détourné par Plan-Carpin, 413; meurt                                                  |
| 417                                                                                          |
| Gaoton-Laaman seconde dans ses projets Tou-                                                  |
| rakina, 407                                                                                  |
| Gaubil, (le P.) cité,                                                                        |
| Gaurides, lisez Gourides, & pays de Gour,                                                    |
| (Voyez ces mots.)                                                                            |
| Gazna, lisez Ghazna, ville; sa situation: adonné son nom à une puissante dynastie, 125; Alp- |
| Teghin s'en empare, 127                                                                      |
| Ghaznévides, commencement de leur dynastie,                                                  |
| 125; d'où elle avoit pris son nom, ibid. com-                                                |
| bien elle eut de princes, ibid. finit à Khusrew-                                             |
| Chah, 149                                                                                    |
| Gehan-Souz, signifie le brûleur du monde:                                                    |
| épithète donnée à Haçan, 155                                                                 |
| Gehen, frere de Senga, Khan-Taich lui suc-                                                   |
| cède, 602; agrandit ses Etats, 603                                                           |
| Gémouka, chef d'une horde de Mogols, grand ennemi de Genghiz-Khan, 350; a les mem-           |
| has districted for many                                                                      |
| Genghiz-Khan envoie des ambassadeurs à Mo-                                                   |
| hammed, 326; fait la guerre à ce prince, 329;                                                |
|                                                                                              |

s'empare de la Perfe, & fait mourir la famille de Mohammed, 332; sa naissance, 348; son histoire, 16. & Suiv. prend le nom de Genghiz-Khan, 351; d'où vient ce nom, 352; entre pour la premiere fois dans la Chine, 356; blessé d'un coup de flèche, 357; sage conduite de ce prince; 363 ; se prépare à marcher vers l'Occident, 365; tient une diète en Bukharie, 376; ordonne une grande chaffe, 380; tombe malade, 384; confeils qu'il donne à mrt, ibid. idée de fes fes géné quabrés un qu'il causa en Tarui lui sont attribuées, tarie, 3 388 ; li re, 391; fon empire ndre, compar ie, défait & tué par George , g les Mogols, Georges-Alexiowitz-Dolgorouski commande les Russes en Ukraine, 614; mécontent des Co-615 faques, Gères chassés par Tamerlan & les principaux Ghair-Khan [T], gouverneur d'Otrar; la manvaile conduite, 328; pris & mis à mort par ordre de Genghiz-Khan, 369 Ghazi [T], furnom des princes du Kharizme: ce qu'il fignifie; qui le prit le premier, 582 Ghazi-Ghirai [T], quelle idée en ont les Torcs, 643; honneurs qu'il reçoit du grand-seigneur, 645 ibid. la mort. Ghazi - Ghirai II depossédé par les intrigues d'Ali-Pacha, 649; relégué à Thinghéné-Sérai, ibid. sa mort, ibid. Ghias-ed-din [A], signifie secours de la religion: prince Gouride: fuccède à fon coulin Seifed-din; venge sa mort, 156; associe au trône son frere; attaque les Seldgiucides; événe-

mens heureux, 157; biensaisance envers son oncle révolté, 158; meurt à Ghazna, Ghiour [A], ou Dgiour, signisse une sauvage. Ghirai [T], laboureur, sauve un prince de la maison de Genghiz-Khan; en sait un prince de Crimée, 640; comment nommé par M. de Guignes, Ghirai, surnoms des Khans de Crimée; d'où il vient. 640 Giafer-al-Sadek. (Voyer Dgiafer-el-Sadik.) Giamasp [P], seigneur Persan, occupe le trông pendant la détention de Cobad, 79; lui remet 80 la couronne, Gefr, lisez Gifr [A], signisie parchemin, à quel ouvrage on donne ce nom, Gifr, (grand) ouvrage d'Ali, Gihan-Souz [P], signisse bruleur de monde, Gihon, fleuve, nom de l'Amou, 562; appellé par les Grecs Oxus, ibid. sa source: changemens arrivés à son cours; richesses qu'il procure, Gingis-Khan. (Voyez Genghiz-Khan.) Gustasp, lisez Giustab [P], 40; roi Caïanien: sils de Cai Kusrew, se révolte contre son pere, 40; passe chez un peuple voisin, y épouse la fille du roi; est rappellé par son pere, 41; monte sur le trône de Perse, 42; fait heureusement la guerre avec le secours de son fils Isphendiar. ibid abdique la couronne en faveur d'Ardchir, son perit-fils, Godefroi de Rancun: son imprudence funeste à

l'armée des Francs. 252 Gour, (pays de) où se forme une dynastie qui en prend son nom,

Gourides, d'où cette dynastie a pris son nom; quand elle a commencé, 150; quand elle a fini, 162

| Gozz, sortes de Turcomans,                                                             | <b>13</b> 2         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gréce, région.                                                                         | 230                 |
| Grecs; leur trahison, 241 & suiv. cruautés,                                            |                     |
| sont massacrés,                                                                        | 25\$                |
| Grégeois (seu) porté par les Mogols jus                                                | ou'en               |
| Chine,                                                                                 | 398                 |
| Guillaume, comte de Nevers, arrive en O                                                |                     |
| 246; mauvaile conduite de son armée,                                                   |                     |
| elle est battue, ibid. arrive seul à Antio                                             | che                 |
| ene en banue, wia. annve ieur a Amno                                                   | ,                   |
| Carillana Dandlas aufland da Thais                                                     | 247                 |
| Guillaume Boucher, orfévre, passé de Paris                                             | <b>a</b> 1 <b>a</b> |
| cour du grand Khan, y avoit fait un ouv                                                | rage                |
| curieux,                                                                               | 42 I                |
| Guillaume de Rubruquis. (Voyez Rubruqui                                                | s.)                 |
| Guillaume de Rubruquis. (Voyez Rubruquis Guiloi Donetz, riviere qui se jette dans le I | Jon,                |
|                                                                                        | 620                 |
| Gustevé, ville; où située; son ancien nom;                                             | fon                 |
| nom moderne chez les Russes & les T                                                    | arta-               |
| res,                                                                                   | 626                 |
|                                                                                        |                     |
| TTARACH-SULTAN, fils d'Arab Moham                                                      | med.                |
| HABACH-SULTAN, fils d'Arab Moham se soulève contre son pere, 592; en                   | obi                 |
| tient, avec son frere, la ville d'Uasir, ibi                                           | d. ſé               |
| révolte de nouveau,                                                                    | ibid.               |
| 'Hadgiar, ville; où située; les Carmathes                                              |                     |
|                                                                                        | 2                   |
| emparent;                                                                              | 443                 |
| Hadgi-Berlas [P], 507; oncle de Tames                                                  |                     |
| n'ose tenir devant Touglouk-Timour,                                                    | 510                 |
| Hadgi-Ghirai [T], premier Khan de Crime                                                | e, ae               |
| la race de Genghiz-Khan, 640; élevé p                                                  | ar un               |
| laboureur; prendle surnom de Ghirai, & 1                                               | our-                |
| quoi,                                                                                  | ibid.               |
| Hadgim-Khan [T], règne sur le Kharizme,                                                | 590;                |
| - reçoit un ambassadeur de la part du C                                                | zar,                |
|                                                                                        | ibid.               |
| Hăiathélites.                                                                          | 320                 |
| Haidar-ben-Dgioumins.                                                                  | 402                 |
|                                                                                        | aïdar               |

| DES MATIERES.                                                           | 689         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Häldar-Cassab assassine Scham-Seddin I                                  | I, 496      |
| Haiton, roi d'Arménie, traite avec l                                    |             |
| Khan, en est bien traité,                                               | 408         |
| Hakim-ben-Hachim [A], idée de ce pers                                   | onnage,     |
| 440; & de sa doctrine, ib. & suiv. se d                                 | ionne la    |
| mort dans un bain d'eau-forte,                                          | 442         |
| Hakim-Birmr-Illah [A].                                                  | 250         |
| Halys, fleuve,                                                          | 32 <b>Q</b> |
| Hama, ville, presque détruite par un t                                  |             |
| ment de terre,  Hamzahbeg [T], succède à son pere,                      | dans la     |
| dynastie de Ac-Coïunlu,                                                 | 480         |
| Hamzam-al-Gadi [A], Bathénien, succèd                                   |             |
| rari en Egypte; ses dogmes & sa co                                      | onduite .   |
|                                                                         | 350         |
| Haphis sait prisonnier par Din-Mohamn                                   |             |
| réponse à ce prince,                                                    | 585         |
| Han, (montagne de) appellée par les                                     | Mogols      |
| Burkhan-Caldin; & lieu de la sépul                                      | kure de     |
| Genghiz-Khan,                                                           | 391         |
| Harem, château,                                                         | 297         |
| Harthamah [A], l'un des généraux d'                                     | VI-IAIS-    |
| moun, fait le siège de Bagdad, de avec Taher; ses troupes se révoltent, | 100         |
| Hassa signifie tuer, selon M. Falconet, M.                              |             |
| de Littérature, T. XVI; mais il ne                                      |             |
| son autorité, & ce verbe ne se trou                                     |             |
| dans les Dictionnaires Arabes, dont nou                                 | <b>—</b>    |
| connoissance; employé page                                              | 45 E.       |
| Haschim [A].                                                            | 440         |
| Hassan- (prononcez haçan) Ali, ben-L                                    |             |
| Cha, entreprend de lui succéder; ton                                    |             |
| tre les mains de Huçun-Haçan, qui                                       | _           |
| mourir,                                                                 | 78, 479     |
| Hassan-ben-Eveis, tué à la mort de son                                  | •           |
| qui en avoit insinué la nécessité,                                      | 459         |
| An, Orient, Partie I. Xx                                                |             |

.

Hassan-ben-Benie, (Voyez Rokned-Doulet,) [A]

Hassan-Taouil, ou le Long [A]. (Voyez Uzum-

Hassan.)

Hassan-Kutchi, ou le Petit [T], si's de Timurtach, s'empare de l'Adherbidgian & de l'Irak, après la mort d'Abusaïd, 456; & le premier des princes Djoubaniens, ibid.

Hassan le Gouride, lisez Haçan [A], succède à son pere Houçain, 154; poursuit Baharam-Chah le Gaznévide; met son frere Sauri sur le trône, 148, 154; attaque la grandeur des Seldgiucides, 154, 155; est fait esclave par Sandgiar, ibid. comment il soutient ce revers; sa réponse adroite, ibid. il est renvoyé dans ses états,

Hassan-Nuian-Ilkhani Budzulk, ou le Grand [P], fondateur de la dynastie des Il-Khaniens, 457; son règne n'offre rien d'intéressant, ibid. étoit de la famille de Genghiz-Khan, & par qui,

ibid.

Hassan-Sabah [A], chef de la dynastie des Ismaëliens ou Assassins.

Hassan se disant descendant d'Ali, fait révolter le Tabarestan contre Ahmed-as-Samani, 119
Hellespont. (détroit de l')
205

Hérat, ville, comment traitée par Ismaël-as-Samani, 117, 118; Nassir-as-Samani veut y fixer sa cour, 119; comment il est détourné, 130; l'emporte sur Mesdgid, 588

Herbelot. (d') (dans l'Avertissement.)

Herman, chef des Cosaques, 613 & suiv. supprime chez les Gosaques Donzki, par Pierre le Grand, 621

Histoire généalogique des Tatars; son auteur; sort & idée de cet ouvrage, 595

| DES MATIERES. 691                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hoam-Ti. Les Chinois lui font honneur de la                                               |          |
| découverte du sel, 137                                                                    |          |
| Hoang-Ho, fleuve, 360                                                                     |          |
| Hoei-Ke, horde de Turcs, dont sont issus les                                              |          |
| Seldgiucides, 200                                                                         |          |
| Holagou, frere de Mangou-Khan, va détruire                                                |          |
| les Assassins, 419; comment il traite leurs En-                                           |          |
| voyés, 425; & Rokned-Din leur prince, ibid.                                               | •        |
| s'approché de Bagdad, 426; la prend, ibid.                                                |          |
| porte la guerre en Natolie, 428; après la mort                                            |          |
| de son pere règne en Perse, ibid. traits de son                                           |          |
| histoire, 431 & Suiv. meurt, 432                                                          |          |
| Homai, semme d'Ardchir, enceinte à la mort de son époux, 45; prend les rênes du gouverne- |          |
| ment, ibid. dérobe son fils nouveau né, à la                                              |          |
| mort qu'on lui préparoit à sa naissance, 46;                                              |          |
| tout son règne est marqué par des actes de                                                | ,        |
| justice, &c. 47; elle embellit la ville d'Esthé-                                          | <b>*</b> |
| kar; abdique la couronne en faveur de son                                                 | •        |
| fils, ibid.                                                                               | •        |
| Homaioun, lisez Homaiou-Name, signifie livre                                              |          |
| auguste [P], composé par le Brachmane Bid-                                                |          |
| pai, & sous quel règne, 138; qu'est-ce que                                                |          |
| c'est que ce livre, & dans quelles langues il a                                           |          |
| été traduit, ibid.                                                                        |          |
| Honchang, prince de la famille royale des Niut-                                           |          |
| ché; demande la mort aux Mogols vainqueurs;                                               |          |
| il est massacré, & enterré honorablement, 396;                                            |          |
| fouhair bizarre à son égard, ibid.                                                        |          |
| Hongrie (la) ravagée par les Mogols, 402                                                  |          |
| Houlakio & Hélakio. (Vulg. Holagou.)  Hormouz, lifez Hormuz I, roi Sassanien; suc-        |          |
| cède à Chabour I, 62; idée de sa personne &                                               |          |
| de ses qualités, ibid. belle réponse de ce prince,                                        |          |
| ibid.                                                                                     |          |
| Hormuz II, roi Sassanien, succède à son pere                                              |          |
| X x ij                                                                                    |          |
|                                                                                           |          |

-

.

Narsi, 65; opérations heureuses de son règne; 65; porte ses vues sur le commerce; bâtit la ville d'Hormuz, & plusieurs autres dans le Kousistan; meurt regretté, 66

Hormuz III, roi Sassanien, quoique le plus jeune des fils de Behram V, est nommé par lui pour lui succéder, 76; troubles qui suivent; est défait & ensermé par son frere Firouz, qui lui fait couper la tête,

Hormuz IV, roi Sassanien, fils de Nouchirvan, lui succède, mais n'eut pas ses, vertus, 88; beaux commencemens de son règne, démentis par la suite, 89; son fils Khusrew-Pervitz se révolte, & contre sa volonté Hormuz est étranglé, 90,91

Hormuz, ville du Kerman, bâtie par Hormuz II; sa situation; ses habitans se transportent visà-vis dans une île du golse Persique, 66

Hoshang, selon quelques auteurs, succède en Perse à Kéioumers, 11; il n'est pas sûr qu'il sut le sils posthume de Siamek; il mérite le surnom de Pichdad, (Voyez ce mot,) qui passe à sa dynastie; règne avec sagesse: on est partagé sur le genre de sa mort, ibid. quels sont les saits les plus certains de son histoire, 12; ouvrage qu'on lui attribue, ibid.

Ho-Tcheou, ville du Chansi, assiégée & prise par les Mogols, 392

Houçain, ben-Eveis-Dgeladdin, succède à son pere; ses vertus, 460; est mis à mort par Ahmed son frere, ibid.

Houçameddin-Cattal [A], saint personnage: on lui offre la couronne du Kharizme, il la resuse, 580 Houssain, lisez Houçain, le Gouride, est le ches de sa dynastie, 151; comment il échappe au nausrage dans lequel périt son pere, ibid. est

jetté en prison où il reste sept mois, 152; va à Ghazna, ibid. est pris par des voleurs qui se l'associent, 153; il est pris avec eux & condamné à mort; comment il est délivré du supplice, ibid. est bien placé à la cour, 154; devient gouverneur de la province de Gour, ibid.

Houçain. (Mir-) (Voyez Mir-Houçain.)

Hou-Cha-Hou, généralissime des Niutché, 358; a la tête tranchée, 359

Houlakio. (Voyez Holagu.)

Hugues de Lusignan.

Humfroi; on avoit cassé son mariage avec Isabeau; étoit ennemi de Conrad; peut être soupçonné de son assassinat,

Huns: regardent Mété comme le fondateur de leur monarchie.

Hyde. (dans l'Avertissement.)

ACOUB-BEN-LEITH [T], marche contre Mohammed-ben-Taher, le fait prisonnier, 403; commencement de son histoire, 105; ce qui lui arrive dans le château de Darham, ibid. est attiré à la cour de ce prince, 106; est fait commandant des troupes du Sedgestan, ibid. dépouille les fils de son bienfaiteur de l'héritage de leur pere, 107; étend sa puissance aux dépens du califat, ibid. sa troupe d'élite; ibid. ses vertus: bonne maxime: meurt d'une colique en marchant au siège de Bagdad, 108 1acoub-Begh, Baïandouri, 480; succède à Khalil-

Begh; périt par la main de la reine son épouse,

482

Iacout. (Voyez lacoub.)

Iahkhen.

Ibrahim, Samanide [A], oncle de Nouh, & armé contre lui, **12I** 

Ibrahim, de la même famille, essaie de rétablir

Xxiij

| sa dynastie, après la déténtion d'Abdoulmé-                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| lik II; son projet échoue, 124                                  |
| Ibrahim, Gaznévide, succède à Férouk-Zad, son                   |
| frere; observe la paix avec les Seldgioucides;                  |
| revient vainqueur des Indes; sen amour pour                     |
| la priere, & son soin pour l'état; meurt; laisse                |
| soixante-seize enfans, 147; son équité envers                   |
| Houçain, 153, 154                                               |
| Ibrahim, prince de Schirvan, va trouver Tamer-                  |
| lan; son adresse à gagner ce prince, 521                        |
| Ichthiophages, (grec) signifie mangeurs de poissons,            |
| Idigar, nait après la mort de son pere Timour-                  |
| Chéikh, 559                                                     |
| Idikout, titre d'honneur chez les Igours: ce qu'il              |
| fignifie, 354                                                   |
| Iemba, riviere, 420 Ierd, contrée, 460                          |
| Iezd, contrée,  Iezdedgerd I, [P] roi Sassanien, succède à Beh- |
| ram IV son pere, 69; sa conduite sur le trône                   |
| dement les espérances qu'avoient données sa                     |
| jeunesse, 70; peut-être les historiens ont-ils                  |
| exagéré ses vices, & pourquoi, ibid. lui donne                  |
| l'épithète d'El-Ecim; fait la guerre avec suc-                  |
| cès contre les empereurs Grecs; fait élever                     |
| son fils loin de sa cour, & pourquoi; meurt                     |
| d'un coup de pied de cheval, ibid.                              |
| Jezdedgerd II, roi Sassanien, succède à son pere                |
| Behram V, 75; belle idée de son règne, ibid.                    |
| comment il s'empare de plusieurs provinces                      |
| de l'empire Grec; l'empereur lui paye le tri-                   |
| but qu'il lui devoit; en se nommant un fuc-                     |
| cesseur, il donne la présérence au plus jeune                   |
| de ses fils,                                                    |
| Tezdedgerd III, dernier roi Sassanien: prince de                |
| la famille royale; il succède à Azurmi, 96;                     |
| incursion des Arabes, 97; il leur oppose en-                    |
| vain Ferok-Zad: les troupes sont battues: il                    |

| DES MATIERES. 695                               |   |
|-------------------------------------------------|---|
| se sauve en Khoraçan. Fin de la dynastie des    |   |
| Sassaniens, ibid.                               |   |
| Igours ou Igurs étoient Turcs d'origine, 185;   |   |
| soustraits à l'autorité de Kara-Khitants, 353;  |   |
| idée des mœurs de ce peuples, 354 & suiv.       |   |
| prêts à se rendre indépendans à la mort de      |   |
| Timour-Cheikh, & par qui retenus, 559; cè-      |   |
| dent la droite aux Naimans dans les assem-      |   |
| blées, ibid.                                    |   |
| Il, ce que fignifie ce monosyllabe dans la com- |   |
| position des noms tartares, 317                 |   |
| Il-Arstan [T], prince Kharizmien, succède à son |   |
| pere; ses qualités, 317; malheurs de son rè-    |   |
| gne & sa mort,                                  |   |
| Il-Bars, descendant de Genghiz-Khan, choisi     |   |
| pour régner sut le Kharizme, 580; suite de      |   |
| l'élévation de ce prince, ib. & subv. prend le  |   |
| titre de Ghazi, 582                             |   |
| Il-Bars, ben-Arab-Mohammed, se révolte con-     |   |
| tre son pere, avec son frere Habasch-Sultan,    |   |
| 592; en obtient Uacir; se révolte de nou-       |   |
| veau, ibid. a part à la mort de son pere, 593;  |   |
| s'empare d'une partie de ses Etats, ibid.       |   |
| Ili, riviere,                                   |   |
| Ilindgé. (Voyez Alindgé-Khan.) [T]              |   |
| Hi-Tihoutsai, est fait ministre par Oktai-Khan, |   |
| 393; intrigues des ennemis de ce grand homme,   |   |
| 394; sa justice & sa modération, 395; son       |   |
| crédit en devient plus grand, ibid. avis sage & |   |
| modére, 399; sa mort, 406; traits divers, 407   |   |
| Il-Khan [T], roi du Turquestan; sa conduite à   | • |
| l'égard d'Abdoul-Mélik, 124; il le retient pri- |   |
| sonnier, ibid.                                  |   |
| Il-Khaniens. Commencement de cette dynastie,    |   |
| 456, 471; prirent leur nom d'Haçan-Nuian-       |   |
| Il-Khani, leur fondateur, 457                   |   |
| $X \times iv$                                   |   |

. .

| Imamat. (Pontificat chez les Arabes.)        |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Inalgik ou Anial-Hak. (Voyez Ghair-Kha       | ın.)    |
| Indes', region,                              | i &c.   |
| Indostan, ou plutôt Hindoustan [P],          | 20I     |
| Innocent IV, pape, envoie des ambassadeu     | rs aux  |
| Mogols.                                      | 403     |
| Instructions (belles) de Nouchirvan à son si | ils, 85 |
| de Rizvan-Pacha à Dgianibek                  | -Ghi-   |
| raï,                                         | 646     |
| Irem [A],                                    | 402     |
| Irruptions (trois) en Europe de peuples      | venus   |
| de la Chine,                                 | 403     |
| Irtisch, fleuve,                             | 354     |
| Isabeau,                                     | 268     |
| 'Isanbogha,                                  | 302     |
| Isfandiar, ben-Arab-Mohammed,                | 59I     |
| Ist-Choutsaid; sage conseil qu'il donne,     | 379     |
| Iskender ou Escander, doit être le même q    | u'Ale-  |
| xandre, 48; fait la guerre à Darab II;       | prend   |
| Roucheng sa fille en mariage, ibid. ce       | qu'en   |
| pensent les Orientaux, ibid. pénétre de      | ans les |
| Indes selon Mirkhond, qui lui attribue l     | a fon-  |
| dation de Hérat & de Samarcande, 49;         |         |
| • •                                          | 19,53   |
| Iskender ou Eskender, ben-Cara-Iouçouf, si   | accède  |
| à son pere, 476; fait mourir son frere       | Abu-    |
| çaid, ibid. est mis à mort par son fils      | Schah-  |
| Cobad,                                       | 477     |
| Iskender, as Sani [A].                       | 320     |
| Ismaël-Safi, fait prisonnier, 483; mis en li | berté;  |
| obligé de se sauver de nouveau,              | 484     |
| 'Ismaël', Seldgioucide d'Alep, succède à son | pere,   |
| remporte quelques avantages sur les Fr       | ancs;   |
| il est haï; assassiné,                       | 273     |
| Ismaël-al-Samani, lisez as-Samani [A], n     | narche  |
| contre Amrou-ben-Leith, le fait prise        | onnier  |
| & l'envoie au calife, 110; est le secon      | id des  |
| <b>▼</b>                                     |         |

fils d'Assad; doué des plus rares vertus; s'éleve à la souveraineté, 116; son frere Nasser s'y oppose, il est fait prisonnier; conduite généreuse d'Ismaël, ibid. discipline dans son armée, 117; ses troupes demandent le pillage d'Hérat; sa réponse, ibid. trésor trouvé; trait de sa justice à l'égard d'Hérat, Ismaël, frere de Mamoud Gaznevide, cherche à traverser son élévation, 132; est battu & amené à la cour; totte réponse, ibid. est enfermé dans un château. Ismaël, ben-Dgiafer-el-Sadik, reconnu pour succéder à son pere, 437; meurt avant lui, ibid. troubles qui suivent; ses sectaires nommés d'après lui Ismaéliens, 'Ismailiens, vulgairement Ismaëliens, (Voyez Afsassins,) 438; d'Afrique, ibid. Ispahan, ou mieux Ispihan & Isfihan [P], 227 Isphendyar, lisez Isphendiar [P], fils de Giustasb, aide son pere à repousser les ennemis, 42; succombe dans un combat contre Rustem, 43; laisse un fils nommé Ardchir, ibid. 'Israël, ben-Seldgiuk, 237 Istekhar [P], 47 Ivan-Kowar, gouverneur de Rezan; Mohammed-Ghiraï veut le tromper, 641; il lui laisse le traité fait avec les Russes, 642 Ivan-Samuelowitz, Herman des Cosaques; mauvais confeils qu'il donne au Tartares contre les Russes, 618; est étranglé, Ivan-Vasilowitz, Czar de Russie, craint de la Pologne, 612 Izzed-Daoulet, cousin d'Adhad-Eddaoulet, a des guerres à soutenir contre lui, Izeddin [A], signifie l'honneur de la religion, ou ee que la religion a de plus cher,

| J Acob. (Voyez Iacoub.)                        |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Jaik; fleuve; où commence ce fleuve, 552       | 2: fe      |
| rend dans la mer Caspienne, 553; note          | e ani      |
| le concerne,                                   | ibid.      |
| Jaiczki. (Voyez Cosaques.)                     |            |
| Japhet, fils de Noé, quel sut son partage,     | 86:        |
| laisse huit fils en mourant,                   | ibid.      |
| Jeursurdi, ville; sa position, 587; prise par  |            |
| Mohammed,                                      | <b>588</b> |
| Jaxarie, ancien nom du Sirrh, 563; se jette    | _          |
| le lac d'Aral,                                 | _          |
|                                                | 598        |
| Jean (S.) d'Acre, ville,                       | 303        |
| Jean, fils de Constantin, marche à la têt      |            |
| l'armée avec Andronic, son frere,              | 254        |
| Jean Vasilowitz, abaisse les Cosaques,         | 621        |
| Jahkhen [T], Turc de nation,                   | 420        |
| Jenkinson [T], ambassadeur du Czar à la        |            |
| de Hadgim-Kham,                                | 590        |
| Jéniséa, riviere,                              | 623        |
| Jenschoun, lisez Jenchoun, Dilémite, fils de V |            |
| makin, est mis par quelques auteurs da         | _          |
| suite des princes de Dilem,                    | 165        |
| Jermak-Timoséwitz, colonel des Cosaques,       |            |
| gage dans les terres des Russes, 624; ses a    |            |
| gemens avec Strobinoff, ibid. envoie à         | Mol-       |
| cou & traite avec le Czar, perd la vie,        |            |
| Jerusalem, ville au pouvoir des Francs,        |            |
| siège & prise de cette ville, son nom Ar       | rabe,      |
|                                                | 271        |
| Jezdegerd. (Voyez lezdedgerd.)                 |            |
| Joinville. (cité)                              | 454        |
| Joscelin, (le comte) perd Edesse, 250; e       | flaye      |
| en vain de reprendre cette place, 291; d       | léfait     |
| Noureddin, 292; trait d'arrogance, ibid        | l. est     |
| fait prisonnier & mis à mort, 293; les         | lurcs      |
| & les Francs s'en réjouissent.                 | ibid.      |

20

Kaob,

| Koo-Ki,                                         | 358    |
|-------------------------------------------------|--------|
| Kapi-Chac, région [T]; soumise aux descen       | dans   |
| de Genghiz-Khan; soumise à Tocatmisch           | n par  |
| Tamerlan, 543; donnée par le même à d'as        | utres  |
| princes, 547; fin de la puissance de cet        | em-    |
| pire,                                           | 550    |
| Kara-Kalpacs, signifie hommes noirs [T];        |        |
| ils habitent, 572; idée de leurs mœurs,         | ibid.  |
|                                                 | cuiv.  |
| Kasats, Tartares; où ils habitent, 573; leur fi | igu-   |
|                                                 | 745    |
|                                                 | 536    |
| Kaçan ou Caçan, surnom de Uzum.                 |        |
| Kao-Ki commande une armée de Niu-To             | hé,    |
| 358; coupe la tête à Hou-Cha-Hou; obt           | _      |
| la grace,                                       | 359    |
| Kazandip, dans la Crimée; ou situé, é           |        |
|                                                 | 627    |
| Keioumers [P]. (Voyez Caiamarah)                | ••     |
| Kelat, château,                                 | 519    |
| Kéman-Kaoani; d'où cette expression; ce qui     | 'elle  |
| fignifie,                                       | 4      |
| Kerman, province [P].                           | 22     |
| Kerlon, fleuve: Genghiz-Khan bâtit un pala      | is fur |
| fes bords,                                      | 363    |
| Kersah-Al-Carmath, pourquoi nommé a             |        |
| idée de sa doctrine,                            | 443    |
| Kesch, lisez Kech, ville,                       | 340    |
| Kesser, lisez Kecer-Khodgia, élevé secretten    | ent,   |
| 535; est mis sur le trône de Kaschgar,          | 536    |
| Kesvad; sous quelle dynastie on place son       |        |
| toire,                                          | 4      |
| Ket-Boga, général de Holagou, battu & fait      |        |
| sonnier par les Mammelucs,                      | 431    |
| Khair-Abad, ville,                              | 420    |
| Khalaf (A), formé de Kilaf, contrariété.        | • '    |

Khans du Karisme.) révolutions de ce pays,

578

Kharisme, capitale de la province de ce nom;

prise par les Mogols,

373

Kharizmiens, ou Khowarezmiens, commence-

337

ment de cette dynastie, 311; sa fin,

| Khathaiens, étoient Turcs d'origine,                                           | 184     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Khitans, (ies) prennent parti pour Genghiz-                                    |         |
| 357; lui font des propositions,                                                | 362     |
|                                                                                | •       |
| Khodgars,                                                                      | 365     |
| Khodhaidad, jeune prince, a la place de n                                      |         |
| à Kaschgar,                                                                    | 5,35    |
| Khodgia - Abu - Mouiad, troisieme &                                            | lernier |
| prince Sarbédarien, 496; est bien trai                                         | te par  |
| Tamerlan,                                                                      | 497     |
| Khomani, (Voyez Homai.)                                                        |         |
| Khoraçan,                                                                      | 498     |
| Khofrou, lifez Khufrew (P), seigneur Pe                                        | erlan , |
| est mis sur le trône de Perse à la mort                                        | d'lez-  |
| dedgerd-El-Ecim, 70; n'est pas comi                                            | né au   |
| rang des rois de Perse, ibid. rend la con                                      | ronne   |
| à Behram, fils du roi précédent,                                               | 71      |
| Khofrou, lisez Khufrew, surnommé Nousch                                        |         |
| (Voyez ce dernier mot.)                                                        |         |
| Khosrou-Chah, lisez Khusrew-Chah, fils de                                      | Baha-   |
| ram; il s'enfuit dans les Indes, & ine i                                       |         |
| guères d'être comptéavec les princes Ga                                        |         |
| des,                                                                           | 149     |
| Khouadoé-Merdvian [T], converneur de B                                         | heboe   |
| Khouadgé-Merdgian [T], gouverneur de B<br>pour Avis, se révoke; obtient son pa | rden    |
| pour ravo, to perotto, obtaine ron par                                         | 458     |
| Khoudhaïdad [P],                                                               | • ,     |
| Khozars, horde de Turcs,                                                       | 149     |
| Khuarezmi-Bud [P], expression que pro                                          |         |
| Caï-Kusrew, arrivé sur les bords de la                                         | HOWLE   |
| Caspienne, après avoir désait les Turcs;                                       |         |
|                                                                                |         |
| ment traduite par différens écrivains, 34                                      | , ue-   |
| vient le nom d'une province, ibid. (V                                          | oyez    |
| Kharisme.                                                                      | •       |
| Kiefir-Oun-Nitme, fignise l'ingrat, [A].                                       |         |
| Ki-Che-Mi, (chinois) signifie pays Occider                                     |         |
| en chinois,                                                                    | 425     |
| Kilidge-Arston I, Seldgioucide d'Iconium                                       | , ais   |

de Soliman, succède à son pere, 239; se joint aux Grecs, ibid. les Croisés assiégent Nicée, sa capitale, 240; il bat les Chrétiens, 242; se retire d'Iconium, ibid. les bat de nouveau, 243; se joint à l'empereur Grec contre les Francs, 245; bat les troupes de Guillaume, comte de Nevers, 246; bat le comte de Poitiers, 247; se révolte contre les Seldgiucides de Perse; est battu; tombe dans l'eau & s'y noye, 247; idée de son caractere, ibid. 6 suiv.

Kilidge-Arstan II, succède à Kilidge Arstan I, son beau-pere, 252; battu par les Grecs, & obligé de demander la paix, 253; est reçu à Constantinople; viole ses traités, ibid. il bat les Grecs, 255; leur offre la paix, 256; devient le jouet de ses ensans, 277; sa mort.

Kimitz [T], & Kara-Kimitz, lait de jument fermenté, en usage chez les Tatars, 342

Kinnièes, caverne où sut déposé le corps de Genghiz-Khan, 391

Kins, les mêmes que les Niu-Tché; Genghiz-Khan marche contre eux, 359; ils rendent leurs places, 360; malheurs de cette nation, ibid. & suiv.

Kiovie, ville,

Kischtasb, lisez Kichtasb [P], est, selon la plûpart des auteurs, le dernier des rois Pichdadiens, 27; succède à Zab, son oncle ou son pere, succombe sous les efforts des Turcs, est tué dans un combat contre eux, ibid.

Kobad-Schirouié, lisez Kobab-Chirouié [P], roi Sassanien: succède à son pere Kusrew-Pervitz, détenu prisonnier, 93; le fait tuer, ibid. ses autres cruautés: on dit qu'il mourut de repentir, ibid.

Kontaich. (Voyez Contaich.)

| Kosrew-Pervitz [P], roi Sassanien, prend<br>mes contre son pere Hormuz IV, est |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| roi, 90, 91; comment les auteurs en                                            |            |
| son surnom de Pervitz, ibid. est heure                                         |            |
| guerre; sa vanité & son avarice extrava                                        |            |
| 91 & 92; les grands s'assurent de sa pe                                        |            |
| mettent son fils en sa place,                                                  | 92         |
| Kouchange, ville,                                                              | <b>520</b> |
| Koucistan, province,                                                           | 320        |
| Koudgiou,                                                                      | _          |
|                                                                                | 421        |
| Kouroultai, ou assemblée générale de la                                        |            |
| chez les Mogols, 410; idée de cette                                            |            |
| blée,                                                                          | ibid.      |
| Kousoul-Misch, Seldgiucide; prend les                                          |            |
| contre Alp-Arslan, 208; est tué d'une                                          | chûte de   |
| cheval,                                                                        | 209        |
| Krim Ghirai, reconnu khan sans la parti                                        | cipation   |
| du grand-seigueur, 650; déposé, ibid.                                          | rétabli,   |
| 651; ses qualités, sa mort, ibid. son                                          | entrée à   |
| Constantinople; régle le plan de la gue                                        |            |
| fente,                                                                         | 652        |
| Kublai, fait vice-roi de la Chine par M                                        | ,          |
| Khan, 417; sa conduite sage, ibid. &                                           |            |
| khan, 429; belle idée de son règne.                                            | ibid.      |
| Kurdes, (château des)                                                          | 420        |
|                                                                                | 208        |
| Kutulmich [T],                                                                 |            |
| Kutzim-Khan, régnoit à Sibir, chassé p                                         |            |
| mak; son fils est fait prisonnier,                                             | 624        |

L'a-Ill-Al-Lah, Mouhammédoun Récouloullah, formule de foi de tous les Musulmans, que l'on ne peut prononcer sans être
Mahométan, ou sans consentir, sous peine
de la vie, à le devenir. Elle se peut rendre
ainsi mot à mot en latin: Non Deus, niss
Deus, Mahometa legatus Dei; ce qui a l'énergie de la phrase suivante: « Il n'y a de
» Dieu,

traits de ce personnage, 37; différentes fables; 37, 38; Mahomet s'appuyoit de ses maximes, Lohoraspe [P], roi Caïanien, quelle maxime il trouve gravée sur les murs du palais, 39; étoit proche parent de Caï-Kusrew, 40; son caractere avoit indisposé les esprits, ses vertus les regagnerent, ibid. établit le siège de son empire à Balkh, ibid. éprouve un chagrin domestique, ibid. son fils se révolte, 41; il lui pardonne & le rappelle, lui donne sa couronne & meurt dans la retraite, Lombards accusés de lâcheté, personne n'ose prendre leur place, 245; conjointement avec les Fançois battent les Turcs, Lorraine, (le duc de) coupe un Turc en deux, Louis VII, dit le Jeune, passe en Orient: son armée, 250; est trahi par les Grecs, 251; bat les Turcs, ibid. danger qu'il court, 253 Louis, (S.) envoie une ambassade au grand Khan, 419 Loulou, esclave ayant toute l'autorité à Alep, 273 Lycaonie, province, 258

Macrozomes, 254
Magddedoulat, lisez Madged-déoulet, huitieme
prince des Bouïdes, son état commence à
s'affoiblir, 182; se rend en la puissance de Mahmoud le Gaznévide, 183
Magi, village; Albulghasi chêrche à s'y retirer,

594
Mahadi, calise, appaise la révolte de Hakim,
443

Mehady, lifez Mahadi, troisieme prince Dilémite: on ne sçait rien de son règne, Mahmoud, Seldgioucide, Ben-Malik-Chah [A], 227

Mahmoud & Mohammed, princes Seldgioucides, conservent ce qu'ils peuvent des Etais de leurs peres, 232; belle maxime de ce dernier au lit de la mort.

Makmoud, Gouride, succède à son oncle Chihabed-Din, n'éprouve presque que des malheurs, 161; sa conduite à l'égard d'Ali-Chah, indispose les esprits, ibid. est trouvé dans son lit assassiné, 162

Mahmoud, Ben-Mohammed, Seldgioucide, le même qu'Aboul-Cacem-Mahmoud. (Voyez

ce nom.)

Mahmoud, Seldgiucide d'Alep, succède à son frere Ismaël, 274; son règne est traversé, ibid. est trouvé assassiné dans son lit, Mahmoud, Gaznévide, tient Abdoulmélik dans la dépendance, sous présexte de le secoutir, 124; accroît sa puissance des Etats des Samanides, ibid. succède à son pere Sébektéghin, 128; idée de sa grandeur, 129; fait confirmer sa puissance par le Calife, 131; en obtient le titre de Vali; sa conduite à l'égard d'Ismaël, son frere, 132; partage inégalement ses Esats entre ses fils, 133; inquiétude que lui donne une réponse d'un de ses fils, 134; trait de justice, ibid. trait de sa sagesse, 136; sa conduite par rapport au royaume de Soumenat, 138; protégeoit les lettres, sa conduite à l'égard du poëte Ferdoussi, 142; se fait apporter ses trésors, ibid. sa réflexion à ce sujet, & sa mort,

fon service, 200 Mahmoud Tarabi, imposteur, sa mort, 502

143; sa conduite envers Seidar, 182; à l'égard de Madgeddéoulet, 183; prend les Turcs à

| Mahmoud-Ben-Moezddin [A], est reconnu pout                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| succéder à son pere, ses cruautés, 309                               |
| MAHOMET ou plutôt Mohammed, faux pro-                                |
| phète, 434,453                                                       |
| 'Mahouga,                                                            |
| 'Makhan, (vieux Persan,) général des Bouïdes,                        |
|                                                                      |
| défait par Mardavidge,  [Malathie, ville attaquée par les Turcomans, |
| défendue par les Francs, 244                                         |
| Maksoud-Ghirai, 651                                                  |
| 'Malek-Bakir mis sur le trône des Courts, 492                        |
| Malek Chah, Seldgioucide, fils d'Alp-Arslan,                         |
| assiége Miriam-Nichin, se rend maître de cette                       |
| place, 211; succède à son pere, 214; obligé                          |
| de se désendre contre son oncle, 214; les                            |
| troupes, prêtes à se révolter, sont appaisées par                    |
| le ministre, 215; étendue de sa puissance, ibid.                     |
| entreprend le voyage de la Mecque, 216;                              |
| trait qui prouve la grandeur de ses Etats, ibid.                     |
| est pris par les troupes Grèques sans être re-                       |
| connu, 217; comment il est remis en liberté,                         |
| 218; se laisse prévenir contre Nedham-El-                            |
| Mouk, 219; sa mort & son portrait, 221;                              |
| belle réponse de ce prince, ibid. sait étrangler                     |
| Aboul-Cacem, 239; donne la Syrie à son                               |
| frere Toutouche, sa politique, 265                                   |
| Malek-Chah, Ben-Barkiarok, succède à son pere,                       |
| âgé de quatre à cinq ans, 124; est défait par                        |
| son oncle Mohammed qui le retient prisonnier,                        |
| 225                                                                  |
| Mamchik, commandant de Damas, veut s'em-                             |
| parer de l'autorité, 266                                             |
| Mameluc, doù vient ce nom, ce qu'il signisse,                        |
| qui le porta,                                                        |
| Manbariz-Edd.n [A], signisse qui étend la reli-                      |
| gion, & combat pour elle, 611                                        |
| Manès, (l'hérétique) commence à paroître sous                        |

le règne de Chabour I, 60; est attiré à la cour de Perse par Behram I, sous prétexte de le faire disputer avec les mages, est arrêté & écorché vis; sa peau est rempsie de paille & exposée en public; quel esset il en résulte, 63,64

Mangou, élu grand Khan, 417; se fait baptiser, ne voyoit qu'une forme dans cette cérémonie, 419; reçoit une ambassade de la part de saint Louis, ibid. sa lettre à ce prince, 422; est tué en Chine au siège d'une place, 428

Mangou-Khan, (Voyez ci-dessus.)

Mangou-Timour succède à Béréke dans le Kapte. Chac, 539

Mangats, ou Kara-Kalpacs [T], (Voyezce mot.)

Mansour I, as-Samani [A], succède à son frere
Abdoulmélic, a des guerres à soutenir, n'est
pas heureux, pourquoi il a le surnom d'AlMoviad, 122; poursuit vivement Alp-Téghin,
& pourquoi,

Mansour II, as-Samani [A], succède à son pere Nouh II, malheurs de son règne; dépouillé de ses Etats & privé de la vue par Tozon-Begh, 123; traite très-bien Sébektéghin quoique sujet révolté.

Manoudgeher [P], roi Pichdadien, succède à Féridoun, son aïeul, 22; belle idée de son règne, fait creuser des canaux, ibid. établit des magistrats pour surveiller les gouverneurs de province, 23; belle priere de ce prince, 24; sa mort,

Manoudgeher, prince Dilémite, est choisi pour succéder à son pere détrôné, 166; sa conduite respectueuse à son égard, il est le dernier de sa dynastie,

Manuel, (l'empereur) s'allie avec les Turcs contre les Francs, & trahit ces derniers, 250 & suiv. est surpris par les Turcs, 254; danger

Yy iij

| qu'il court, 255 & suiv. sa mauvaise foi à l'ég                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                         | bid.      |
|                                                                                         | 20        |
| Mangis, disciples des Lamas, leurs habits,                                              |           |
| Maouéraannahr, (région) [A], nom Oriental                                               | de        |
| la Transoxiane ancienne, ce qu'il signifie,                                             |           |
| Maragah, ville, Holagon y bâtit une obser                                               |           |
|                                                                                         | 132<br>Ha |
| Marcanda, ancien nom de Samarcande, vil                                                 | ne,       |
| (Voyez ce mot.)                                                                         |           |
| Marchand Indien, (trait de piété d'un)                                                  | doe       |
| Mardavige, lisez Mardavidge, de la secte d<br>Mages, dépouille Asfar; ses conquêtes, 10 | (1es      |
| est tué par un Turc anciennement son escla-                                             |           |
|                                                                                         | id.       |
| Mar-Denha, évêque siégeant dans le pays o                                               | _         |
|                                                                                         | 104       |
|                                                                                         | )02       |
| Masgan, général Mogol, sous Mogli, veut fa                                              |           |
| prosterner devant lui un général Chinois,                                               |           |
| lui pardonne son refus, 382,                                                            |           |
| Masoud I, lisez Maçoud I, frere de Saisan,                                              |           |
| prive de la vue & lui succède, 249; bat                                                 | les       |
| Chrétiens, 252; les attaque en Syrie, i                                                 | bid,      |
|                                                                                         | bid.      |
| Masoud II, lisez Maçoud, fils de Kaikao                                                 |           |
| prisonnier chez les Mogols, se sauve, 26                                                |           |
| soumet les Emirs, ib d. est dépouillé de ses Es                                         |           |
| par les Mogols, tué dans une bataille, 2                                                |           |
| Masoud, dernier prince Atabek, jeté dans                                                | le        |
|                                                                                         | 9         |
| Massoud [A], prononcez Maçoud I, Seldgioucie                                            |           |
| frere de Mahmoud, soutient la guerre con                                                |           |
| Sandgiar, 230; tout son règne n'est que gues                                            |           |
| sa mort, désaftres qui suivent,                                                         | 231       |
| Massoud-ben-Mahmoud, le Ghasnévide, n'a                                                 | dae       |
| l'Yraque en partage, 133; dissimule env                                                 | Sin       |

son mécontentement, ibid. réponse qu'il fait à son pere, 134; prend les armes contre son frere Mohammed, 143; le fait enfermer & priver de la vue, 144; refuse de se rendre aux sages avis de son conseil, ibid. va aux Indes & revient vainqueur, 145; est défait par les Seldgioucides, ibid. soulèvement de son armée; il est mis à mort, ibid. Massoud III, Ghaznévide, succède à Ibrahim son pere, 148; fait Houçain gouverneur de la province de Gour, Massoud-ben-Azzeddin-Kaikous, Seldgioucide d'Icône, 292 Maudoud-ben-Mezeddin [A], assassiné par ordre de son frere: Maudoud-ben-Maçoud, apprend la mort de son pere, accourt, bat son oncle & son cousin, est reconnu souverain, 145; alloit marcher contre les Seldgioucides, meurt d'une colique, 146 Maurice, (l'empereur) reçoit un présent des Turcs qui portoient une croix sur le front, Maximes, (belles) de Féridoun, 21, 22; de Caï-Kusrew, gravée sur les murs de son palais, 39; d'Ardchir, 45; d'Alexandre, 51, 52; d'Ardchir Babegan, 58; d'Hormuz 1, 62; de Behram I, 63; de Burdzurdge-Mihir, 84; d'Hormonz IV, 89; d'Iacoub-ben-Leith, 108; de Liéou-Çung, 193; de Mohammed le Seldgiucide, 132; de Noureddin, 305; de Saadgiar, 315; de Dgiafer-el-Sadik, Mazanderan, province & ville [P], Mazdek, fauteur d'hérésies en Perse, 50; mis à mort par ordre de Nouchirvan, & pourquoi, Mazeppa, cosaque de nation, est fait Herman

Mazeppa, cosaque de nation, est sait Herman par les Russes, 618; se déclare contre eux, ibid. pendu en essigie, ibid.

Y y iv

| Méandre, fleuve,                    | 244                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mech - Hed [A], signifie le lieu    | du martyre,                             |
| ville, (Voyez Thous)                | 588                                     |
| Mecque, (la) ville,                 | 445, 449                                |
| Médie, région,                      | 29                                      |
| Mélahida [A]. (Voyez Assassins.)    | <u>.</u>                                |
| Mélikez-Zahir, mis pour Mulen-B     | lukir [A].                              |
| Malek, lisez Mélik-Izzeddin Houçain |                                         |
| Court, ses grandes qualités, 491;   | la prompte                              |
| élévation lui fait des ennemis, i   |                                         |
| trôné, 492; remonte sur le trône    | , 493; dif-                             |
| cours qu'il tient à ses officiers,  |                                         |
| 'Melik-Ghiat-Eddin [A], prince Co   | ourt, succède                           |
| à son stere; est mis à mort par T   | amerlan, 493                            |
| Mélek, lisez Mélik-Hafiz [A], princ |                                         |
| Mérou, ville, comment traitée p     |                                         |
| Khan; il périt à sa prise plus c    |                                         |
| mille hommes, 375; Diu-Moham        |                                         |
| au secours de cette ville,          | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Mesdged, lisez Mesdgid [A], signis  |                                         |
| ration; ville appellée anciennen    |                                         |
| 588; idée de cette ville,           | ibid.                                   |
| Mesh-Begh,                          | 589                                     |
| Mété; les Huns le regardent comm    | ne le fonda-                            |
| teur de leur Monarchie. Les Tur     |                                         |
| de leurs anciens héros, 188; cone   |                                         |
|                                     | 1. & 189, 190                           |
| Mewdoud [A],                        | 603                                     |
| Michel Paropinace,                  | 403                                     |
| Michel Paléologue, fait un traité a | ivec Magaia,                            |
| lui donne sa fille naturelle en ma  | arrage, 530                             |
| Mihir Hormouz [P], jeune Persan     |                                         |
| prison assassince Kusrew-Pervitz,   |                                         |
| fils de ce prince, 93; comment i    | rapporte les                            |
| dernieres paroles du prince mort    | ion m'en fait                           |
| vals effet qu'a pour lui l'applicat | did.                                    |
| Kobad,                              | MARK                                    |

| DES MATIERES. 713                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| Mikhael, l'un des chefs des Turcs, passe au ser-                     |
| vice de Mahmoud le Ghaznévide, 200; éroit                            |
| fils de Seldgiouk, 201                                               |
| Mini-Agassi [T], chef d'une troupe de mille hom-                     |
| mes chez les Mogols, 387                                             |
| Miran-Schah; lettre de ce prince à son pere Ta-                      |
| merlan, 527                                                          |
| Mir-Cazagan, 492, 493; dispose de l'empire de                        |
| Mir-Houain, petit-fils du précédent, 509; sa                         |
| conduite vis-à-vis de Tamerlan, 513 & suiv.                          |
| Mirkhond, lisez Mirkhand [P], auteur persan;                         |
| ce qu'il dit d'Iskender, 49; de la mort de                           |
| Chabour I, 60, 129; ce qu'il dit de l'origine                        |
| des Turcs, 185                                                       |
| Miriam-Nichin, signifie château de Marie, assiégé                    |
| par Mélik-Cha; en partie détruit par une tem-                        |
| pête affreuse, 211                                                   |
| Mirza, chef de la justice chez les Tartares No-                      |
| gaïs; son office.  Mirza-Abdallah, fils de Mir-Cazagan, succède      |
| à son pere; se livre aux passions, 507                               |
| Mirza-Aboubekr, petit-fils de Tamerlan, revient                      |
| à Bagdad avec une armée de Tartares, 468                             |
| Mirza-Dgihanghir; sa mort, 517                                       |
| Mirza-Ibrahim, 409                                                   |
| Mirza-Miran-Chah [P], fils de Tamerlan; quels                        |
| Etats on lui donne, 465                                              |
| Mirzad en Crimée, 636                                                |
| Moavié [A], calife, 176  Mobarezzeddin, premier prince des Modhaffé- |
| riens: ce que signifie son nom, 487                                  |
| Mostader envoie une armée contre les Carma-                          |
| thes, 446                                                            |
| Mostadi-Billah, calife [A], avoit épousé la fille                    |
| de Malek-Chah, 216; envoyé gouverneur                                |
| ¥. <del>*</del>                                                      |

.

ailleurs, ibid. revient à Damas, simple particulier. Modgireddin, au nom duquel gouvernoit Anar, à Damas, est déposé par Noureddin, Modhaffer, épithète, le Victorieux, donnée à 487 qui. Modhaffériens, dynastie, son commencement, 487; ont régné soixante-dix ans, ibid. Moezeddin, Sandgiar-Chah [A], méprisable & odieux, assassiné par son fils, Moëz-Eddoulat, lisez Moëz-ed-Daoulet, Bouide [A], appellé d'abord Ahmed, troisieme fils de Bouié, avoit régné du vivant de ses freres, 173; ses succès contre les troupes du calife, ibid. conduite d'Ali à son égard, 173; entre dans Bagdad en vainqueur; sa générosité, 174; il change son nom, déposé le calife, prend le titre d'Emir-el-Omera, 175; fait graver une malédiction contre les Omiades. 176 Mogli, Genghiz-Khan fait publiquement son éloge, 364; est déclaré généralissime des troupes de ce prince, ibid. ses conquêtes en Chine, 364; ses guerres contre les Niutché, 382; sa mort; idée de ses qualités, 383; trait de son dévouement pour Genghiz-Khan, Mogol ou Mogul, fils d'Ilindge-Khan, & jumeau de Tatar, 156, 188; chef d'un peuple qui

porte son nom, ibid. Mogols, étoient Turcs d'origine, 185; de qui ils descendoient, 186, 187; ce mot est une corruption: comment on devroit le prononcer; ce qu'il signisse, 188; soixante mille combattus par sept cents François, 262; s'emparent des Etats d'Azeddin, 263; ce qu'ils étoient au tems de Genghiz-Khan, 338 & suiv.

| DES MATIERES. 71<br>Époque de leur établissement en Chine, 401                          | •                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| leur férocité & les ravages qu'ils font en Oc                                           |                  |
| cident, 402; & en Syrie, 403; leur domina                                               |                  |
| tion devient plus douce sous le règne de Ku                                             | <b>!</b> —       |
| blai, 429; depuis Genghiz-Khan, 49                                                      | 8                |
| Il-Khaniens. (Voyez ce mot.)                                                            |                  |
| Kalkas. (Voyez ce mot.)                                                                 |                  |
| du Zagatai, 50                                                                          | I                |
| de Kaschgar, 53                                                                         | 5                |
| du Kapt-Chac, 536; ravagent la Lithua                                                   | 1-               |
| nie, 53                                                                                 |                  |
| du Touran; commencement de leur puis                                                    |                  |
| fance, 55                                                                               | 8                |
| Mohammed. (Voyez Mahomet.)                                                              |                  |
| Mohammed, Seldgioucide, oncle de Malek                                                  |                  |
| Chah, fait prisonnier son neveu, 225; est pre                                           |                  |
| à périr par la trahison de son chirurgien, ibid.                                        |                  |
| ne secourt pas les Emirs contre les Francs, pou                                         | _                |
| quoi, 226; il marche contre eux, succès di                                              | _                |
| vers, 227; il meurt, idée de son règne, 22                                              |                  |
| Mohammed, Seldgioucide d'Alep, 27                                                       |                  |
| Mohammed Chamalgani, chef d'une troupe d                                                | .C               |
| Carmathes en Perse, enseigne la métempsy<br>cose; est condamné à être pendu & brûlé, 45 | _                |
| Mohammed-ben-Taher II, prince Tahérite, suc                                             | , <b>O</b><br>^_ |
| cède à son pere; est reconnu vassal du ca                                               | ,-<br>!-         |
| life, 102; n'est ni aimé de ses sujets, ni respect                                      |                  |
| de ses voisins, ibid. sa conduite vis-à-vis d                                           | _                |
| Iacoub-ben-Leith; tombe en son pouvoir; e                                               |                  |
| transporté à la cour du calife, y vit en simple                                         |                  |
| particulier: est le dernier de se dynastie, 10                                          |                  |
| Mohammed, Gazi [T], signisse le conquérant, sa                                          | iit              |
| arrêter Din-Mohammed, 583; est tué par c                                                | :e               |
| jeune prince, 58                                                                        |                  |
| Mohammed-Mirza, frere d'Avend, le chasse d                                              | •                |
| trône; en est chassé, 48                                                                |                  |
| Mohammed-ben-Mahmoud, le Ghaznévide, et                                                 |                  |

déclaré par son pere héritier de la plus grandé partie de ses Etats, 133; sa conduite vis-à-vis de son frere Maçoud, que ce partage mé-contente, 134; se met en devoir de succéder à Mahmoud, 143; ce prince, peu estimé, est livré à son frere, ibid. qui le fait enfermer & lui fait crever les yeux, 144; accident du jour de son couronnement, ibid. est mené par son frere à sa suite, 145; soulèvement général en sa faveur; on lui offre la couronne, il la laisse à son fils,

Mohammed ben-Souri,

420

Mohammed-ben-Amrou-ben-Leith étoit mort avant la détention de son pere; son fils Taher II succède, 113

Mohammed-ben Gauri, le premier des princes Gourides, est défait par Mahmoud le Ghaznévide; meurt son prisonnier, 150

Mohammed Ghirai, Khan de Crimée, marche contre Moscou, 641; fait un traité, ibid. cherche à surprendre le château de Résan, ibid. reproches sur sa mauvaise foi; sa réponse, 642

Mohammed, descendant d'un ancien Khan, se fait Khan de Crimée, 644; lettre qu'il écrit à Rizvan-Pacha, ibid. lève le siège de Casa, 647; s'ensuit en Russie, 648; revient à Constantinople; y est ensermé; se sauve; on le conduit à Rhodes, ibid. est fait Khan; abandonne le parti du grand-seigneur; est trouvé mort,

Molla 'A), docteur de la loi,

Mouluk, &c. lisez Moluk-at-Taouaif [A]; ce que fignifie ce nom, & à qui on le donne, 54 Molouk-Courts ou Courds. (Voyez ce dernier mot.)

Monaffec, frere du calife Motamed, défait Iacoubben-Leith, 103

| Moncarites ou Moncadites,                      | 295     |
|------------------------------------------------|---------|
| Mostaksi, lisez Mousteksi (A), calise, dos     |         |
| Hassan le surnom de Roukned-Daoulet,           |         |
| Morad-Begh chasse Mohammed du trône,           | _ •     |
| est le dernier des princes Ac Coiounlu,        |         |
| Moravie, ravagée par les Mogols,               |         |
| Moscou, ville, ravagée par les Mogols,         |         |
| prise & ravagée par Tamerlan, 547; les         |         |
| gols brûlent ses fauxbourgs,                   | 548     |
| Mosquée dont le nom véritable est Mesdgid      | ſĂ].    |
|                                                | r 14    |
| Moussoul, lisez Moçul, ville, capitale des Eta | its de  |
| Cothb-Eddin,                                   | ` 290   |
| Motarsched, lisez Mostarchid [A], calife, for  |         |
| demander la paix à Mahmoud le Seldgiu          | cide.   |
| 229; ce que signifie son nom,                  |         |
| Mostussem, lisez Mostaçin, dernier calife      |         |
| mis à mort par ordre de Holagou,               |         |
| Motaded, lisez Motadhedh [A], calife, s        | uscite  |
| Ismaël-as-Samani contre Amrou-den-I            |         |
| garde celui-ci prisonnier, & ordonne en        |         |
| rant qu'on le laisse mourir de faim,           | 110     |
| Motamed, calife, sur les Etats duquel Ia       |         |
| ben-Leith fait des conquêtes,                  | 107     |
| Mou Balig signifie ville de tristesse, (Voye   | z Ba-   |
| mian,)                                         | 376     |
| Mouiad-el-Moulk, lisez Mouéi-Iedel-Moulk       | [A],    |
| fils de Nédam-el-Moulk; est fait ministr       | re par  |
| Barkiarok; le trahit, 223; ce prince lui e     | coupe   |
| la tête,                                       | 124     |
| Mouiadeddoulat, lisez Mouéi-Eided-Déoulé       | [A],    |
| prince Bouide, marche contre Cabous,           | 165     |
| Moufii, premier ministre de la religion        | , &     |
| premier ministre de la loi chez les M          | luful-, |
| mans.                                          |         |
| Mouth [A], (l'Emir)                            | 459     |

| Mounga ou Munga,                             | <b>\$6</b> t. |
|----------------------------------------------|---------------|
| Moura-Begh, ben-lacoub T,                    | 110           |
| Mouffa-ben-Dgiafer, designe par son pere, ;  | OUL           |
| lui fuccéder à l'Imamat,                     | 437           |
| Mstistas-Romanowitz, fait prisonnier par les | Mo-           |
| gols.                                        | 377           |
| Mum-On, ou Mum-Kos, horde de Mogols,         | 347           |
| Mouzaffer [A], Voyez Modhaffer, &c.          | •             |
| Munga, Igour, homme de distinction;          | bon           |
| trait de lui,                                | 56t           |

Nacila, l'un des généraux de Béréké, se l'end indépendant, sait un traité avec Mischel Paléologue; épouse la fille naturelle de cet empereur, 538; appellé aussi Noga, 551; devenu puissant, ne veut plus reconnoître ses anciens maîtres, 551; son fils lui succède, ibid. (Voyez de plus trait de simplicité.)

Naimans, peuples Tartass. Les Igours leur cèdent la droite dans les assemblées, & à quelle occasion, 559; conservent ce droit, 560; veulent détrôner Arab-Mohammed, 591

Nakchal, ville enlevée à Tamerlan; il la reprend, 514

Napolous, ville, comment nommée autresois, 180

Narsi, roi Sassanien, succède à son pere Beh-

Narsi, roi Sassanien, succède à son pere Behram III, 65; s'occupe du bonheur de ses sujets; en est tendrement aimé; attaqué par les perd de belles provinces; en meurt

> Saffanien, & frere de Behram V, Perfe pendant que fon frere voy age

. 74 410

١],

Nassa, ville; sa situation; les Génois s'en emparent, 540

Nasser, lisez Nasser, as Samani, ou le Samanite [A], âgé de huit ans, succède à son pere Ahmed; se fait aimer par ses vertus; veut établir sa cour à Hérat, 119; comment il en est détourné, 120; ce qui arrive à l'Emir-Ali, son général, ibid. surnommé après sa mort Emir-Saïd, 121; fait traduire de l'arabe en persan moderne le fameux Homaïou-Nameh, 138

Nasser, lisez Nassir, frere d'Ismaël-as-Samani, prend les armes contre lui, est fait prisonnier; attend la mort; en reçoit son amitié & ses Etats, 118

Naser, lisez Nassir, calife, appelle Genghiz-Khan,

Natolie, portion de l'Asse appellée Asse-Mineure, lorsqu'il est question de l'histoire ancienne, quoique les anciens n'ayent pas connu cette dénomination.

Nedham-el-Moulk, fait prêter serment de sidélité à Malek-Chah, 213; met ce prince sur le trône, 214; appaise une révolte, 215; donne une grande idée de la puissance de son maître, 216; lui procure la liberté, 217; est accusé auprès de son maître, 219; est disgracié, 220; assassiné d'un coup de poignard, ibid. idée de son mérite, ibid. n'aimoit pas Ac-Sancar, mais l'estimoit, 282

Nedgemeddin Chéikh [A], auquel les Mogols veulent sauver la vie à Kharizme; son refus généreux, 373 & suiv.

Nem-Roud, le même que Nembrod, 25 Nestoriens, en grand nombre à la cour du grand Khan, 420

Nev-Rouz [P], ou célébration du nouvel an, anciennement pratiquée en Perse, & attribuée

à Dgiemchid, 16; détails curieux sur cette chi ibid. & suiv. rémonie. Nicée, ville, signisse en grec, ville de la victoire; prise par Soliman, 237; sa situation, 240; Lascaris y fonde un empire, Nicomédie, ville, 300 Nicolas, (fort S.) Krim-Ghiraï marche de ce côté, 653 Nighiaristan [P], cité, Nichabour [P], ville, signifie la rose de Schabour, & pourquoi nommée ainsi, 60; assiégée par Ghias-ed-din; se rend au vainqueur, 157; Thogrul-Beg s'en rend maître, Niu-Tché, (les) Tartares en guerre avec les Mogols; leurs guerres contre Genghiz-Khan, 356 & suiv. avoient l'usage de la poudre à canon, 397; courage noble de leur avant-dernier empereur, 400; leur destruction est l'époque de l'établissement des Mogols en Chine, Ni; am el-Moulk [A], (Voyez Nedhal-el-Moulk] Nodar, roi Pichdadien, fils de Manoudgéher, succède à son pere, 25; son règne est troublé par les divisions; veut en vain s'opposer aux Turcs; il est fait prisonnier, Noé, après la sortie de l'arche, partage la terre à ses trois enfans, 86 Noga ou Nogaïa, prince. (Voyezce dernier nom.) Nogais, prononcez Nogues [T], d'où ils ont pris leur nom, 551; en partie libres, & en partie soumis à la Russie, 552; idée générale des mœurs & des usages de ce peuple, ibid. & suiv. grands & petits, ibid. jusqu'à la p. 558 Noradin. (Voyez Noureddin.) Nouh I, ou Noé, Samanide, succède à Nassir, son pere; on ne sçait de son règne que des guerres; est détrôné; puis rétabli, 121 Nouh

Wouh II succède à son pere Mansour I, est continuellement en guerre, 122; malheur de son règne; est déposé, puis rétabli, 123; Sébektéghin, qui servoit sous lui, se rend indépendant,

Nouschirvan, lisez Nouchirvan [P], roi Sassanien, succède à Cobad: son nom étoit Khusrew, 81; ce que signifie Nouchirvan; belle idée de son règne; sut le plus grand prince de l'Orient; fait mettre à mort Mazdek; étendue de ses conquêtes, 81,82; peines que lui cause son fils, ibid. a pour ministre Budzurge-Mihir, 83; fait traduire de l'indien un excellent livre, 84; il sent sa sin approcher: instructions qu'il adresse à son fils, 85; meurt dans une extrême vieil-lesse, 87; différens traits de son histoire, ibid. 88; sit traduire en persan le sameux Homaïou-Nameh,

Noureddin [A], entre sur les terres de Kilidge-Arstan II.

Noureddin-ben-Zenghi s'empare de Damas, & dépose Modgireddin, 280; succède à une partie des Etats de son pere, 290; vient au secours d'Edesse, 291; fait mettre à mort le comte Joscelin, 293; s'empare de Damas, ibid. se venge de la mauvaise soi des Croises, 294; est malade, les Francs en prositent, 295; danger qu'il court, 296; suite de ses exploits, ibid. & suiv. meurt à Damas, 304 Noureddin-Atabek; trait de sa générosité, 307

Noureddin-Atabek; trait de sa générosité, 307 Novogorod, ville, Béréké y sait l'énumération des peuples de la Russie, 537

OBEITH-KHAN veut attaquer Din-Mohammed, 589; ce qui l'en empêche, ibid. & suiv. Oktai, fils de Genghiz-Khan, assiége Otrar, 369; envoyé avec ses freres pour soumettre le Kha-An, Orient, Partie I. Z z

| •                                                |
|--------------------------------------------------|
| risme, 372; obtient le commandement géné-        |
| ral, 373; s'empare de la ville de Kharisme,      |
| ibid. désigné successeur de Genghiz Khan par     |
| ce prince lui même, 385; avoit soin des finan-   |
| ces du vivant de son pere, 586; est reconnu      |
| Khan, 392; répare les désordres de l'interrè-    |
| gne, 393; fait divers réglemens, ibid. envoien-  |
| vager les pays au nord-ouest de la mer Cas-      |
| pienne, 401; meurt au retour d'une chasse:       |
| idée de ses qualités & de ses vertus, 404;       |
| étendue de ses Etats, 406                        |
| Ogout-gan-Mich, veuve de Gaïouk, grand Khan,     |
| se charge de la régence, 407                     |
| Olou; quels rang ils ont en Crimée, 636          |
| Omanus, ou Romain Diogènes, (Voyez ce mot.)      |
| Omar [A], calife, 360                            |
| Omar, cadi d'Uasir, amène les habitans de cette  |
| ville au soulèvement, 579                        |
| Omar-Kipchaki, général d'Ahmed-ben-Evéis, se     |
| révolte, 461                                     |
| Onkhan veut nuire à Genghiz-Khan, 350            |
| On-Zigidim: nom de Tuméen, 624                   |
| Orcapi; ce que ce nom signisse en tartare, à     |
| quelle ville il est donné, 626                   |
| Orkan fonde avec son pere l'empire des Otho-     |
| mans en Natolie, 264                             |
| Ordar-lizen, frere de Batou-Khan; où il sut éta- |
| bli, 558                                         |
| Oronte, fleuve, 267                              |
| Oskol, riviere,                                  |
| Osmanides ou Osmans [T], improprement Otho-      |
| mans, forment l'un des onze petits Etats qui     |
| succéderent aux Seldgioucides d'Iconium; de      |
| qui ils ont pris leur nom, 264                   |
| Othman ou Osman, ibid.                           |
| Otrar, assiégée par les Mogols, & prise, 369;    |
| Tamerlan y meurt, 530                            |

| DES MATIERES. 723                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oulun-Ika, mere de Genghiz-Khan, se charge du gouvernement pendant la jeunesse de ce           |
| Ourons-Khan se maintien contre Tocatmisch-<br>Aglen, 543                                       |
| Oxus, ancien nom du Gihon. (Voyez ce mot.)                                                     |
| PADICHAM [P], titre que prend le Khan de Crimée; ce qu'il signifie, 635                        |
| Palus méotides; à quel mer ce nom sut donné,                                                   |
| Pamphilie, 920                                                                                 |
| Pape, envoie des ambassadeurs en Tartarie, &                                                   |
| Parasange, mesure itinéraire. (Voyez Ferseng.)                                                 |
| Paizinaces, horde de Turcs, 200 Pensées sur la grandeur d'ame; 158                             |
| Persépolis, ville. (Voyez Istekar.)                                                            |
| Perse, (rois de) 9 & suiv. Perses, (les) ou Persans, ibid.                                     |
| Pé-Tcheli, province,  Peyssonet,  626                                                          |
| Philadelphie, 520 Philippe. (Voyez Filikous)                                                   |
| Philippe-Auguste,  Phirouz [P], (Voyez Firouz.)                                                |
| Phristaph [P], nom donné par les anciens Perses<br>au soir du sixieme jour du Nev-rouz, 18     |
| Pierre le Grand; ses projets de jonction entre<br>la Sibérie & la Perse, 597; envoie un briga- |
| dier nommé Beckovitz, 598 Pierre l'Hermite, conduit une armée à Constan-                       |
| rinople, 240  Pir [P], fignifie vieillard & chef, 481                                          |
| Z z ij                                                                                         |

.

noble de Malek-Chah, 221; sage d'Ili-Tcour. sai, 408; adroite d'Aphis, Rezan, château, Mohammed-Ghiraï veut s'en emparer par surprise, Rezm-Khnah [P], ou le chercheur d'aventures, quel étoit son nom; sous qu'elle dynastie on place son histoire, Richard, roi d'Angleterre, 420 Rizvan-Pacha, reçoit dans son camp Dgianibek-Ghiraï & Dewlet-Ghiraï, 644; lettre de Mohammed, ibid. Réponse de Riz-Van, 645; avis qu'il donne à Dgianibek, ibid. le sait khan de Crimée, 647 Rokneddin [A], dont le nom étoit Barkiarok, prend les armes contre son frere, est désait, 122; prêt à être mis à mort, succède à son frere, 123; fait ministre Mouiah-el-Moulk, ibid. qui le trahit, ibid. éclairé sur ses intérêts par hasard, ibid. 123; fait couper la tête à Mouiah-el-Moulk; meurt, - Rokneddin, fils de Schamseddin [A], second prince des Courts, succède à son pere, Rokneddin [A], chef des Assassins au tems de Holagou, lui envoie des députés, en est bien traité, 425 Roha, ville. (Voyez Edeffe) Roudéki, poëte: comment il détourne Nassir-as-Samani du projet de fixer la cour à Bokhara, Rokned-Doulat-Bovid; lifez Roukned-Daoulet, Bouïde, obligé de payer tribut à Abdalmélik I, 121; ce que signifie son nom; prend possession, au nom de son fils, de la succession de son frere, 172; troubles de son règne, ibid, meurt après un long règne, 173 Roucheng , 40

Rubruquis, cordelier envoyé par S. Louis au grand Khan; à quelle occasion, & particularités de son ambassade,

Russes, leurs grands ducs commencent à être tributaires des Mogols, 402; reprennent quelques avantages contre les Mogols, 538; leurs guerres contre les Cosaques, 612 & suiv.

Russie, (la) ravagée par les Mogols sous Oktai, 402; sa foiblesse au tems des Mogols du Kapt-Chac, 540

Rostam, lisez Rustem, 4; sils de Zal-Zer, 23; idée qu'en donnent les auteurs Orientaux, ibid. est mis à la tête des armées par Caï-Cobad, 28; sait la paix sous le règne de Caï-Kaus, 30; est disgracié par ce prince, 31; rentré en faveur se jette sur le Turquestan, 32; sa vie, telle qu'elle est rapportée par les Orientaux, n'est qu'un tissu de sables, 45; meurt sous le règne d'Ardchir, ibid.

Rustembegh, ben-Massih [T], tue Baisancor; parvient au trône, 484; rend la liberté aux deux sils du Scheikh-Heïdar; leur livre bataille, 484; attaqué par un de ses parens, est tué, 485

Sael-Eddin, vulgairement Saladin, est établi en Egypte, 300; se révolte contre Noureddin, 313; pourquoi se hâte de rendre la justice à un étranger, 306
Sahib Hiram [P & A], signisse maître du monde, Said, Carmathe, 444
Saisan, sils de Kilidge-Arslan, lui succède, va lui-même demander la paix aux Grecs, 248; il est bien reçu, ibid. il est trahi & privé de la vue; perd la vie par son indiscrétion, 249.

Z<sub>2</sub> iv

. Sapor. Voyez Chabour. Sarbedar, ce que ce mot signifie en Arabe, 494 Serbedariens, lisez Sarbedariens, 5; (où on lit Tarbédariens, ce qui est une faute.) Commencement de cette dynastie, Sasawaya, riviere, Jernak la passe avec huit cents hommes, Sassan, fils de Behman, voyage & prend une femme en pays étranger, 55 Sassaniens, commencent à régner en Perse, 55; de qui ils ont pris leur nom, Sauri est mis sur le trône des Ghaznévides par son frere Houçain-Gouri, 148; est traité indignement par Baharam, qui le fait ensuite mettre à mort, Schabour ou Schapur, ou mieux Chabour I, roi Sassanien, succède à Ardchir Babégan, son pere,95; étoit fort jeune, a son oncle pour tuteur, 60; se conduit avec sagesse; bâtit plusieurs villes, entr'autres. Nichabour, ibid. fait prisonnier Valérien, ibid. comment Mirkhand rapporte sa mort, 61; ce sut à son règne que commença à paroître Manès, Schabour II, roi Sassanien, succède à Hormuz II, 66; est surnomme Zoul-Aktaf, par les uns, & Zoul-Aknaf par les autres, & pourquoi, ibid. passe sécrétement à Constantinople, y est reconnu & arrêté, se sauve heureusement, bat les Grecs, bâtit Cazvin, 67; ravage les terres des Dilémites, défait l'empereur Julien; meurt, Schabour III, roi Sassanien, étoit fils de Chabour II, succède à Ardchir III, règne paisiblement; on ne sçait rien de son règne, vit en bonne intelligence avec Théodore,

Schah-Cothbeddin. (Voyez Cothbeddin.)

| Schabouran, lieu de Médie, où avoit été l'he      | ri         |
|---------------------------------------------------|------------|
| mitage dans lequel se retira Chabour II, aprè     | ès         |
|                                                   | 7          |
| Schadi-Moulk, épouse de Khatil, séparée de so     |            |
| mari, 53                                          | 3          |
| Schah-hin-Schah [P], signisie roi des rois, on do |            |
| l'écrire Chah-in-Chah.                            |            |
| Schah-Ismal-Sofie ou Sosie, reçoit à sa cour Bad  | i          |
| 562; défait Chaïbek, 56                           | 3          |
| Schah-Kobad, ben-Iskender, sait mourir so         | n          |
| pere, 47                                          |            |
| Schah-Mansour, prince Modhasserien, attaqu        |            |
| l amerian .                                       | 3          |
| Schah-Rouck [P], ses conquêtes, 475 & suis        | <b>7.</b>  |
| 532; attaque Khulil, 53                           |            |
| Schahnamé [P], lisez Chah-Namé, signifie live     | 18         |
| royal, composé par Firdevsi; comprenoit si        |            |
| vingt mille vers, présenté à Mahmoud, 1 14        |            |
| Schah, ou Chah-Tahmas, demande en mariag          |            |
| la fille de Buzzuga; épouse la niéce de c         | <b>:e</b>  |
| prince, 582; aux prises avec Din-Moham            | <b>l</b> — |
| med, 587; sa conduite noble envers ce Khan        | ı,         |
| Schaibek, lisez Chaibek, descendu de Genghiz      |            |
| Khan, cherche à se rendre maître de la pe         | <b>r-</b>  |
| sonne de Burga, 560; sa conduite à l'égard d      | le         |
| Munga, 561; fait mettre à mort Burga, 362         | ;;         |
| premiere année de son règne, ibid. s'élève su     |            |
| la puissance des Timurites, ibid. perit dans u    |            |
| combat, 56                                        | 3          |
| Schamalgar, ville, 42                             | 0          |
| Schamalgani. (Voyez Mohammed.)                    | 1          |
| Schamseddin [A], premier prince de la Dynasti     | C          |
| des Curts, 48                                     | _          |
| Schamseddin I, prince Sarbedarien, 49             |            |
| Schamseddin II, ses vertus; traits de sa sévérité |            |
| 405: les esprits se révoltent, sa mort. 49        | 0          |

| Schamseddin-ben-Ghiat-Eddin,<br>Schébristan, ville, capitale du Dilem, | 49 <b>9</b><br>163 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| cheibani, frere de Batou-Khan, des                                     |                    |
| sant, sonde l'empire des Mogols du To                                  |                    |
| cheik, que l'on devroit écrire Cheik. nom.                             | Voyez ce           |
| cheik-Evéis, (Voyez Evéis.)                                            |                    |
| cheik-Elistam [A], c'est-à-dire Mo                                     | _                  |
| à mot, le chef de la loi, à Sacarmai                                   |                    |
| cheik-Haider, ou Haidar [A], ses fa doctrine; est défait,              | 483                |
| cheik-Safi,                                                            | 495                |
| Acik-Daoud, révolté contre Tamerla                                     |                    |
| Mehriar, lisez Chéhériar [P], général                                  |                    |
| pes Persanes sous Ardchir III, 94;                                     | s'empar <b>e</b>   |
| de la couronne; est détrôné par                                        |                    |
| Doukht qui le fait tuer,                                               | ibid.              |
| Cchehristan [P],                                                       | ibid.              |
| Scheybanites,<br>Schid [P], signifie le soleil, joint à L              | 423<br>Doiem . &   |
| en faveur de quel prince,                                              | 14                 |
| Schédad, prince Arabe, auteur de l'Id                                  | lée du Pa-         |
| radis, attribué faussement à Mahome                                    |                    |
| Schihabeddin [A], lisez Chiabeddin, pi                                 | rince Gou-         |
| ride; est associé au trône par son fr                                  | ere, 157;          |
| lui succède; ce que signifie son non                                   | a; appaile         |
| des révoltes; fait la guerre au-déh<br>assassiné par un Indien,        | ors, 100;<br>161   |
| Schiites, ou schismatiques Mahométans                                  |                    |
| Shiramoun, désigné par Oktai pour êts<br>cesseur,                      | re son suc-        |
| Schiraz [P],                                                           | 407<br>40          |
| Schirkouk, s'empare de tout en Egypte<br>Sael-Eddin,                   |                    |
| Schirzad [P], Chirzad, prince Ghasné                                   | ~                  |
| sède à son pere Massoud III,                                           | 148                |
| shah it som bese manonn 1117                                           | • 44               |

•

.

| Schirzam, château,                             |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Schizour, château détruit par un tremblement   | t de  |
|                                                | 295   |
| Sebrani (l'Emir) envoyé par Ahmed contre       | Ta-   |
| merlan.                                        | 462   |
| Sebekteghin (T), gendre d'Alp-Téghin & d       | loué  |
| des plus grandes qualités, succède à Ghaz      | zna,  |
| 127; en considération sous les Samanie         | des,  |
| ses victoires dans l'Inde & contre le ro       |       |
| Turquestan; sa mort, ibid. songe que l'on      | rap-  |
| porte de lui,                                  | 128   |
| 'Sebzvar, ville,                               | 130   |
| Segestan, lisez Sedgestan, province, Kalaf     | S'Y   |
| établit malgré Mansour I,                      | 122   |
| Seid, signifie Seigneur, Seids en Crimée;      | leur  |
|                                                | 636   |
| Seid-Béroké, Santon,                           | 504   |
| Seidar, princesse, gouverne habilement pen     | _     |
| la minorité de son fils Madgeddeoulet,         | fage  |
| réponse à Mahmoud,                             | 182   |
| Seifeddin-Mohammed (A), que signifie ce ne     | om,   |
| prince Gouride, succède sort jeune à son       | pere  |
| Haçan; son portrait; est tué par un de ses     |       |
| rens,                                          | 156   |
| Seifeddoulah,                                  | 445   |
| Seldgiouk (T), l'un des plus grands capitaine  |       |
| son tems, est pere de Mikhaël, 201; a do       |       |
|                                                | ibid. |
| Selgiucides, lisez Seldgioucides, descendans   | des   |
| Turcs Hoei-Ke; lours commencemens,             | 200   |
| de Perse ou d'Iram, 202; leur                  | fin,  |
|                                                | 234   |
| du Kerman, 235; leur fin,                      | 236   |
| d'Iconium, 237; leur fin,                      | 264   |
| d'Alep, 265; leur fin,                         | 280   |
| Selinga, riviere,                              | 506   |
| Sem, fils de Noé, a en partage l'Iran qu'la Pe | ede,  |
|                                                | 86    |

| Sogd, neuve,                                      | 410      |
|---------------------------------------------------|----------|
| Sogdiens, nom ancien d'une province de la         | haute    |
| Asie; à quel pays elle répond actuelles           |          |
|                                                   | 563      |
| Soham, l'un des plus grands hommes de l'O         |          |
|                                                   |          |
| est ministre de Manoudgeher, 22; est p            |          |
| Zal-Zer, 23; meurt sous le règne de N             | odar,    |
|                                                   | 25       |
| Soham, animal fabuleux,                           | ibids    |
| Soliman, Seldgioucide, fondateur de la dy         | nastie   |
| d'Icône, fait la guerre aux Grecs, s'empa         |          |
| Nicée, se fait un état considérable, se           |          |
| la mort; troubles qui surviennent,                |          |
| Song, peuples Chinois, ennemis des Niu-           |          |
| lour manuraile politique and contribute           | i Cite j |
| leur mauvaise politique, 399; contribuen          | Kala     |
| perte des Niu-Tché, se brouillent ave             | sc les   |
| Mogols,                                           | 401      |
| Soumenat, royaume des Indes, conquis par          | Mah-     |
| moud le Ghaznévide; quel prince il y m            | et sur   |
| le trône, & ce qui arrive à ce sujet, 138,        |          |
| <del>-</del>                                      | , 141    |
| Sou-Mogols, Yésoukai-Bahadour leur fit la g       |          |
| One-1120 Possific ciounais Damadons sons sit sa B |          |
| Councilus han Donni                               | 347      |
| Sounedge-ben-Bouri,                               | 284      |
| Stranco Rasin, devient chef des Cosaques,         |          |
| ses ruses, ibid. sa conduite vis-à-vis des R      |          |
| 616; s'empare de Zaritza, ibid. est livi          | ré par   |
| son parrain, & supplicié,                         | 617      |
| Stratagemes, de Cai-Caius, 29; d'un officie       | er des   |
| Haïathélites, 78; du roi de ce peuple,            |          |
| d'Amrou-ben-Leith, 112; de Bohémond,              |          |
|                                                   |          |
| des Mogols, 376, 379; de Tamerlan                 | -        |
| de Din-Mohammed,                                  | 289      |
| Strobinoff, seconde Jermak,                       | 624      |
| Sudai-Bahadour, général Mogol, assiége            | Kpsu     |
| Fong-Fou; son caractere téroce, 399               | ; est    |
|                                                   | _        |

ADGE-EL-MOULOUK-BOURIS, succède à son pere: ce que signifie son nom: le commencement de son règne est heureux; conspiration; meurt d'un coup de couteau, Tadmor, lisez Tadmour ou Palmyre, ville donnée en échange d'Emesse, 274 Tadsik, signisse habitans de villes: nom donné aux Bukhares, & par qui, Tagach [T], sa conduite sage, 318; sa guerre contre son frere; lui succède, 319; s'empare des terres des Seldgioucides, ibid. assiège Bokhara; est insulté par les habitans, 320; sa modération, 321; sa mort, Taher 1 [A], chef de la dynastie des Tahérites; on ne connoît pas son origine, 98; commande les troupes d'Al-Mamoun, 99; appaise ses troupes prêtes à se révolter, 100; tue le calife Amin, ibid. pour s'éloigner de la cour, demande & obtient le gouvernement du Khoraçan, ibid. s'y révolte, & s'y fait une pristicipauté,

Taher II, prince Tahérite, succède à son pere Abdallah; est consirmé dans sa principauté par le calife,

Taher, prince Soffarite, petit-fils d'Amrou, lui succède, 113; est fait prisonnier, & envoyé au calife: en lui finit sa dynastie, ibid.

Tahérites, furent les premiers qui se révolterent contre les calises, 5; où ils règnerent, ibid. commencement de cette dynastie, & d'où elle a pris son nom, 98; sa fin,

Tahmurat [P], prince Pichdadien ; succède à Hoshang, 14; est mis par quelques auteurs avant lui, 11; pourquoi surnommé Diwbend; prince très-sage; on dit qu'il créa la premiere charge de grand-visir; fortisse les frontieres de la Perse; meurt de la peste, ibid.

Taï-Çung, empereur Chinois: on mene Chapo-lo à son tombeau, 199

Taléha, prince Tahérite, fils de Taher; c'est proprement à lui que commence la suite des princes de sa dynastie, 101; règne du confentement d'Al-Mamoun, ibid. a deux guerres à soutenir; est tué dans la seconde,

Tahmas-Couli-Khan [P], signisse prince esclave de Thamas.

Tamerland, appellé par les habitans de Bagdad, poursuit Ahmed, 461 & suiv. sa cruauté à la prise de Bagdad, 467; met sin à la dynastie des Molouk-Courts, 493; comment il conferve son Etat, 510; suite de son histoire, ibid. & suiv. meurt à Otrar, 530; son portrait & son nom, ibid. sa conduite à l'égard de Tocatmisch, 545; loi somptuaire qu'il établit, 546; grande chasse qu'il permet, 547; donne l'empire

| DES MATIERES                                                        | 5. 737           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| l'empire de Kapt-Chac, ibid. se rend                                |                  |
| emporte de Russie un butin imme                                     |                  |
| anais, nom donné à tort au Sirr,                                    | 56\$             |
| ancrède, reçoit à Antioche le con                                   |                  |
| vers,                                                               | 247              |
| 'angout, (royaume de) désolé par                                    |                  |
|                                                                     | 384              |
| Carabiens, 502, 503; détruits par Cai                               |                  |
| vian,                                                               | ibid.            |
| aral, bourgade,                                                     | 528              |
| argai,                                                              | 540<br>- 10- Cal |
| Tarkhan-Juruetu, ou conseillers che                                 | _                |
| moucs,                                                              | .60g             |
| Tartares; comment on devroit pr                                     | ononcer ce       |
| mot, 185; de qui ils descendoien<br>186; commencent à perdre la con |                  |
| vrai Dieu, 187; idée de leurs me                                    |                  |
| cas qu'ils font de la noblesse,                                     | 508              |
| du Boudgiak ne sont pas in                                          |                  |
|                                                                     | 629              |
| du Daghestan, comparés                                              | aux Nogaïs       |
| & aux Kalmouks,                                                     | 555              |
| de Kouban, ont un Kha                                               |                  |
| dant de celui de Crimée,                                            | 629              |
| Orientaux,                                                          | 499              |
| Occidentaux & Septentrio                                            | naux, 50G        |
| Nogaïs. (Voyez Nogais.)                                             | _                |
| l'artares de la Crimée: leurs mœurs                                 |                  |
| armes, 630; leurs femmes, ibid.                                     |                  |
| ture, 632; leur boisson, 631; leur                                  | r gouverne-      |
| ment, 634; titre que prend leur                                     |                  |
| Tartarie, (empire de) partagé en pl                                 | _                |
| considérables,                                                      | 428              |
| Tartarie indépendante, région, 49                                   |                  |
| Taschkunt,                                                          | 572              |
| Tatar, fils d'Ilindgé-Khan & jumeau                                 |                  |
| An, Orient, Partie I.                                               | Aaa              |

| 1 7                                       |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 186, 188; chef de peuples qui ont p       | orté for  |
| nom,                                      | ibid,     |
| Tatars; nom véritable des peuples appe    | allés par |
| - corruption Tastars,                     | _         |
| Taunak, l'aîné des quatre fils de Turc,   |           |
| prince puissant; découvre le sel,         | 187       |
| Tauri, peuple ancien,                     | 628       |
| Tauris, ville,                            | 460       |
| Temba, riviere; comment nommée par l      | es Tar-   |
| tares,                                    | 575       |
| Termed, ville,                            | 374       |
| Fchang-Iao, général des Niutché, vainc    | u re-     |
| suse de se prosterner devant Masgan,      | 182; il   |
| en est bien traité,                       | 383       |
| Tchepe-Novian, général Mogol, périt d     | ans les   |
| guerres du Capt-Chac,                     | 378       |
| Tching-Khisse, oiseau regarde en Chine    |           |
| un présage de bonheur,                    | 352       |
| Tchim-Yuen-Ta, ministre de Liéou-Tçu      | ng; lui   |
| fait des rémontrances, 192; est chargé    | de chaî-  |
| nes; obtient justice,                     | 193       |
| Thin-In, gouverneur de Ho-Tcheou; se      |           |
| la mort lorsque les Mogols entroient      | dans fa   |
| ville,                                    | 392       |
| Thonga,                                   | 420       |
| Tchuruk-Sou, riviere, mot à mot, lac pour |           |
|                                           | 627       |
| Tell-Bacher, château où le comte Joscel   |           |
| meuroit depuis la perte d'Edesse,         | 292       |
| Temoudgin. (Voyez Genghiz-Khan.)          |           |
| Fermed, ville assiégée & prise par Ge     | enghiz-   |
| Khan,                                     | 374       |
| Thabaristan [P], province,                | 32        |
| Thaman, on Athaman, ou Othman, que l'o    | _         |
| nonce Osman,                              | 456       |
| Théodore, Czar, reçoit une ambassade de   |           |
| des Uzbecs,                               | 590       |
| hierry, comte de Flandre,                 | 295,      |
| AND AND AND WINNINGS                      | ーフル       |

Thogrul-Beg [T], fils de Mikhaël; son élévation; s'empare de Nichabour, 202; monte sur le trône des Ghaznévides, ibid. envoie une ambassade au calife, ibid. en reçoit la Patente; défait les Bouïdes, s'empare d'Ispahan; s'approche de Bagdad; y fait lire son nom dans la priere après celui du calife, 203; son entrevue avec le calife, 204; force ce dernier de lui donner sa fille en mariage, 206; meutt peu après son mariage, 206; idée de son caractere. (Voyez aussi Togrul.) Thogrul ben-Mohammed [T], Seldgioucide, est porté à la souveraine puissance par Sandgiar; sa mort, Thogrul, prince Seldgiucide, autre neveu de Massoud, parvient à se faire un Etat tranquille, 232; s'abandonne aux plaisirs; est tué; vers qu'il récitoit en allant au combat, Thoghté-Ghin [T], roi de Damas après la mort de Dékak, 272; sa politique vis-à-vis des Francs, ibid. sa mort, 273 Thour-Alibegh [T], le premier prince des Ac-Coiounlu, 479. Thous, ville. (Voyez Mesdgid.) Tibériade, 404 528 Tiflis, Timour. Voyez Tamerlan.) Timour-Cheik; les Kalmouks ravagent le Touran sous son règne, 559; périt les armes à la main, ibid. comment une de ses veuves retient les sujets dans le devoir, ibid. Timour-Khan, prince de Kaschgar, embrasse le premier le Mahométisme, Timour-Mélik succède à son pere dans le Kapt-Chac; est chassé, 543, 544 Timour [T], fils d'Akaltai-Khan, 408 Timourites, 664

Aaa ij

| Timourtach [T], fils de Dgiouban, & gou      | vet=        |
|----------------------------------------------|-------------|
| neur de la Romanie, s'enfuit en Egypte       | à la        |
| mort de son pere,                            | 456         |
| Tischs-Dars [A], grands échansons: leur é    | léva-       |
| tion,                                        | 312         |
| Tobolskoi: son ancien nom; est prise par     | Jer-        |
| mah, -                                       | 624         |
| Tocatmich-Aglen s'empare de Tauris, & la     | livre       |
| au pillage, 463; mis en possession du K      | apt-        |
| Chac par Tamerlan, 543; porte ses as         |             |
| contre ce même prince, 544; conduite de      |             |
| merlan à son égard; sans effet, 545 &        | uiv.        |
| Togai-Timour [T],                            | 664         |
| Toghtagou [T], sa mort, 541; s'empare        | _ •         |
| Etats du fils de Nogaïa,                     | 55 X        |
| Togrul [T], obtient la confiance d'Abdour-   | <i>_</i>    |
| chid; son ingratitude & sa cruauté, 146;     |             |
| massacré par les grands de l'Etat,           | 147         |
| Tokos-Onigours; branche des Igours,          | 354         |
| Tongout; le roi de ce pays tributaire de Gen | ehiz-       |
| Khan,                                        | 356         |
| Touglouk-Timour-Khan [T], se fait Khan       |             |
| Kaschgar,                                    | 809         |
| Touker, ville,                               | 602         |
| Toula, riviere,                              | 528         |
| Touli, quatrieme fils de Genghiz-Khan, dé    |             |
| régent de son empire, 385; avoit condui      |             |
| affaires de la guerre du vivant de son pere, |             |
| Toulouse, (le comte de) s'oppose à ce que    | Boë-        |
| mond garde la principauté d'Antioche,        |             |
| Touman, corps de dix mille hommes che        |             |
| Mogols,                                      | 386         |
| Touman-Agassi, chefs du Touman: ce que si    |             |
| in fie ce mot,                               | 38 <b>7</b> |
| Tourakina, femme habile & veuve d'Ok         |             |
| s'empare de l'autorité, 407; ses intrigues   |             |
| bitieuses,                                   | 410         |
| ' mineral                                    | 4.4         |

| DES MATIERES. 747                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Touran-Doukht [P], princesse du sang des Sas-                                           |
| saniens, sait tuer l'usurpateur Chéhériar, 94;                                          |
| prend les rênes du gouvernement; donne le                                               |
| commandement des troupes à Férouk-Zad;                                                  |
| foulage le peuple accablé d'impôts; meurt                                               |
| très-promptement,                                                                       |
| Touran-Chah, Seldgioucide [P], succède à Sul-                                           |
| tan-Cha, eut la réputation d'un bon prince,                                             |
| 230                                                                                     |
| Touran, région, où située, 558; soumise aux                                             |
| Mogols, ibid.                                                                           |
| Touschi, lisez Touchi, sils de Genghiz-Khan, 366; envoyé avec ses freres pour soumettre |
| le Kharisme, 372; se retire dans le Capt-                                               |
| Chac, 373; raccommodé avec son pere, 380;                                               |
| est envoyé par lui dans le Capt-Chac, 381;                                              |
| avoit eu l'inspection du palais & de la véne-                                           |
| rie du vivant de son pere, 386                                                          |
| Toutouch [T], fils d'Alp-Arslan, a la Syrie en                                          |
| partage, 265; ses succès; ses vues ambitieu-                                            |
| ies, ibid. eit tue, 266                                                                 |
| Tozon-Begh [T], se révolte contre Mansour II,                                           |
| & lui enleve ses Etats,                                                                 |
| Traits de grandeur, 44, 49, 53, 62, 190, 382                                            |
| de lévérité, 495                                                                        |
| de sagesse, 58, 76, 183, 217 d'imprudence, 67, 653                                      |
|                                                                                         |
| de bravoure, 71, 335<br>de magnanimité, 374, 400, 561                                   |
| de modération, 87, 181, 404, 592                                                        |
| de cruauté, 93, 248, 374, 396, 397, 526                                                 |
| de cruauté & de désespoir, 263                                                          |
| finguliers, 111, 136, 141, 151, 154, 171,                                               |
| 209, 210, 267, 427                                                                      |
| de discipline militaire, 117, 188                                                       |
| de justice, 119, 134, 153, 395, 405, 586                                                |
| Aaa iij                                                                                 |

.

| Traits de courage, 120, 256                  | , 488  |
|----------------------------------------------|--------|
| de courage & de désespoir, 262, 392,         | 396,   |
|                                              | 397    |
| d'attachement,                               | 126    |
| de fanatisme, 159, 160, 161',442,            | 447    |
| de l'inconséquence du peuple,                | 161    |
| de bienfaisance & de magnanimité,            | 173.   |
|                                              | 174    |
| de bonheur,                                  | 175    |
| de politique, 179, 182, 189, 190,            | 214,   |
| , 216,                                       | , 52I  |
| de ruse, 180, de ruse & de vengear           | icee,  |
| 183                                          | ,594   |
| de violence,                                 | 205    |
| de piété,                                    | 203    |
| d'avarice,                                   | 287    |
| de perfidie,                                 | 294    |
| de dévotion,                                 | 307    |
| de vengeance,                                | 337    |
| de dévouement pour son souverain,            | 383    |
| de simplicité de da part des Nogai           |        |
| cevant chex eux M, le chevalier de To        | t,&    |
| M. Ruffin,                                   | 555    |
| Transoxiane, region, nom ancien de la g      |        |
| Bukharie, 364; comment nommée pa             |        |
| Orientaux,                                   | ibid.  |
| Tremblement de terre extraordinaire, 294     |        |
| Tripoli de Syrie, ville, assiégée par les Fi | ancs,  |
|                                              | 227    |
| Tsahan-Sara, premier mois de l'année des     |        |
| moucs, 608; ce que fignifie ce nom,          | ibid.  |
| Tuméon, son ancien nom, surprise par Jer     |        |
| <i>W</i> ,                                   | 624    |
| Turcomans, ou Turkmans, 231; de qui on le    |        |
| foit descendre, idée de ce peuple, 472       | ; lear |
| agrandissement,                              | 473    |

Twère, principauté, 604
Tyganium, villle, on y conduit Saisan, après l'avoir privé de la vue, 249
Tzachas, à la tête de la milice Turque, fait des ravages en Syrie & dans la Palestine, 239

O ASIR, ou plutôt Uacir, ville du Kharisme, est la résidence de Rahman-Kouli, 576; révolte de ses habitans, 586 Ukraine, région, comment nommée par les Russes, 613; ce que ce nom signisse, ibid.

1

Uladimir. 509 Un-Onigours, branche des Igours, 354 Urghens, ville, a perdu au changement du cours du Gihon, 564; situation & courte description de cette ville, 578; révolution dans cette ville, 581; prise par Ilbars, Usbecs, habitans de la grande Bukharie; idée de leurs mœurs & de leurs usages, 565; envoient une ambassade au czar Théodore, 590; changent l'embouchure de l'Amou, 598; trompent Beckovitz, 599; le mettent à mort, 600; leur nom [T] peut se rendre par ces mots latins sui ipsius, (de soi-même) qui emporte l'idée d'indépendance. Uzbek-Khan, succède à son pere, 541; idée de ibid. & suiv. ion règne, Uzes, horde de Turcs, 200, 232 Uzun - Assan I, lisez Uçum - Haçan, comment nommé par nos historiens, 478; surprend Dgihan-Schah; ce que l'on sçait de lui, 480; est recherché par les princes Chrétiens,

VALÉRIEN, vaincu par Chabour I, 60 Vali [A], signifie commandant & maître, titre obtenu du Calife par Mahmoud, Valide, (la sultane) s'enfonce un poignard dans le sein, 650 Vaschmakin, lisez Vachmakin, Dilémite, ou Vachmaghin, parent de Mardavidge, lui succède, 164; il a deux enfans dont l'un lui suc-165 cède, Vaschondan, lisez Vachoudun, fondateur de la dynastie des Dilémites : on ne sçait rien de son règne, Vaëgh-Eddin-Maçoud, Sarbédarien, Véis, ou Ayis, succède à son pere Haçan; ses

| DES MATIERES. 745                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conquêtes, 497; révolte contre lui, 458; dé-<br>clare Houçain, son fils, son successeur; meurt, |
| Vėli [A], ami & saint, titre donné à Mahmoud                                                    |
| par le Calife, 132<br>Véli, (l'émir) maître du Mazanderan, en est                               |
| chassé par le sultan Avis, 459; forme une en-                                                   |
| treprise contre Tamerlan, 519 Vézir [A], vulgairement Visir, (création du pre-                  |
| mier grand-visir,)                                                                              |
| W As sik [A], calife, confirme Taher II dans sa principauté, 102                                |
| Welfort, duc de Baviere, battu, se sauve à An-                                                  |
| tioche,                                                                                         |
| TAO-CHOU, sçavant Chinois, avoit été                                                            |
| L'instituteur de Kublaï; sa conduite vis-à-                                                     |
| vis de ce prince, 417, 418 Yêmen, région, 419                                                   |
| Yen-King, ville, sur le point d'être assiégée par les                                           |
| Mogols, 36r                                                                                     |
| Yésoukai-Bahadour, pere de Genghiz-Khan, 348<br>Yousouh, lisez Youçouf, ou Joseph Kothual [T],  |
| homme intrépide, défend un château contre                                                       |
| Alp-Arslan; est fait prisonnier; le poignarde;                                                  |
| est assommé, 212<br>Yrak-Agémi, région, 328                                                     |
| Yuen, ou Mogols de la Chine,  499                                                               |
| Yun-Tsi, roi des Niu-Tché, envoie demander le                                                   |
| tribut à Genghiz-Khan,  Yuz-Agassi [T], chef d'une troupe de cent hom-                          |
| mes chez les Mogols, 387                                                                        |
| 7 Az, ou Zoub, roi Pichdadien, de la maison                                                     |

ZAR, ou Zoub, roi Pichdadien, de la maison de Kéioumers, succède à Afrasiah, 26; prince biensaisant: il s'associe Kischtasb, son

| neveu, ibid. les historiens lui reprochent                              | d'ai  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| voir trop aimé la bonne chère, 27; et                                   |       |
| gardé par quelques historiens comme le de                               |       |
| prince de sa dynastie,                                                  | ibids |
| Zabache, (mer de) où située; son ancien i                               |       |
|                                                                         | 627   |
| Zabiliftan, (P), au lieu de Kabulstan,                                  | 10    |
| Zaërumah,                                                               | 300   |
| Zagatai, fils de Genghiz-Khan, assiége O                                |       |
| 369; envoyé avec ses freres pour soum                                   |       |
| le Kharisme, 372; perd un fils au sége de                               |       |
| mian, 375; a le gouvernement des pays                                   |       |
| dentaux, 381; règne dans le Maouarenna                                  |       |
| 428; sa conduite après la mort de son p                                 |       |
| 420, la conduite après la mort de 1011 p                                | 500   |
| Zagatai, (royaume de)                                                   | 428   |
| Zal (D) file d'une ventre & end not los vo                              |       |
| Zal (P), fils d'une veuve, & tué par les vo                             |       |
| de l'Yrak,<br>Zal-Zer (P), signifie cheveux dorés, sil                  | 135   |
|                                                                         |       |
| Soham, épouse une princesse Turque; est                                 |       |
| du fameux Rostam, ou plutôt Rustem,                                     |       |
| marche à la tête d'une armée contre l'usi                               |       |
| teur Esrasiab, 25; resuse la couronne de P                              |       |
| s'oppose aux Turcs après la défaite de la                               | _     |
| tasb, 28; met sur le trône de Perse Car                                 |       |
| bad, ibid. est mis par ce prince à la têt                               |       |
| affaires,                                                               | ibid. |
| Zacramah, chef des Carmathes,                                           | 444   |
| Zarandge, ville, assiégée,                                              | 520   |
| Zaristza, ville, prise & saccagée par Sta                               |       |
|                                                                         | 616   |
| Zem-Zem, comblé par les Carmathes; ce                                   | ; que |
| les Arabes pensent de ce puits,                                         | 445   |
| Zenghi. (Voyez Emadeddin-Zenghi.)                                       |       |
| Zerduscht, où Zerdescht (P),<br>Zhohak, usurpateur en Perse, désait & 1 | 43    |
| Zhohak, usurpateur en Perse, désait & 1                                 | mis à |
| mort par ordre de Féridoun, 150; sa                                     | -offe |

747

rité conserva une petite souveraineté dans les montagnes du pays de Gour, ibid.

Zoroastre. (Voyez Zerduscht.)

Zoub. (Voyez Zab.)

Zoul-Aktaf (A), aux épaules, épithète donnée par quelques auteurs à Chabour II, & pourquoi, 66

Zoul-Aknaf (A), aux ailes, épithète donnée au même prince par d'autres auteurs, & pourquoi,

Zozyme, moine apostat, encourage les Mogols à divers excès; est mis à mort par leur ordre

Fin de la Table des Matieres.

## APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, le présent Volume des Anecdotes Orientales; & je pense qu'on peut en permettre l'impression. Fait à Paris, ce 31 Août 1772.

Signé LA GRANGE DE CHÉCIEUX:

Le Privilège se trouve au commencement des Anecdotes Angloises.

## Fautes à corriger.

AGE 9, ligne 22, Tarbédariens, lisez Sarbédariens. Page 31, ligne 10, frere que, lisez femme que. Page 167, ligne 7, vous éprouvez, lisez vous prouvez. Page 173, ligne 21, par les Califes, lisez pour les Califes. Page 235, ligne 4, après Seldgiouk, ajoutez, il commandoit dans le Kerman. Page 308, ligne 10, Maazeddin, lisez Moëzeddin. Page 341, ligne 3, Kimiz, lifer Kimitz. Ibid. en note, méptis, lisez méptise. Page 361, ligne 12, Yen-Kiug, lifez Yen-King. Page 474 & ailleurs CARA - COIONLU, lifez CARA-COIOUNLU. Page 494 & suiv. Serbédariens, lisez Sarbédariens. Page 510, ligne 18, l'un de ses maîtres, lisez ancêtres. Page 515, ligne 12, Santos, lifez Santon. Page 539, ligne 9, Sarouts, lisez les savants. Page 590, ligne 17, Jonkinson, lisez Jenkinson. Page 601, ligne 4, Batom, lisez Batour. Page 608, ligne 6, espèce, le Cycle, liser espèce de Cycle. Page 613, ligne 27, Herman, liser Herman. Page 619, ligne 13, Brelgoorod, lisez Bielgorod. Page 620, ligne 19, du coucher, lisez du couchant. Page 627, en note, Tchuruk-Son, lisez Tcuruk-Sou. Page 628, lignes 1 & 2, Khalal-Gneul, & Kharam-Gneul, lisez Kalal-Gueul, & Karam-Gueul.

Page 644, ligne 12 & suiv. Cuffa, lisez Cafa.

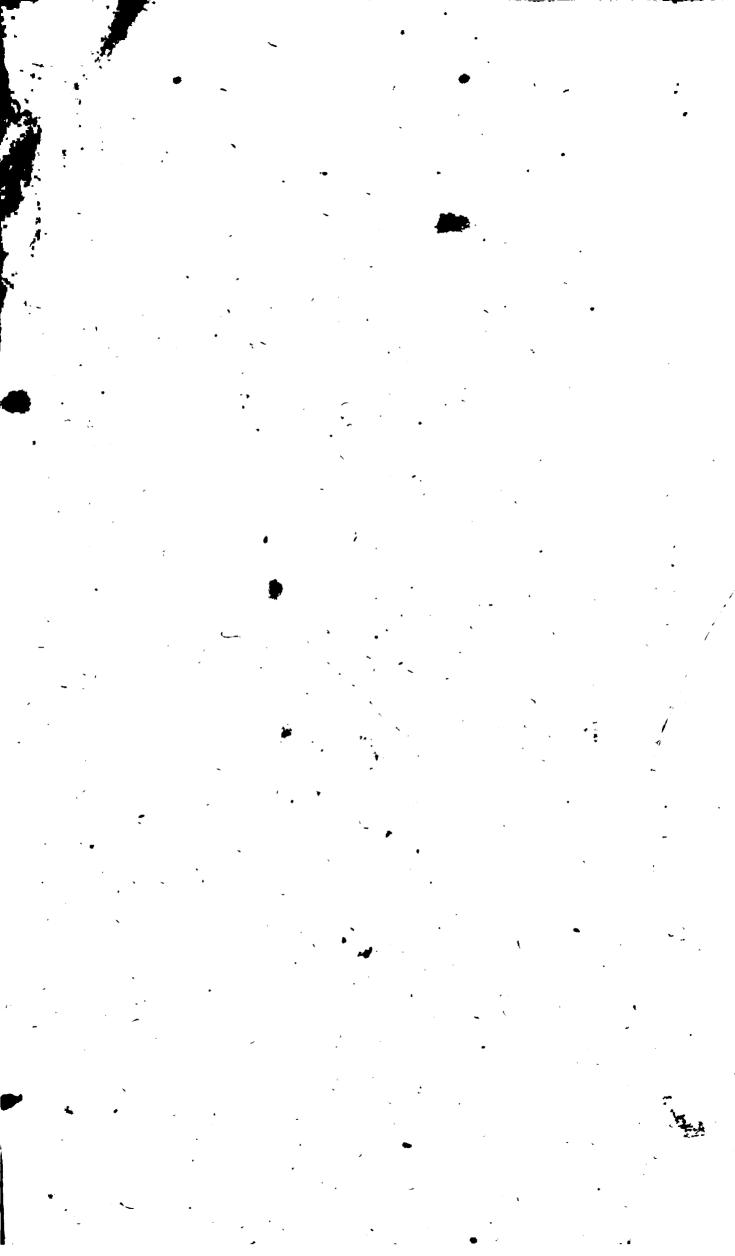